

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

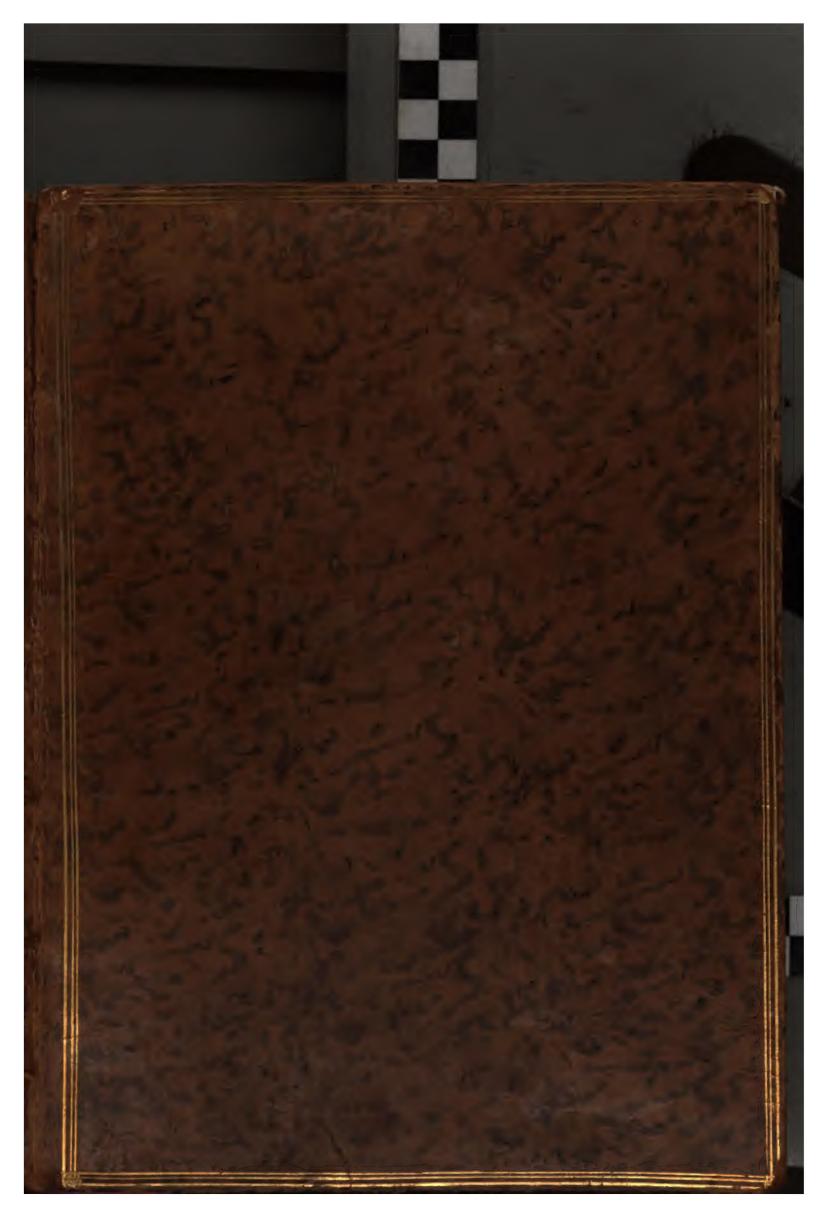

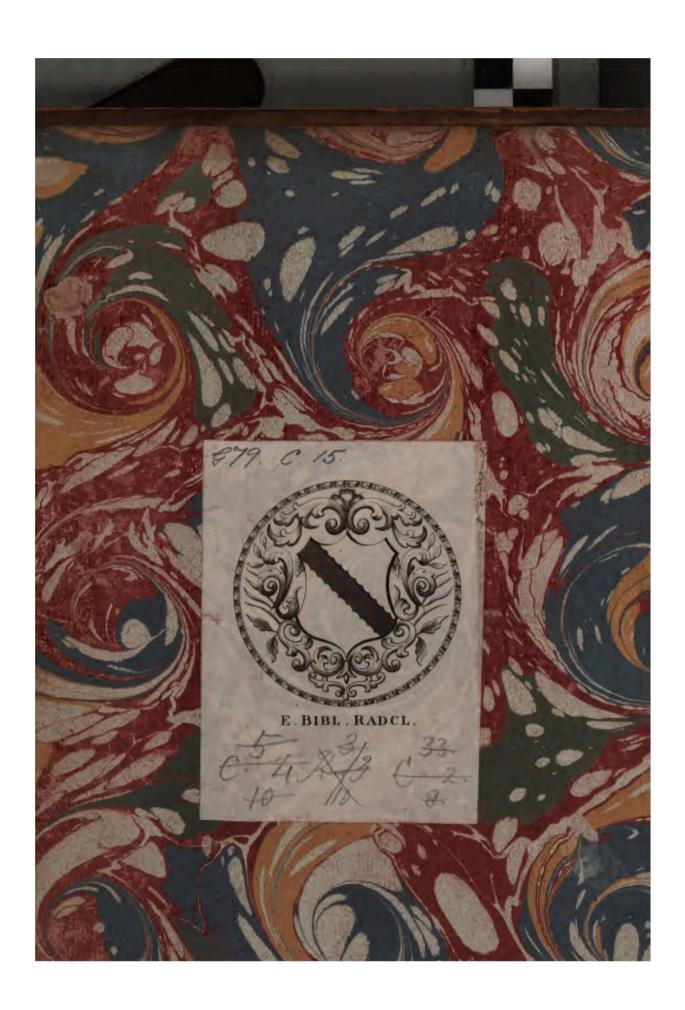

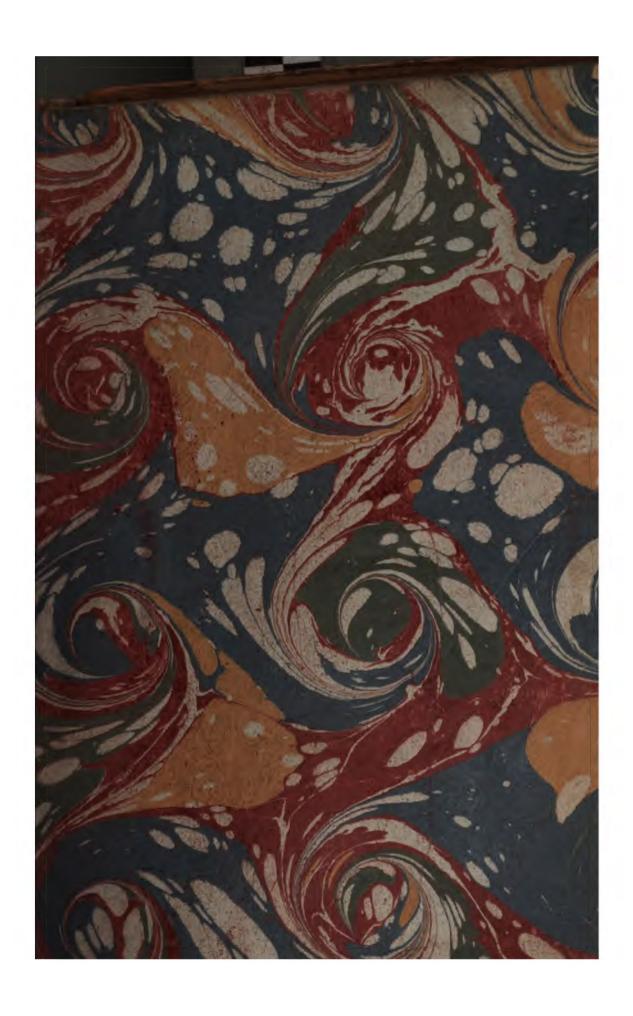



igglo. d side

. . . .

. • . •

# 

Tome Second.

.

.

# HISTOIRE NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,

Servant de suite à la Théorie de la Terre, & de préliminaire à l'histoire des Végétaux. Parties Expérimentale & Hypothétique.

Par M. le Comte DE BUFFON.

SUPPLÉMENT, Tome Second.



A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXV.

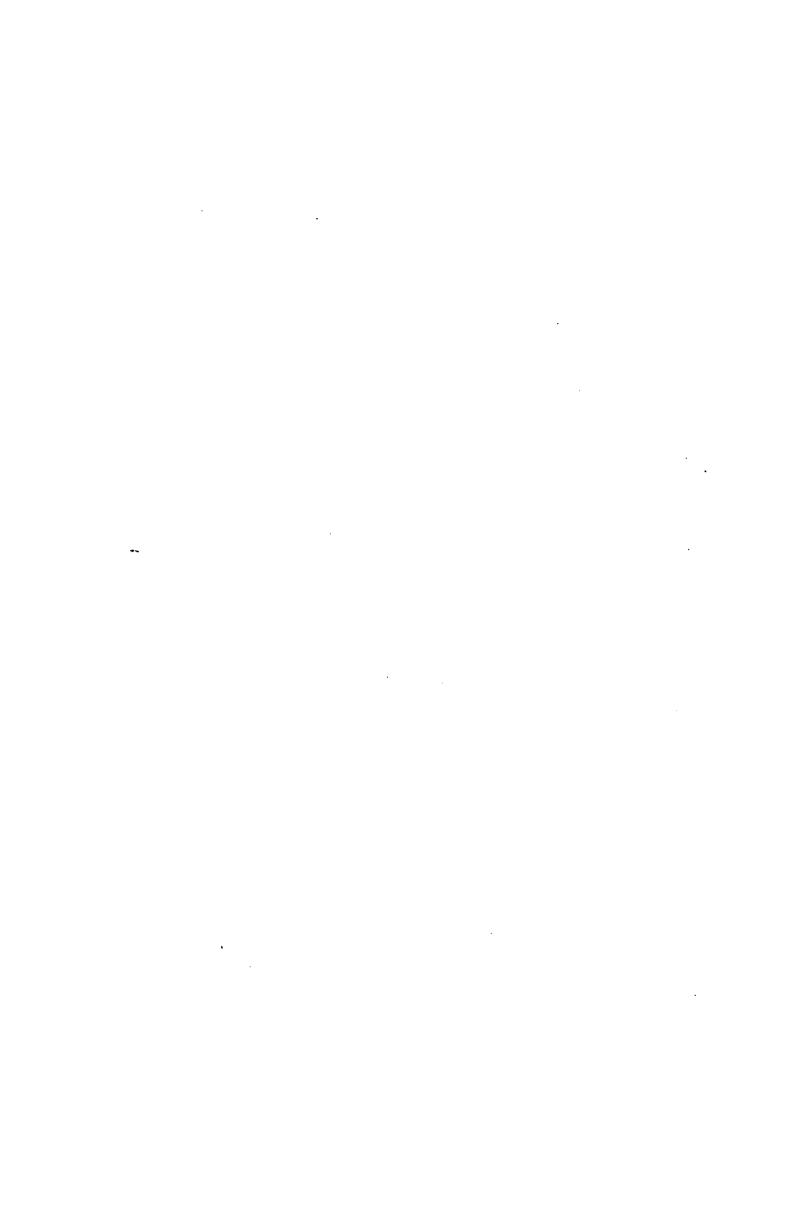

### TABLE De ce qui est contenu dans ce Volume. PARTIE EXPÉRIMENTALE. HUITIÈME MÉMOIRE. Expériences sur la pesanteur du Feu, & sur la durée de l'incandescence..... Page 1 NEUVIÈME MÉMOIRE. Expériences sur la fusion des mines de Fer.......... DIXIÈME MÉMOIRE. Observations & Expériences faites dans la vue d'améliorer les canons de la Marine. Onzième Mémoire. Expériences sur la force du Bois. TABLE des Expériences sur la force du Bois. 178 Douzième MÉMOIRE. ARTICLE I.er Moyen facile d'augmenter la solidité, la force & la durée du Bois... 185 ARTICLE II. Expériences sur le desséchemens du bois à l'air, & sur son imbibition dans l'eau. ARTICLE III. Sur la conservation & le réta-

blissement des forêts......... 249

| ARTICLE IV. Sur la culture & l'exploitation         |
|-----------------------------------------------------|
| des forêts                                          |
| ARTICLE V. Addition aux observations précé-         |
| dentes 290                                          |
| TREIZIÈME MÉMOIRE. Recherches de la cause de        |
| l'excentricité des couches ligneuses qu'on aperçoit |
| quand on coupe horizontalement le tronc d'un        |
| arbre; de l'inégalité d'épaisseur, & du différent   |
| nombre de ces couches, tant dans le bois formé      |
| que dans l'aubier 304.                              |
| QUATORZIÈME MÉMOIRE. Observations des différens     |
| effets que produisent sur les végétaux les grandes  |
| gelees d'hiver & les petites gelees du printemps.   |
| 325                                                 |
| PARTIE HYPOTHÉTIQUE.                                |
| PREMIER MÉMOIRE. Recherches sur le refroidissement  |
| de la Terre & des Planètes 361                      |
| SECOND MÉMOIRE. Fondemens des Recherches précé-     |
| dentes sur la température des Planètes 516          |
| TABLE des Matières page j & suiv,                   |
|                                                     |



HISTOIRE



## HISTOIRE NATURELLE.



### HUITIÈME MÉMOIRE.

EXPÉRIENCES sur la pesanteur du Feu, & sur la durée de l'incandescence.

JE crois devoir rappeler ici quelques-unes des choses que j'ai dites dans l'introduction qui précède ces Mémoires, afin que ceux qui ne les auroient pas bien Supplément. Tome II.

présentes, puissent néanmoins entendre ce qui fait l'objet de celui-ci. Le feu ne peut guère exister sans lumière & jamais sans chaleur, tandis que la lumière existe souvent sans chaleur sensible, comme la chaleur existe encore plus souvent sans lumière; l'on peut donc considérer la lumière & la chaleur comme deux propriétés du feu, ou plutôt comme les deux seuls effets par lesquels nous le reconnoissons; mais nous avons montré que ces deux effets ou ces deux propriétés ne sont pas toujours essentiellement liés ensemble, que souvent ils ne sont ni simultanés ni contemporains, puisque dans de certaines circonstances on sent de la chaleur long-temps avant que la lumière paroisse; & que dans d'autres circonstances on voit de la lumière long-temps avant de sentir de la chaleur, & même souvent sans en sentir aucune, & nous avons dit que pour raisonner juste sur la nature du seu, il falloit auparavant tâcher de reconnoître celle de la lumière & celle de la chaleur qui sont les principes réels dont l'élément du feu nous paroît être composé.

Nous avons vu que la lumière est une matière mobile, élastique & pesante, c'est-à-dire, susceptible d'attraction, comme toutes les autres matières; on a démontré qu'elle est mobile, & même on a déterminé le degré de sa vîtesse immense par le très-petit temps qu'elle emploie à venir des satellites de Jupiser jusqu'à nous. On a reconnu son élasticité qui est presque infinie par l'égalité de l'angle de son incidence & de celui de sa réslexion; ensin sa pesanteur, ou ce qui revient au même, son attraction vers les

autres matières, est aussi démontrée par l'inflexion qu'elle souffre toutes les fois qu'elle passe auprès des autres corps. On ne peut donc pas douter que la substance de la lumière ne soit une vraie matière, laquelle indépendamment de ses qualités propres & particulières, a aussi les propriétés générales & communes à toute autre matière. Il en est de même de la chaleur, c'est une matière qui ne diffère pas beaucoup de celle de la lumière, & ce n'est peut-être que la lumière elle-même qui, quand elle est très-forte ou réunie en grande quantité, change de forme, diminue de vîtesse, & au lieu d'agir sur le sens de la vue, affecte les organes du toucher. On peut donc dire que relativement à nous, la chaleur n'est que le toucher de la lumière, & qu'en elle-même la chaleur n'est qu'un des effets du feu sur les corps, effet qui se modifie suivant les différentes substances & produit dans toutes une dilatation, c'est-à-dire, une séparation de leurs parties constituantes. Et lorsque par cette dilatation ou séparation, chaque partie se trouve assez éloignée de ses voisines pour être hors de leur sphère d'attraction, les matières solides qui n'étoient d'abord que dilatées par la chaleur, deviennent fluides, & ne peuvent reprendre leur solidité qu'autant que la chaleur se dissipe, & permet aux parties désunies de se rapprocher & se joindre d'aussi près qu'auparavant (a).

<sup>(</sup>a) Je sai que quelques Chimistes prétendent que les métaux rendus fluides par le seu, ont plus de pesanteur spécifique que quand

ils sont solides; mais j'ai de la peine à le croire, car il s'ensuivroit que leur état de dilatation où cette pesanteur spécifique est moindre ne

### HISTOIRE NATURELLE.

Ainsi toute fluidité a la chaleur pour cause; & toute dilatation dans les corps doit être regardée comme une fluidité commençante; or nous avons trouvé par l'expérience, que les temps du progrès de la chaleur dans les corps, soit pour l'entrée, soit pour la sortie, sont toujours en raison de leur fluidité ou de leur fusibilité, & il doit s'ensuivre que leurs dilatations respectives doivent être en même raison. Je n'ai pas eu besoin de tenter de nouvelles expériences pour m'assurer de la vérité de cette conséquence générale; M. Musschenbroek en ayant fait de très-exactes sur la dilatation des différens métaux, j'ai comparé ses expériences avec les miennes, & j'ai vu, comme je m'y attendois, que les corps les plus lents à recevoir & perdre la chaleur, sont aussi ceux qui se dilatent le moins promptement, & que ceux qui sont les plus prompts à s'échauffer & à se refroidir, sont ceux qui se dilatent le plus vîte: en sorte qu'à commencer par le ser qui est le moins fluide de tous les corps, & finir par le mercure qui est le plus fluide, la dilatation dans toutes les différentes matières, se fait en même raison que le progrès de la chaleur dans ces mêmes matières.

feroit pas le premier degré de leur état de fusion, ce qui néanmoins paroît indubitable. L'expérience sur laquelle ils fondent leur opinion, c'est que le métal en fusion supporte le même métal solide, & qu'on le voit nager à la surface du métal fondu: mais je pense que

cet effet ne vient que de la répulfion causée par la chaleur, & ne doit point être attribué à la pesanteur spécifique plus grande du métal en susion; je suis au contraire très-persuadé qu'elle est moindre que celle du métal solide.

Lorsque je dis que le fer est le plus solide, c'est-à-dire, le moins fluide de tous les corps, je n'avance rien que l'expérience ne m'ait jusqu'à présent démontré; cependant il pourroit se faire que la platine, comme je l'ai remarqué ci-devant, étant encore moins fusible que le fer, la dilatation y seroit moindre, & le progrès de la chaleur plus lent que dans le fer; mais je n'ai pu avoir de ce minéral qu'en grenaille, & pour faire l'expérience de la fusibilité & la comparer à celle des autres métaux, il faudroit en avoir une masse d'un pouce de diamètre, trouvée dans la mine même; toute la platine que j'ai pu trouver en masse, a été fondue par l'addition d'autres matières, & n'est pas assez pure pour qu'on puisse s'en servir à des expériences qu'on ne doit faire que sur des matières pures & simples; & celle que j'ai fait fondre moimême sans addition, étoit encore en trop petit volume pour pouvoir la comparer exactement.

Ce qui me confirme dans cette idée, que la platine pourroit être l'extrême en non fluidité de toutes les matières connues, c'est la quantité de fer pur qu'elle contient, puisqu'elle est presque toute attirable par l'aimant; ce minéral, comme je l'ai dit, pourroit donc bien n'être qu'une matière ferrugineuse plus condensée & spécifiquement plus pesante que le fer ordinaire, intimement unie avec une grande quantité d'or, & par conséquent étant moins susible que le fer, recevoir encore plus difficilement la chaleur.

De même, lorsque je dis que le mercure est le plus

fluide de tous les corps, je n'entends que les corps sur lesquels on peut faire des expériences exactes, car, je n'ignore pas, puisque tout le monde le sait, que l'air ne soit encore beaucoup plus fluide que le mercure; & en cela même la loi que j'ai donnée sur le progrès de la chaleur est encore confirmée; car, l'air s'échausse & se refroidit, pour ainsi dire, en un instant, il se condense par le froid, & se dilate par la chaleur plus qu'aucun autre corps, & néanmoins le froid le plus excessif ne le condense pas assez pour lui faire perdre sa fluidité, tandis que le mercure perd la sienne à 187 degrés de froid au-dessous de la congélation de l'eau, & pourroit la perdre à un degré de froid beaucoup moindre si on le réduisoit en vapeur. Il subsiste donc encore un peu de chaleur au-dessous de ce froid excessif de 187 degrés, & par consequent le degré de la congélation de l'eau, que tous les constructeurs de thermomètres ont regardé comme la limite de la chaleur, & comme un terme où l'on doit la supposer égale à zéro, est au contraire un degré réel de l'échelle de la chaleur, degré où non-seulement la quantité de chaleur subsistante n'est pas nulle, mais où cette quantité de chaleur est très-considérable, puisque c'est à peu-près le point milieu entre le degré de la congélation du mercure & celui de la chaleur nécessaire pour fondre le bismuth, qui est de 190 degrés, lequel ne diffère guère de 187 au-dessus du terme de la glace, que comme l'autre en diffère au-dessous.

Je regarde donc la chaleur comme une matière réelle

qui doit avoir son poids, comme toute autre matière, & j'ai dit en conséquence que pour reconnoître si le feu a une pesanteur sensible, il faudroit faire l'expérience sur des grandes masses pénétrées de feu, & les peser dans cet état, & qu'on trouveroit peut-être une différence assez sensible pour qu'on en pût conclure la pesanteur du feu ou de la chaleur qui m'en paroît être la substance la plus matérielle: la lumière & la chaleur, sont les deux élémens matériels du feu, ces deux élémens réunis ne sont que le feu même, & ces deux matières nous affectent chacune sous leur forme propre, c'est - à - dire, d'une manière différente. Or comme il n'existe aucune forme sans matière, il est clair que quelque subtile qu'on suppose la substance de la lumière, de la chaleur ou du feu, elle est sujette comme toute autre matière à la loi générale de l'attraction universelle: car, comme nous l'avons dit, quoique la lumiere soit douée d'un ressort presque parfait, & que par conséquent ses parties tendent avec une force presque infinie à s'éloigner des corps qui la produisent; nous avons démontré que cette force expansive ne détruit pas celle de la pesanteur; on le voit par l'exemple de l'air qui est trèsélastique, & dont les parties tendent avec force à s'éloigner les unes des autres, qui ne laisse pas d'être pesant; ainsi la force par laquelle les parties de l'air ou du feu tendent à s'éloigner & s'éloignent en effet les unes des autres, ne fait que diminuer la masse, c'est-à-dire, la densité de ces matières, & leur pesanteur sera toujours proportionnelle à cette densité: si donc l'on vient à bout de reconnoître

la pesanteur du feu par l'expérience de la balance, on pourra peut-être quelque jour en déduire la densité de cet élément, & raisonner ensuite sur la pesanteur & l'élasticité du feu, avec autant de fondement que sur la pesanteur & l'élasticité de l'air.

J'avoue que cette expérience qui ne peut être faite qu'en grand, paroît d'abord assez difficile, parce qu'une forte balance, & telle qu'il la faudroit pour supporter plusieurs milliers, ne pourroit être assez sensible pour indiquer une petite différence qui ne seroit que de quelques gros. Il y a ici, comme en tout, un maximum de précision, qui probablement ne se trouve ni dans la plus petite, ni dans la plus grande balance possible. Par exemple, je crois que si dans une balance avec laquelle on peut peser une livre, l'on arrive à un point de précision d'un douzième de grain, il n'est pas sûr qu'on pût faire une balance pour peser dix milliers, qui pencheroit aussi sensiblement pour 1 once, 3 gros, 41 grains, ce qui est la différence proportionnelle de 1 à 10000, ou qu'au contraire, si cette grosse balance indiquoit clairement cette différence, la petite balance n'indiqueroit pas également bien celle d'un douzième de grain; & que par conséquent nous ignorons quelle doit être pour un poids donné la balance la plus exacte.

Les personnes qui s'occupent de physique expérimentale, devroient faire la recherche de ce problème, dont ta solution qu'on ne peut obtenir que par l'expérience, donneroit le maximum de précision de toutes les balances.

L'un

L'un des plus grands moyens d'avancer les Sciences, c'est d'en persectionner les instrumens. Nos balantes le sont assez pour peser l'air, avec un degré de persection de plus on viendroit à bout de peser le seu & même la chaleur.

Les boulets rouges de quatre pouces & demi & de cinq pouces de diamètre, que j'avois laissé refroidir dans ma balance (b), avoient perdu sept, huit & dix grains chacun en se refroidissant; mais plusieurs raisons m'ont empêché de regarder cette petite diminution comme la quantité réelle du poids de la chaleur. Car, 1.º le fer, comme on l'a vu par le résultat de mes expériences, est une matière que le feu dévore, puisqu'il la rend spécifiquement plus légère, ainsi l'on peut attribuer cette diminution de poids à l'évaporation des parties du fer enlevées par le feu. 2.° Le fer jette des étincelles en grande quantité lorsqu'il est rougi à blanc, il en jette encore quelquesunes lorsqu'il n'est que rouge, & ces étincelles sont des parties de matières dont il faut défalquer le poids de celui de la diminution totale; & comme il n'est pas possible de recueillir toutes ces étincelles, ni d'en connoître le poids, il n'est pas possible non plus de savoir combien cette perte diminue la pesanteur des boulets. 3.º Je me suis aperçu que le fer demeure rouge & jette de petites étincelles bien plus long-temps qu'on ne l'imagine, car quoiqu'au grand jour il perde sa lumière & paroisse noir au bout de quelques minutes, si on le transporte dans un lieu obscur, on le

<sup>(</sup>b) Voyez les expériences du premier Mémoire, tome II, page 145 & suiv.

voit lumineux, & on aperçoit les petites étincelles qu'il continue de lancer pendant quelques autres minutes. • 4.º Enfin les expériences sur les boulets me laissoient quelque scrupule, parce que la balance dont je me servois alors, quoique bonne, ne me paroissoit pas assez précise pour faisir au juste le poids réel d'une matière aussi légère que le feu. Ayant donc fait construire une balance capable de porter aisément cinquante livres de chaque côté, à l'exécution de laquelle M. le Roy, de l'Académie des Sciences, a bien voulu, à ma prière, donner toute l'attention nécessaire, j'ai eu la satisfaction de reconnoître à peu-près la pesanteur relative du feu. Cette balance chargée de cinquante livres de chaque côté, penchoit assez sensiblement par l'addition de vingt-quatre grains; & chargée de vingtcinq livres, elle penchoit par l'addition de huit grains seulement.

Pour rendre cette balance plus ou moins sensible, M. le Roy a fait visser sur l'aiguille une masse de plomb, qui, s'élevant & s'abaissant, change le centre de gravité; de sorte qu'on peut augmenter de près de moitié la sensibilité de la balance. Mais par le grand nombre d'expériences que j'ai faites de cette balance & de quelques autres, j'ai reconnu qu'en général, plus une balance est sensible & moins elle est sage; les caprices, tant au physique qu'au moral, semblent être des attributs inséparables de la grande sensibilité. Les balances très-sensibles sont si capricieuses, qu'elles ne parlent jamais de la même façon. Aujourd'hui elles yous indiquent le poids à un millième près, & demain

elles ne le donnent qu'à une moitié, c'est-à-dire, à un cinq-centième près, au lieu d'un millième. Une balance moins sensible est plus constante, plus sidèle; & tout considéré, il vaut mieux pour l'usage froid qu'on fait d'une balance, la choisir sage, que de la prendre ou la rendre trop sensible.

Pour peser exactement des masses pénétrées de seu, j'ai commencé par faire garnir de tôle les bassins de cuivre & les chaînes de la balance, afin de ne les pas endommager, & après en avoir bien établi l'équilibre à son moindre degré de sensibilité, j'ai fait porter sur l'un des bassins, une masse de ser rougi à blanc, qui provenoit de la seconde chaude qu'on donne à l'affinerie après avoir battu au marteau la loupe qu'on appelle Renard; je fais cette remarque, parce que mon ser, dès cette seconde chaude, ne donne presque plus de slamme, & ne paroît pas se consumer comme il se consume & brûle à la première chaude, & que quoiqu'il soit blanc de seu, il ne jette qu'un petit nombre d'étincelles avant d'être mis sous le marteau.

T.

Une masse de ser rougi à blanc, s'est trouvée peser précisément 49 livres 9 onces: l'ayant enlevée doucement du bassin de la balance & posée sur une pièce d'autre ser, où on la laissoit resroidir sans la toucher, elle s'est trouvée, après son resroidissement, au degré de la température de l'air, qui étoit alors celui de la congélation,

ne peser que 49 livres 7 onces juste, ainsi elle a perdu 2 onces pendant son refroidissement; on observera qu'elle ne jetoit aucune étincelle, aucune vapeur assez sensible pour ne devoir pas être regardée comme la pure émanation du feu. Ainsi l'on pourroit croire que la quantité de feu contenue dans cette masse de 49 livres 9 onces, étant de 2 onces, elle formoit environ  $\frac{1}{396}$  ou  $\frac{1}{397}$  du poids de la masse totale. On a remis ensuite cette masse refroidie au feu de l'affinerie, & l'ayant fait chauffer à blanc comme la première fois, & porter au marteau, elle s'est trouvée après avoir été mallée & refroidie, ne peser que 47 livres 12 onces 3 gros: ainsi le déchet de cette chaude, tant au feu qu'au marteau, étoit de 1 livre 10 onces 5 gros; & ayant fait donner une seconde & une troisième chaude à cette pièce pour achever la barre, elle ne pesoit plus que 43 livres 7 onces 7 gros; ainsi son déchet total, tant par l'évaporation du feu, que par la purification du fer à l'affinerie & sous le marteau, s'est trouvé de 6 livres 1 once 1 gros, sur 49 livres 9 onces, ce qui ne va pas tout-à-fait au huitième.

Une seconde pièce de ser, prise de même au sortir de l'affinerie à la première chaude & pesée rouge-blanc, s'est trouvée du poids de 38 livres 15 onces 5 gros 36 grains, & ensuite pesée froide, de 38 livres 14 onces 36 grains; ainsi elle a perdu 1 once 5 gros en se refroidissant, ce qui fait environ \(\frac{1}{384}\) du poids total de sa masse.

Une troisième pièce de fer, prise de même au sortir du feu de l'affinerie, après la première chaude, & pesée rouge-blanc, s'est trouvée du poids de 45 livres 12 onces 6 gros, & pesée froide, de 45 livres 11 onces 2 gros; ainsi elle a perdu 1 once 4 gros en se restroidissant, ce qui fait environ  $\frac{1}{489}$  de son poids total.

Une quatrième pièce de fer, prise de même après la première chaude & pesée rouge-blanc, s'est trouvée du poids de 48 livres 11 onces 6 gros, & pesée après son restroidissement, de 48 livres 10 onces juste; ainsi elle a perdu en se restroidissant 14 gros, ce qui fait environ 1 du poids de sa masse totale.

Ensin une cinquième pièce de ser, prise de même après la première chaude & pesée rouge-blanc, s'est trouvée du poids de 49 livres 11 onces, & pesée après son resroidissement de 49 livres 9 onces 1 gros; ainsi elle a perdu en se resroidissant 15 gros, ce qui sait  $\frac{1}{424}$  du poids total de sa masse.

En réunissant les résultats des cinq expériences pour en prendre la mesure commune, on peut assurer que le fer chaussé à blanc, & qui n'a reçu que deux volées de coups de marteau, perd en se restroidissant 1/428 de sa masse.

### II.

UNE pièce de fer qui avoit reçu quatre volées de coups de marteau, & par conséquent toutes les chaudes nécessaires pour être entièrement & parsaitement forgée, & qui pesoit 14 livres 4 gros, ayant été chaussée à blanc, ne pesoit plus que 13 livres 12 onces dans cet état d'incandescence,

### 14 HISTOIRE NATURELLE.

& 13 livres 11 onces 4 gros après son entier restroidissement. D'où l'on peut conclure que la quantité de seu dont cette pièce de ser étoit pénétrée, saisoit \(\frac{1}{440}\) de son poids total.

Une seconde pièce de fer entièrement forgée & de même qualité que la précédente, pesoit froide 13 livres 7 onces 6 gros, chaussée à blanc 13 livres 6 onces 7 gros, & refroidie 13 livres 6 onces 3 gros; ce qui donne \frac{1}{430} à très-peu près dont elle a diminué en se refroidissant.

Une troisième pièce de fer forgée de même que les précédentes, pesoit froide 13 livres 1 gros, & chaussée au dernier degré, en sorte qu'elle étoit non-seulement blanche, mais bouillonnante & petillante de seu, s'est trouvée peser 12 livres 9 onces 7 gros dans cet état d'incandescence; & restroidie à la température actuelle, qui étoit de 16 degrés au-dessus de la congélation, elle ne pesoit plus que 12 livres 9 onces 3 gros, ce qui donne pesoit plus que 12 livres 9 onces 3 gros, ce qui donne à très-peu près pour la quantité qu'elle a perdue en se restroidissant.

Prenant le terme moyen des résultats de ces trois expériences, on peut assurer que le ser parsaitement sorgé & de la meilleure qualité, chaussé à blane, perd en se resroidissant environ  $\frac{1}{425}$  de sa masse.

### III.

Un morceau de fer en gueuse, pesé très-rouge, environ 20 minutes après sa coulée, s'est trouvé du poids de 33 livres 10 onces, & lorsqu'il a été restroidi,

il ne pesoit plus que 33 livres 9 onces; ainsi il a perdu 1 once, c'est-à-dire 1 de son poids ou masse totale en se refroidissant.

Un second morceau de fonte pris de même très-rouge, pesoit 22 livres 8 onces 3 gros, & lorsqu'il a été resroidi il ne pesoit plus que 22 livres 7 onces 5 gros, ce qui donne 1 pour la quantité qu'il a perdue en se resroidissant.

Un troisième morceau de fonte qui pesoit chaud 16 livres 6 onces 3 gros  $\frac{1}{2}$ , ne pesoit que 16 livres 5 onces 7 gros  $\frac{1}{2}$  lorsqu'il sut refroidi, ce qui donne  $\frac{1}{525}$  pour la quantité qu'il a perdue en se refroidissant.

Prenant le terme moyen des résultats de ces trois expériences sur la sonte pesée chaude couleur de cerise, on peut assurer qu'elle perd en se restroidissant environ 1/514 de sa masse, ce qui fait une moindre diminution que celle du ser sorgé; mais la raison en est, que le ser sorgé a été chaussé à blanc dans toutes nos expériences, au lieu que la sonte n'étoit que d'un rouge couleur de cerise lorsqu'on l'a pesée, & que par conséquent elle n'étoit pas pénétrée d'autant de seu que le ser, car on observera qu'on ne peut chausser à blanc la sonte de ser sans l'enssammer & la brûler en partie; en sorte que je me suis déterminé à la faire peser seulement rouge & au moment où elle vient de prendre sa consistance dans le moule, au sortir du sourneau de susion.

TV. illibio des a mi bosqu'ilp

On a pris sur la dame du fourneau, des morceaux du

laitier le plus pur, & qui formoit du très-beau verre de couleur verdâtre.

Le premier morceau pesoit chaud 6 livres 14 onces 2 gros ½, & refroidi il ne pesoit que 6 livres 14 onces 1 gros, ce qui donne 1 pour la quantité qu'il a perdue en se refroidissant.

Un second morceau de laitier, semblable au précédent, a pesé chaud 5 livres 8 onces 6 gros \(\frac{1}{4}\), & refroidi 5 livres 8 onces 5 gros, ce qui donne \(\frac{1}{568}\) pour la quantité dont il a diminué en se refroidissant.

Un troisième morceau pris de même sur la dame du fourneau, mais un peu moins ardent que le précédent, a pesé chaud 4 livres 7 onces 4 gros ½, & refroidi 4 livres 7 onces 3 gros  $\frac{1}{2}$ , ce qui donne  $\frac{1}{172}$  pour la quantité dont il a diminué en se refroidissant.

Un quatrième morceau de laitier qui étoit de verre solide & pur, & qui pesoit froid 2 livres 14 onces 1 gros, ayant été chauffé jusqu'au rouge, couleur de feu, s'est trouvé peser 2 livres 14 onces 1 gros  $\frac{2}{3}$ ; ensuite, après son refroidissement il a pesé comme avant d'avoir été chaussé, 2 livres 14 onces un gros juste, ce qui donne 753 - pour le poids de la quantité de feu dont il étoit pénétré:

Prenant le terme des résultats de ces quatre expériences sur le verre, pesé chaud couleur de seu, on peut assurer qu'il perd en se refroidissant  $\frac{1}{570}$ , ce qui me paroît être le vrai poids du feu, relativement au poids total des matières qui en sont pénétrées, car ce verre ou laitier ne se brûle,

ni ne se consume au seu; il ne perd rien de son poids, & se trouve seulement peser 1/570 de plus lorsqu'il est pénétré de seu.

### V.

J'AI tenté plusieurs expériences semblables sur le grès, mais elles n'ont pas si bien réussi. La plupart des espèces de grès s'égrénant au seu, on ne peut les chausser qu'à demi, & ceux qui sont assez durs & d'une assez bonne qualité pour supporter, sans s'égréner, un seu violent, se couvrent d'émail; il y a d'ailleurs dans presque tous, des espèces de clous noirs & ferrugineux qui brûlent dans l'opération. Le seul fait certain que j'ai pu tirer de sept expériences sur dissérens morceaux de grès dur, c'est qu'il ne gagne rien au seu, & qu'il n'y perd que très-peu. J'avois déjà trouvé la même chose par les expériences rapportées dans le premier Mémoire.

De toutes ces expériences, je crois qu'on doit conclure:

- 1.° Que le feu a, comme toute autre matière, une pesanteur réelle, dont on peut connoître le rapport à la balance dans les substances qui, comme le verre, ne peuvent être altérées par son action, & dans lesquelles il ne fait, pour ainsi dire, que passer, sans y rien laisser & sans en rien enlever.
- 2.° Que la quantité de feu nécessaire pour rougir une masse quelconque, & lui donner sa couleur & sa chaleur, pèse 1/170, ou si l'on veut une six-centième partie de cette masse; en sorte que si elle pèse froide 600 livres, elle

Supplément. Tome II.

### 3 HISTOIRE NATURELLE.

pètera chaude 601 livres lorsqu'elle sera rouge couleur de seu.

3.° Que dans les matières qui, comme le fer, sont susceptibles d'un plus grand degré de seu, & peuvent être chauffées à blanc sans se fondre, la quantité de feu dont elles sont alors pénétrées, est environ d'un sixième plus grande; en sorte que sur 500 livres de ser, il se trouve une livre de feu, nous avons même trouvé plus par les expériences précédentes, puisque leur résultat commun donne 1/425; mais il faut observer que le fer, ainsi que toutes les substances métalliques, se consume un peu en se refroidissant, & qu'il diminue toutes les fois qu'on y applique le feu; cette différence entre  $\frac{1}{500}$  &  $\frac{1}{425}$ , provient donc de cette diminution; le fer qui perd une quantité très-sensible dans le feu, continue à perdre un peu tant qu'il en est pénétré, & par conséquent sa masse totale se trouve plus diminuée que celle du verre que le feu ne peut consumer, ni brûler, ni volatiliser.

Je viens de dire qu'il en est de toutes les substances métalliques comme du ser, c'est-à-dire, que toutes perdent quelque chose par la longue ou la violente action du seu, & je puis le prouver par des expériences incontestables sur l'or & sur l'argent, qui, de tous les métaux, sont les plus sixes & les moins sujets à être altérés par le seu. J'ai exposé au soyer du miroir ardent des plaques d'argent pur, & des morceaux d'or aussi pur, je les ai vu sumer abondamment & pendant un très-long temps; il n'est donc pas douteux que ces métaux ne perdent

quelque chose de leur substance par l'application du feu; & j'ai été informé depuis, que cette matière qui s'échappe de ces métaux & s'élève en sumée, n'est autre chose que le métal même volatilisé, puisqu'on peut dorer ou argenter à cette sumée métallique les corps qui la reçoivent.

Le feu, sur-tout appliqué long-temps, volatilise donc peu-à-peu ces métaux qu'il semble ne pouvoir ni brûler, ni détruire d'aucune autre manière, & en les volatilisant il n'en change pas la nature, puisque cette fumée qui s'en échappe est encore du métal qui conserve toutes ses propriétés. Or il ne faut pas un feu bien violent pour produire cette fumée métallique; elle paroît à un degré de chaleur au-dessous de celui qui est nécessaire pour la fusion de ces métaux; c'est de cette même manière que l'or & l'argent se sont sublimés dans le sein de la Terre, ils ont d'abord été fondus par la chaleur excessive du premier état du globe, où tout étoit en liquéfaction; & ensuite la chaleur moins forte, mais constante, de l'intérieur de la Terre les a volatilisés, & a poussé ces fumées métalliques jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, où elles se sont accumulées en grains ou attachées en vapeurs aux fables & aux autres matières dans lesquelles on les trouve aujourd'hui. Les paillettes d'or que l'eau roule avec les sables, tirent leur origine, soit des masses d'or fondues par le feu primitif, soit des surfaces dorées par cette sublimation, desquelles l'action de l'air & de l'eau les détachent & les séparent.

Mais revenons à l'objet immédiat de nos expériences, il me paroît qu'elles ne laissent aucun doute sur la pesanteur réelle du seu, & qu'on peut assurer en conséquence de leurs résultats, que toute matière solide pénétrée de cet élément, autant qu'elle peut l'être par l'application que nous savons en faire, est au moins d'une six-centième partie plus pesante que dans l'état de la température actuelle, & qu'il saut une livre de matière ignée pour donner à 600 livres de toute autre matière l'état d'incandescence jusqu'au rouge couleur de seu, & environ une livre sur 500, pour que l'incandescence soit jusqu'au blanc ou jusqu'à la susion; en sorte que le ser chaussé à blanc ou le verre en susion, contiennent dans cet état 1 500 de matière ignée dont leur propre substance est pénétrée.

Mais cette grande vérité qui paroîtra nouvelle aux Physiciens, & de laquelle on pourra tirer des conséquences utiles, ne nous apprend pas encore ce qu'il seroit cependant le plus important de savoir, je veux dire le rapport de la pesanteur du seu à la pesanteur de l'air ou de la matière ignée à celle des autres matières. Cette recherche suppose de nouvelles découvertes auxquelles je ne suis pas parvenu, & dont je n'ai donné que quelques indications dans mon Traité des Élémens. Car, quoique nous sachions par mes expériences, qu'il saut une cinquentième partie de matière ignée pour donner à toute autre matière l'état de la plus forte incandescence; nous ne savons pas à quel point cette matière ignée y est condensée, comprimée, ni même accumulée, parce que

nous n'avons jamais pu la faisir dans un état constant pour la peser ou la mesurer; en sorte que nous n'avons point d'unité à laquelle nous puissions rapporter la mesure de l'état d'incandescence. Tout ce que j'ai donc pu faire à la fuite de mes expériences, c'est de rechercher combien il falloit consommer de matière combustible pour faire entrer dans une masse de matière solide cette quantité de matière ignée, qui est la cinq-centième partie de la masse en incandescence, & j'ai trouvé par des essais réitérés, qu'il falloit brûler 300 livres de charbon au vent de deux foufflets de dix pieds de longueur, pour chauffer à blanc une pièce de fonte de fer de 500 livres pesant. Mais comment mesurer, ni même estimer à peu-près la quantité totale de feu, produite par ces 300 livres de matière combustible! comment pouvoir comparer la quantité de feu qui se perd dans les airs, avec celle qui s'attache à la pièce de fer, & qui pénètre dans toutes les parties de sa substance! il faudroit pour cela bien d'autres expériences, ou plutôt il faut un art nouveau dans lequel je n'ai pu faire que les premiers pas.

### VI

J'AI fait quelques expériences pour reconnoître combien il faut de temps aux matières qui sont en susion pour prendre leur consistance, & passer de l'état de fluidité à celui de la solidité; combien de temps il faut pour que la surface prenne sa consistance; combien il en faut de

plus pour produire cette même consistance à l'intérieur, & savoir par conséquent combien le centre d'un globe, dont la surface seroit consistante & même restroidie à un certain point, pourroit néanmoins être de temps dans l'état de liquésaction: voici ces expériences.

### SUR LE FER.

N.º 1. Le 29 juillet à 5 heures 43 minutes, moment auquel la fonte de fer a cessé de couler, on a observé que la gueuse a pris de la consistance sur sa face supérieure en 3 minutes à sa tête, c'est-à-dire, à la partie la plus éloignée du fourneau, & en 5 minutes à sa queue, c'est-à-dire, à la partie la plus voisine du fourneau; l'ayant alors fait soulever du moule & casser en cinq endroits, on n'a vu aucune marque de sussibilité intérieure dans les quatre premiers morceaux; seulement dans le morceau cassé le plus près du fourneau, la matière s'est trouvée intérieurement molle, & quelques parties se sont attachées au bout d'un petit ringard, à 5 heures 55 minutes, c'est-à-dire, 12 minutes après la fin de la coulée; on a conservé ce morceau numéroté ainsi que les suivans.

N.º 2. Le lendemain 30 juillet, on a coulé une autre gueuse à 8 heures 1 minute, & à 8 heures 4 minutes, c'est-à-dire, 3 minutes après, la surface de sa tête étoit consolidée; & en ayant fait casser deux morceaux, il est sorti de leur intérieur une petite quantité de sonte coulante; à 8 heures 7 minutes il y avoit encore dans l'intérieur des

marques évidentes de fusion, en sorte que la surface a pris consistance en 3 minutes, & l'intérieur ne l'avoit pas encore prise en 6 minutes.

N.º 3. Le 31 juillet, la gueuse a cessé de couler à midi 35 minutes, sa surface dans la partie du milieu avoit pris sa consistance à 39 minutes, c'est-à-dire, en 4 minutes, & l'ayant cassée dans cet endroit à midi 44 minutes, il s'en est écoulé une grande quantité de fonte encore en susion; on avoit remarqué que la fonte de cette gueuse étoit plus liquide que celle du numéro précédent, & on a conservé un morceau cassé, dans lequel l'écoulement de la matière intérieure a laissé une cavité prosonde de 26 pouces dans l'intérieur de la gueuse. Ainsi la surface ayant pris en 4 minutes sa consistance solide, l'intérieur étoit encore en grande liquésaction après 8 minutes \frac{1}{2}.

N.º 4. Le 2 août à 4 heures 47 minutes, la gueuse qu'on a coulée, s'est trouvée d'une fonte très-épaisse, aussi sa surfi sa surface dans le milieu a pris sa consistance en 3 minutes; & 1 minute \frac{1}{2} après, lorsqu'on l'a cassée, toute la fonte de l'intérieur s'est écoulée, & n'a laissé qu'un tuyau de 6 lignes d'épaisseur sous la face supérieure, & d'un pouce environ d'épaisseur aux autres saces.

N.º 5. Le 3 août dans une gueuse de fonte très-liquide, on a cassé trois morceaux d'environ 2 pieds ½ de long, à commencer du côté de la tête de la gueuse, c'est-à-dire, dans la partie la plus froide du moule & la plus éloignée du fourneau, & l'on a reconnu, comme il étoit naturel de s'y attendre, que la partie intérieure de la gueuse étoit

moins confistante à mesure qu'on approchoit du fourneau. & que la cavité intérieure, produite par l'écoulement de la fonte encore liquide, étoit à peu-près en raison inverse de la distance au fourneau. Deux causes évidentes concourent à produire cet effet; le moule de la gueuse formé par les sables, est d'autant plus échauffé qu'il est plus près du fourneau, & en second lieu il reçoit d'autant plus de chaleur, qu'il y passe une plus grande quantité de fonte. Or la totalité de la fonte qui constitue la gueuse, passe dans la partie du moule où se forme sa queue, auprès de l'ouverture de la coulée, tandis que la tête de la gueuse n'est formée que de l'excédant qui a parcouru le moule entier, & s'est déjà refroidi avant d'arriver dans cette partie la plus éloignée du fourneau, la plus froide de toutes, & qui n'est échauffée que par la seule matière qu'elle contient. Aussi des trois morceaux pris à la tête de cette gueuse, la surface du premier, c'est-à-dire, du plus éloigné du fourneau, a pris sa consistance en 1 minute  $\frac{1}{3}$ , mais tout l'intérieur a coulé au bout de 3 minutes 1. La surface du fecond, a de même pris sa consistance en 1 minute  $\frac{1}{2}$ , & l'intérieur couloit de même au bout de 3 minutes ½; enfin la surface du troissème morceau, qui étoit le plus loin de la tête & qui approchoit du milieu de la gueuse, a pris sa consistance en 1 minute 3, & l'intérieur couloit encore très-abondamment au bout de 4 minutes.

Je dois observer que toutes ces gueuses étoient triangulaires, & que leur face supérieure, qui étoit la plus grande, avoit environ 6 pouces ½ de largeur. Cette face supérieure supérieure qui est exposée à l'action de l'air se consolide néanmoins plus lentement que les deux faces qui sont dans le sillon où la matière a coulé; l'humidité des sables qui forment cette espèce de moule refroidit & consolide la sonte plus promptement que l'air, car dans tous les morceaux que j'ai fait casser, les cavités sormées par l'écoulement de la sonte encore liquide, étoient bien plus voisines de la face supérieure que des deux autres faces.

Ayant examiné tous ces morceaux après leur refroidissement, j'ai trouvé 1.° que les morceaux du n.º 4 ne s'étoient consolidés que de 6 lignes d'épaisseur sous la face supérieure; 2.° que ceux du n.º 5 se sont consolidés de 9 lignes d'épaisseur sous cette même face supérieure; 3.° que les morceaux du n.º 2 s'étoient consolidés d'un pouce d'épaisseur sous cette même face; 4.° que les morceaux du n.º 3 s'étoient consolidés d'un pouce & demi d'épaisseur sous la même face; & ensin que les morceaux du n.º 1 s'étoient consolidés jusqu'à 2 pouces 3 lignes sous cette même face supérieure.

Les épaisseurs consolidées sont donc 6, 9, 12, 18, 27 lignes, & les temps employés à cette consolidation sont  $1\frac{1}{2}$ , 2 ou  $2\frac{1}{2}$ , 3,  $4\frac{1}{2}$ , 7 minutes. Ce qui fait à trèspeu près le quart numérique des épaisseurs. Ainsi les temps nécessaires pour consolider le métal fluide, sont précisément en même raison que celle de leur épaisseur. En sorte que si nous supposons un globe isolé de toutes parts, dont la surface aura pris sa consistance en un temps

donné, par exemple, en 3 minutes, il faudra 1 minute \frac{2}{2} de plus pour le consolider à 6 lignes de profondeur, 2 minutes \frac{1}{4} pour le consolider à 9 lignes, 3 minutes pour le consolider à 12 lignes, 4 minutes pour le consolider à 18 lignes, & 7 minutes pour le consolider à 27 ou 28 lignes de profondeur; & par conséquent 36 minutes pour le consolider à 10 pieds de profondeur, &c.

#### SUR LE VERRE.

AYANT fait couler du laitier dans des moules trèsvoisins du fourneau, à environ 2 pieds de l'ouverture de la coulée, j'ai reconnu par plusieurs essais que la surface de ces morceaux de laitier, prend sa consistance en moins de temps que la fonte de fer, & que l'intérieur se consolidoit aussi beaucoup plus vîte, mais je n'ai pu déterminer, comme je l'ai fait sur le fer, les temps nécessaires pour consolider l'intérieur du verre à différentes épaisseurs; je ne sais même si l'on en viendroit à bout, dans un fourneau de verrerie, où l'on auroit le verre en masses fort épaisses; tout ce que je puis assurer, c'est que la consolidation du verre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, est à peu-près une fois plus prompte que celle de la fonte du fer. Et en même temps que le premier coup de l'air condense la surface du verre liquide, & lui donne une sorte de consistance solide, il la divise & la fèle en une infinité de petites parties, en sorte que le verre sais par l'air frais ne prend pas une solidité réelle, & qu'il se brise au moindre choc; au lieu qu'en le laissant recuire dans un

four très-chaud, il acquiert peu-à-peu la solidité que nous lui connoissons. Il paroît donc bien difficile de déterminer par l'expérience, les rapports du temps qu'il faut pour consolider le verre à différentes épaisseurs au-dessous de sa surface. Je crois seulement qu'on peut, sans se tromper, prendre le même rapport pour la consolidation que celui du resroidissement du verre au resroidissement du fer, lequel rapport est de 132 à 236 par les expériences du second Mémoire (tome II, page 225).

### VII.

AYANT déterminé, par les expériences précédentes, les temps nécessaires pour la consolidation du ser en fusion, tant à sa surface qu'aux dissérentes profondeurs de son intérieur, j'ai cherché à reconnoître, par des observations exactes, quelle étoit la durée de l'incandescence dans cette même matière.

I. Un renard, c'est-à-dire, une loupe détachée de la gueuse par le seu de la chausserie & prête à être portée sous le marteau, a été mise dans un lieu dont l'obscurité étoit égale à celle de la nuit quand le ciel est couvert; cette loupe qui étoit fort enslammée, n'a cessé de donner de la slamme qu'au bout de 24 minutes; d'abord la slamme étoit blanche, ensuite rouge & bleuâtre sur la sin; elle ne paroissoit plus alors qu'à la partie insérieure de la loupe qui touchoit la terre, & ne se montroit que par ondulations ou par reprises, comme celles d'une chandelle qui s'éteint; ainsi la première incandescence accompagnée

de flamme a duré 24 minutes; ensuite la loupe qui étoit encore bien rouge, a perdu cette couleur peu-à-peu & a cessé de paroître rouge au bout de 74 minutes, non compris les 24 premières, ce qui fait en tout 98 minutes; mais il n'y avoit que les surfaces supérieures & latérales qui avoient absolument perdu leur couleur rouge, la surface inférieure qui touchoit à la terre, l'étoit encore aussi-bien que l'intérieur de la loupe. Je commençai alors, c'est-à-dire au bout de 98 minutes, à laisser tomber quelques grains de poudre à tirer sur la surface supérieure, ils s'enflammèrent avec explosion. On continuoit de jeter de temps en temps de la poudre sur la loupe, & ce ne sut qu'au bout de 42 minutes de plus, qu'elle cessa de faire explosion; à 43, 44 & 45 minutes la poudre se fondoit & fusoit sans explosion, en donnant seulement une petite flamme bleue. De-là je crus devoir conclure que l'incandescence à l'intérieur de la loupe n'avoit fini qu'alors, c'est-à-dire 42 minutes après celle de la surface, & qu'en tout elle avoit duré 140 minutes.

Cette loupe étoit de figure à peu-près ovale & aplatie fur deux faces parallèles, son grand diamètre étoit de 13 pouces, & le petit de 8 pouces; elle avoit aussi, à trèspeu près, 8 pouces d'épaisseur par-tout, & elle pesoit 91 livres 4 onces après avoir été refroidie.

2. Un autre renard, mais plus petit que le premier, tout aussi blanc de slamme & pétillant de seu, au lieu d'être porté sous le marteau, a été mis dans le même lieu obscur, où il n'a cessé de donner de la slamme qu'au

bout de 22 minutes; ensuite il n'a perdu sa couleur rouge qu'après 43 minutes, ce qui sait 65 minutes pour la durée des deux états d'incandescence à la surface, sur laquelle ayant ensuite jeté des grains de poudre, ils n'ont cessé de s'enssammer avec explosion qu'au bout de 40 minutes, ce qui sait en tout 105 minutes pour la durée de l'incandescence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Cette loupe étoit à peu-près circulaire, sur 9 pouces de diamètre, & elle avoit environ 6 pouces d'épaisseur par-tout; elle s'est trouvée du poids de 54 livres après fon refroidissement.

J'ai observé que la flamme & la couleur rouge suivent la même marche dans leur dégradation; elles commencent par disparoître à la surface supérieure de la loupe, tandis qu'elles durent encore aux surfaces latérales, & continuent de paroître assez long-temps autour de la surface inférieure qui, étant constamment appliquée sur la terre, se refroidit plus lentement que les autres surfaces qui sont exposées à l'air.

3. Un troisième renard tiré du seu très-blanc, brûlant & pétillant d'étincelles & de slamme, ayant été porté dans cet état sous le marteau, n'a conservé cette incandescence enslammée que 6 minutes; les coups précipités dont il a été frappé pendant ces 6 minutes, ayant comprimé la matière, en ont en même temps réprimé la flamme qui auroit subsisté plus long-temps sans cette opération, par laquelle on en a fait une pièce de ser de 12 pouces ½ de longueur, sur quatre pouces en quarré,

qui s'est trouvée peser 48 livres 4 onces après avoir été refroidie. Mais ayant mis auparavant cette pièce encore toute rouge dans le même lieu obscur, elle n'a cessé de paroître rouge à sa surface qu'au bout de 46 minutes, y compris les 6 premières. Ayant ensuite fait l'épreuve avec la poudre à tirer qui n'a cessé de s'enssammer avec explosion que 26 minutes après les 46, il en résulte que l'incandescence intérieure & totale a duré 72 minutes.

En comparant ensemble ces trois expériences, on peut conclure que la durée de l'inçandescence totale est comme celle de la prise de consistance proportionnelle à l'épaisseur de la matière. Car la première loupe qui avoit 8 poutes d'épaisseur, a conservé son incandescence pendant 140 minutes: la seconde qui avoit 6 pouces, d'épaisseur, l'a conservée pendant 105 minutes; & la troissème qui n'avoit que 4 pouces, ne l'a conservée que pendant 72 minutes. Or, 105: 140:: 6:8, & de même 72: 140 à peu-près:: 4:8, en sorte qu'il paroît y avoir même rapport entre les temps qu'entre les épaisseurs.

4. Pour m'assurer encore mieux de ce fait important, j'ai cru devoir répéter l'expérience sur une loupe, prise comme la précédente, au sortir de la chausserie. On l'a portée toute enssammée sous le marteau, la slamme a cessé au bout de 6 minutes, & dans ce moment on a cessé de la battre; on l'a mise tout de suite dans le même lieu obscur, le rouge n'a cessé qu'au bout de 39 minutes, ce qui donne 45 minutes pour les deux états d'inçandescence à la surface; ensuite la poudre n'a cessé

de s'enslammer avec explosion qu'au bout de 28 minutes, ainsi l'incandescence intérieure & totale a duré 73 minutes. Or cette pièce avoit comme la précédente 4 pouces juste d'épaisseur, sur deux faces en quarré, & 10 pouces \(\frac{1}{4}\) de longueur; elle pesoit 39 livres 4 onces après avoir été restroidie.

Cette dernière expérience s'accorde si parsaitement avec celle qui la précède & avec les deux autres, qu'on ne peut pas douter qu'en général la durée de l'incandescence ne soit à très-peu près proportionnelle à l'épaisseur de la masse, & que par conséquent ce grand degré de feu ne fuive la même loi que celle de la chaleur médiocre; en sorte que dans des globes de même matière, la chaleur ou le feu du plus haut degré, pendant tout le temps de l'incandescence, s'y conservent & y duront précisément en raison de leur diamètre. Cette vérité que je voulois acquérir & démontrer par le fait, semble nous indiquer que les causes cachées (causa latentes) de Newton, desquelles j'ai parlé dans le premier de ces Mémoires, ne s'opposent que très-peu à la sortie du seu, puisqu'elle se fait de la même manière que si les corps étoient entièrement & parfaitement perméables, & que rien ne s'opposat à son issue. Cependant on seroit porté à croire que plus la même matière est comprimée, plus elle doit retenir de temps le feu; en sorte que la durée de l'incandescence devroit être alors en plus grande raison que celle des épaisseurs ou des diamètres. J'ai donc essayé de reconnoître cette différence par l'expérience suivante.

5. J'ai fait forger une masse cubique de fer, de 5 pouces 9 lignes de toutes faces; elle a subi trois chaudes fuccessives, & l'ayant laissé refroidir, son poids s'est trouvé de 48 livres 9 onces. Après l'avoir pesée, on l'a mise de nouveau au feu de l'affinerie, où elle n'a été chauffée que jusqu'au rouge couleur de seu, parce qu'alors elle commencoit à donner un peu de flamme, & qu'en la laissant au feu plus long-temps le fer auroit brûlé. De-là on l'a transportée tout de suite dans le même lieu obscur, où j'ai vu qu'elle ne donnoit aucune flamme, néanmoins elle n'a cessé de paroître rouge qu'au bout de 52 minutes, & la poudre n'a cessé de s'enflammer à sa surface avec explosion que 43 minutes après; ainsi l'incandescence totale a duré 95 minutes. On a pelé cette masse une seconde fois après son entier refroidissement, elle s'est trouvée peser 48 livres 1 once; ainsi elle avoit perdu au feu 8 onces de son poids, & elle en auroit perdu davantage, si on l'eût chaussée julqu'au blanc.

En comparant cette expérience avec les autres, on voit que l'épaisseur de la masse étant de 5 pouces \(\frac{3}{4}\), l'incandescence totale a duré 95 minutes dans cette pièce de fer, comprimée autant qu'il est possible, & que dans les premières masses qui n'avoient point été comprimées par le marteau, l'épaisseur étant de 6 pouces, l'incandescence a duré 105 minutes, & l'épaisseur étant de 8 pouces, elle a duré 140 minutes. Or, 140: 8 ou 105: 6::95:5\frac{9}{21}\), au lieu que l'expérience nous donne 5\(\frac{3}{4}\). Les causes cachées, dont la principale est la compression de la matière,

& les obstacles qui en résultent pour l'issue de la chaleur, semblent donc produire cette différence de 5 \frac{3}{4} \hat{a} 5 \frac{9}{21}, ce qui fait  $\frac{27}{84}$  ou un peu plus d'un tiers sur  $\frac{15}{3}$ , c'est-à-dire, environ  $\frac{1}{16}$  fur le tout. En sorte que le ser bien battu, bien sué, bien comprimé, ne perd son incandescence qu'en 17 de temps, tandis que le même fer qui n'a point été comprimé la perd en 16 du même temps. Et ceci paroît se confirmer par les expériences 3 & 4, où les masses de fer ayant été comprimées par une seule volée de coups de marteau, n'ont perdu leur incandescence qu'au bout de 72 & 73 minutes, au lieu de 70 qu'a duré celle des loupes non comprimées, ce qui fait 2 ½ fur 70 ou  $\frac{5}{140}$ ou  $\frac{1}{28}$  de différence produite par cette première compression. Ainsi l'on ne doit pas être étonné que la seconde & la troisième compression qu'a subi la masse de ser de la cinquième expérience qui a été battue par trois volées de coups de marteau, aient produit 1/16 au lieu de 1/28 de différence dans la durée de l'incandescence. On peut donc assurer en général que la plus forte compression qu'on puisse donner à la matière pénétrée de feu autant qu'elle peut l'être, ne diminue que d'une seizième partie la durée de son incandescence, & que dans la matière qui ne reçoit point de compression extérieure, cette durée est précisément en même raison que son épaisseur.

Maintenant, pour appliquer au globe de la Terre le résultat de ces expériences, nous considérerons qu'il n'a pu prendre sa forme élevée sous l'Équateur, & abaissée sous les pôles, qu'en vertu de la force centrisuge

Supplément. Tome II.

combinée avec celle de la pesanteur; que par conséquent il a dû tourner sur son axe pendant un petit temps avant que sa surface ait pris sa consistance, & qu'ensuite la matière intérieure s'est consolidée dans les mêmes rapports de temps indiqués par nos expériences; en sorte qu'en partant de la supposition d'un jour au moins pour le petit temps nécessaire à la prise de consistance à sa surface, & en admettant, comme nos expériences l'indiquent, un temps de 3 minutes pour en consolider la matière intérieure à un pouce de prosondeur, il se trouvera 36 minutes pour un pied, 216 minutes pour une toise, 342 jours pour une lieue, & 490086 jours, ou environ 1342 ans pour qu'un globe de sonte de ser qui auroit, comme celui de la Terre, 1432 lieues ½ de demi-diamètre, eût pris sa consistance jusqu'au centre.

La supposition que je fais ici d'un jour de rotation, pour que le globe terrestre ait pu s'élever régulièrement sous l'Équateur, & s'abaisser sous les pôles avant que sa surface ne sût consolidée, me paroît plutôt trop soible que trop sorte; car il a peut-être sallu un grand nombre de révolutions de vingt-quatre heures chacune, sur son axe, pour que la matière sluide se soit solidement établie, & s'on voit bien que dans ce cas le temps nécessaire pour la prise de consistance de la matière au centre se trouvera plus grand. Pour le réduire autant qu'il est possible, nous n'avons sait aucune attention à l'esset de la force centrisuge qui s'oppose à celui de la réunion des parties, c'est-à-dire, à la prise de consistance de la matière en

fusion. Nous avons supposé encore, dans la même vue de diminuer le temps que l'atmosphère de la Terre, alors toute en feu, n'étoit néanmoins pas plus chaud que celui de mon fourneau, à quelques pieds de distance où se sont faites les expériences, & c'est en conséquence de ces deux suppositions trop gratuites, que nous ne trouvons que 1342 ans pour le temps employé à la consolidation du globe jusqu'au centre. Mais il me paroît certain que cette estimation du temps, est de beaucoup trop foible, par l'observation constante que j'ai faite sur la prise de consistance des gueuses à la tête & à la queue; car il faut trois fois autant de temps & plus, pour que la partie de la gueuse, qui est à 18 pieds du fourneau, prenne consistance, c'est-à-dire, que si la surface de la tête de la gueuse qui est à 18 pieds du fourneau, prend consistance en 1 minute \frac{1}{2}; celle de la queue qui n'est qu'à 2 pieds du fourneau, ne prend consistance qu'en 4 minutes  $\frac{1}{2}$  ou 5 minutes; en sorte que la chaleur plus grande de l'air contribue prodigieusement au maintien de la fluidité: & l'on conviendra sans peine avec moi, que dans ce premier temps de liquéfaction du globe de la Terre, la chaleur de l'atmosphère de vapeurs qui l'environnoit, étoit plus grande que celle de l'air, à 2 pieds de distance du feu de mon fourneau; & que par conséquent il a fallu beacoup plus de temps pour consolider le globe jusqu'au centre. Or nous avons démontré par les expériences du premier Mémoire (c), qu'un globe

<sup>(</sup>c) Tome I, page 158.

#### HISTOIRE NATURELLE.

36

de fer, gros comme la Terre, pénétré de feu seulement jusqu'au rouge, seroit plus de quatre-vingt-seize mille six cents soixante-dix ans à se refroidir; auxquels ajoutant deux ou trois mille ans pour le temps de sa consolidation jusqu'au centre; il résulte qu'en tout, il faudroit environ cent mille ans pour refroidir au point de la température actuelle, un globe de ser gros comme la Terre, sans compter la durée du premier état de siquésaction; ce qui recule encore les simites du temps, qui semble fuir & s'étendre à mesure que nous cherchons à le saissir; mais tout ceci sera plus amplement discuté & déterminé plus précisément dans les Mémoires suivans.



# NEUVIÈME MÉMOIRE.

## Expériences sur la fusion des mines de fer.

JE ne pourrai guère mettre d'autre liaison entre ces Mémoires, ni d'autre ordre entre mes dissérentes expériences, que celui du temps ou plutôt de la succession de mes idées. Comme je ne me trouvois pas assez instruit dans la connoissance des minéraux, que je n'étois pas satisfait de ce qu'on en dit dans les livres, que j'avois bien de la peine à entendre ceux qui traitent de la Chimie, où je voyois d'ailleurs des principes précaires, toutes les expériences saites en petit & toujours expliquées dans l'esprit d'une même méthode; j'ai voulu travailler par moi - même, & consultant plutôt mes desirs que ma force, j'ai commencé par faire établir sous mes yeux des forges & des fourneaux en grand, que je n'ai pas cessé d'exercer continuellement depuis sept ans.

Le petit nombre d'Auteurs qui ont écrit sur les mines de fer, ne donnent, pour ainsi dire, qu'une nomenclature assez inutile, & ne parlent point des dissérens traitemens de chacune de ces mines. Ils comprennent dans les mines de fer, l'aimant, l'émeril, l'hématite, &c. qui sont en esset des minéraux ferrugineux en partie, mais qu'on ne doit pas regarder comme de vraies mines de fer, propres à être sondues & converties en ce métal;

nous ne parlerons ici que de celles dont on doit saire usage, & on peut les réduire à deux espèces principales.

La première est la mine en roche, c'est-à-dire, en masses dures, solides & compactes qu'on ne peut tirer & séparer qu'à force de coins, de marteaux & de masses, & qu'on pourroit appeler pierre de fer. Ces mines ou roches de fer se trouvent en Suède, en Allemagne, dans les Alpes, dans les Pyrénées, & généralement dans la plupart des hautes montagnes de la Terre, mais en bien plus grande quantité vers le Nord que du côté du Midi. Celles de Suède sont de couleur de fer pour la plupart, & paroissent être du fer presqu'à demi préparé par la Nature; il y en a aussi de couleur brune, rousse ou jaunâtre; il y en a même de toutes blanches à Alvard en Dauphiné, ainsi que d'autres couleurs; ces dernières mines semblent être composées comme du spath, & on ne reconnoît qu'à leur pesanteur, plus grande que celle des autres spaths, qu'elles contiennent une grande quantité de métal. On peut aussi s'en assurer en les mettant au feu; car de quelque couleur qu'elles foient, blanches, grises, jaunes, rousses, verdâtres, bleuâtres, violettes ou rouges, toutes deviennent noires à une légère calcination. Les mines de Suède qui, comme je l'ai dit, semblent être de la pierre de ser, sont attirées par l'aimant; il en est de même de la plupart des autres mines en roche, & généralement de toute matière ferrugineuse qui a subi l'action du seu. Les mines de ser en grains qui ne sont point du tout magnétiques le deviennent lorsqu'on les fait griller au feu; ainsi les mines

de fer en roche & en grandes masses étant magnétiques, doivent leur origine à l'élément du feu. Celles de Suède qui ont été les mieux observées, sont très-étendues & très-prosondes; les filons sont perpendiculaires, toujours épais de plusieurs pieds, & quelquesois de quelques toises; on les travaille comme on travailleroit de la pierre très-dure dans une carrière. On y trouve souvent de l'asbeste, ce qui prouve encore que ces mines ont été formées par le seu.

Les mines de la seconde espèce, ont au contraire été formées par l'eau, tant du détriment des premières, que de toutes les particules de ser que les végétaux & les animaux rendent à la Terre par la décomposition de leur substance; ces mines formées par l'eau, sont le plus ordinairement en grains arrondis, plus ou moins gros, mais dont aucun n'est attirable par l'aimant avant d'avoir subil'action du seu, ou plutôt celle de l'air par le moyen du seu; car ayant sait griller plusieurs de ces mines dans des vaisseaux ouverts, elles sont toutes devenues très-attirables à l'aimant; au lieu que dans les vaisseaux clos, quoique chaussées à un plus grand seu & pendant plus de temps, elles n'avoient point du tout acquis la vertu magnétique.

On pourroit ajouter à ces mines en grains, formées par l'eau, une seconde espèce de mine souvent plus pure, mais bien plus rare, qui se forme également par le moyen de l'eau, ce sont les mines de fer cristallisées. Mais comme je n'ai pas été à portée de traiter par moi-même les mines de fer en roche, produites par le seu, non plus que les

mines de fer cristallisées par l'eau, je ne parlerai que de la fusion des mines en grains; d'autant que ces dernières mines sont celles qu'on exploite le plus communément dans nos forges de France.

La première chose que j'ai trouvée, & qui me paroît être une découverte utile, c'est qu'avec une mine qui donnoit le plus mauvais ser de la province de Bourgogne, j'ai fait du ser aussi ductile, aussi nerveux, aussi serme que les sers du Berri, qui sont réputés les meilleurs de France. Voici comment j'y suis parvenu; le chemin que j'ai tenu est bien plus long, mais personne avant moi n'ayant frayé la route, on ne sera pas étonné que j'aie sait du circuit.

J'ai pris le dernier jour d'un fondage, c'est-à-dire, le jour où l'on alloit faire cesser le seu d'un fourneau à fondre la mine de fer, qui duroit depuis plus de quatre mois. Ce fourneau d'environ 20 pieds de hauteur & de 5 pieds & demi de largeur à sa cuve, étoit bien échaussé. & n'avoit été chargé que de cette mine qui avoit la fausse réputation de ne pouvoir donner que des fontes trèsblanches, très-cassantes, & par conséquent du fer à trèsgros grain, sans nerf & sans ductilité. Comme j'étois dans l'idée que la trop grande violence du feu ne peut qu'aigrir le fer, j'employai ma méthode ordinaire, & que j'ai suivie constamment dans toutes mes recherches sur la Nature. qui consiste à voir les extrêmes avant de considérer les milieux: je fis donc, non pas ralentir, mais enlever les soufflets, & ayant fait en même temps découvrir le toit de la hale, je substituai aux soufflets un ventilateur simple, **eq**ui

qui n'étoit qu'un cône creux, de 24 pieds de longueur, fur 4 pieds de diamètre au gros bout, & 3 pouces seulement à sa pointe, sur laquelle on adapta une buse de fer, & qu'on plaça dans le trou de la tuyère; en même temps on continuoit à charger de charbon & de mine, comme si l'on eût voulu continuer à couler; les charges descendoient bien plus lentement, parce que le feu n'étoit plus animé par le vent des soufflets; il l'étoit seulement par un courant d'air que le ventilateur tiroit d'en haut, & qui étant plus frais & plus dense que celui du voisinage de la tuyère, arrivoit avec assez de vîtesse pour produire un murmure constant dans l'intérieur du fourneau. Lorsque j'eus fait charger environ deux milliers de charbon, & quatre milliers de mine, je fis discontinuer pour ne pas trop embarrasser le fourneau, & le ventilateur étant toujours à la tuyère, je laissaisser les charbons & la mine sans remplir le vuide qu'ils laissoient au-dessus. Au bout de quinze ou seize heures, il se forma des petites loupes, dont on tira quelques-unes par le trou de la tuyère, & quelques autres par l'ouverture de la coulée, le feu dura quatre jours de plus, avant que le charbon ne fût entièrement consumé, & dans cet intervalle de temps on tira des loupes plus grosses que les premières; & après les quatre jours on en trouva des plus grosses encore en vuidant le fourneau.

Après avoir examiné ces loupes, qui me parurent être d'une très-bonne étoffe, & dont la plupart portoient à leur circonférence un grain fin, & tout semblable à celui

Supplément. Tome II.

de l'acier, je les sis mettre au seu de l'affinerie & porter sous le marteau, elles en soutinrent le coup sans se diviser, sans s'éparpiller en étincelles, sans donner une grande flamme, sans laisser couler beaucoup de laitier, choses qui toutes arrivent lorsqu'on forge du mauvais fer. On les forgea à la manière ordinaire, les barres qui en provenoient n'étoient pas toutes de la même qualité; les unes étoient de fer, les autres d'acier, & le plus grand nombre de fer par un bout ou par un côté, & d'acier par l'autre. J'en ai fait faire des poinçons & des ciseaux par des ouvriers qui trouvèrent cet acier aussi bon que celui d'Allemagne. Les barres qui n'étoient que de fer, étoient si fermes, qu'il fut impossible de les rompre avec la masse, & qu'il fallut employer le ciseau d'acier pour les entamer profondément des deux côtés avant de pouvoir les rompre; ce fer étoit tout nerf, & ne pouvoit se séparer qu'en se déchirant par le plus grand effort. En le comparant au fer que donne cette même mine fondue en gueuses à la manière ordinaire, on ne pouvoit se persuader qu'il provenoit de la même mine, dont on n'avoit jamais tiré que du fer à gros grain, sans ners & très-cassant.

La quantité de mine que j'avois employée dans cette expérience, auroit dû produire au moins 1200 livres de fonte, c'est-à-dire, environ 800 livres de fer, si elle est été fondue par la méthode ordinaire, & je n'avois obtenu que 280 livres, tant d'acier que de fer, de toutes les loupes que j'avois réunies; & en supposant un déchet de moitié

du mauvais fer au bon, & de trois quarts du mauvais fer à l'acier, je voyois que ce produit ne pouvoit équivaloir qu'à 500 livres de mauvais fer, & que par conséquent il y avoit eu plus du quart de mes quatre milliers de mine qui s'étoit consumé en pure perte, & en même temps près du tiers du charbon brûlé sans produit.

Ces expériences étant donc excessivement chères, & voulant néanmoins les suivre, je pris le parti de faire construire deux fourneaux plus petits; tous deux cependant de 14 pieds de hauteur, mais dont la capacité intérieure du second étoit d'un tiers plus petite que celle du premier. Il falloit pour charger & remplir en entier mon grand fourneau de fusion, cent trente-cinq corbeilles de charbon de 40 livres chacune; c'est-à-dire, 5400 livres de charbon, au lieu que dans mes petits fourneaux, il ne falloit que 900 livres de charbon pour remplir le premier, & 600 livres pour remplir le second, ce qui diminuoit considérablement les trop grands frais de ces expériences. Je fis adosser ces fourneaux l'un à l'autre afin qu'ils pussent profiter de leur chaleur mutuelle; ils étoient séparés par un mur de trois pieds, & environnés d'un autre mur de 4 pieds d'épaisseur, le tout bâti en bon moellon & de la même pierre calcaire dont on se sert dans le pays pour faire les étalages des grands fourneaux. La forme de la cavité de ces petits fourneaux étoit pyramidale sur une base quarrée, s'élevant d'abord perpendiculairement à 3 pieds de hauteur, & ensuite s'inclinant en dedans sur le reste de leur élévation qui étoit de 11 pieds; de sorte que l'ouverture supérieure se trouvoit réduite à 14 pouces au plus grand fourneau, & 11 pouces au plus petit. Je ne laissai dans le bas qu'une seule ouverture à chacun de mes fourneaux, elle étoit surbaissée en forme de voûte ou de lunette, dont le sommet ne s'élevoit qu'à 2 pieds \frac{1}{2} dans la partie intérieure, & à 4 pieds en dehors; je faisois remplir cette ouverture par un petit mur de briques, dans lequel on laissoit un trou de quelques pouces en bas pour écouler le laitier, & un autre trou à 1 pied 1/2 de hauteur pour pomper l'air; je ne donne point ici la figure de ces fourneaux, parce qu'ils n'ont pas assez bien réussi pour que je prétende les donner pour modèles, & que d'ailleurs j'y ai fait & j'y fais encore des changemens essentiels, à mesure que l'expérience m'apprend quelque chose de nouveau. D'ailleurs ce que je viens de dire suffit pour en donner une idée, & aussi pour l'intelligence de ce qui suit.

Ces fourneaux étoient placés de manière que leur face antérieure dans laquelle étoient les ouvertures en lunette, se trouvoit parallèle au courant d'eau qui fait mouvoir les roues des sousseles de mon grand sourneau & de mes affineries; en sorte que le grand entonnoir ou ventilateur dont j'ai parlé, pouvoit être posé de manière qu'il recevoit sans cesse un air frais par le mouvement des roues; il portoit cet air au sourneau auquel il aboutissoit par sa pointe, qui étoit une buse ou tuyau de ser de sorme conique, & d'un pouce & demi de diamètre à son extrémité. Je sis saire en même temps deux tuyaux d'aspiration,

l'un de 10 pieds de longueur sur 14 pouces de largeur pour le plus grand de mes petits fourneaux, & l'autre de 7 pieds de longueur & de 11 pouces de côté pour le plus petit. Je sis ces tuyaux d'aspiration quarrés, parce que les ouvertures du dessus des sourneaux étoient quarrées, & que c'étoit sur ces ouvertures qu'il falloit les poser; & quoique ces tuyaux sussent faits d'une tôle assez légère, sur un chassis de ser mince, ils ne laissoient pas d'être pesans, & même embarrassans par leur volume, sur-tout quand ils étoient sort échaussés; quatre hommes avoient assez de peine pour les déplacer & les replacer, ce qui cependant étoit nécessaire toutes les sois qu'il falloit charger les sourneaux.

J'y ai fait dix-sept expériences, dont chacune duroit ordinairement deux ou trois jours & deux ou trois nuits. Je n'en donnerai pas le détail, non-seulement parce qu'il seroit fort ennuyeux, mais même assez inutile, attendu que je n'ai pu parvenir à une méthode fixe, tant pour conduire le feu que pour le forcer à donner toujours le même produit. Je dois donc me borner aux simples résultats de ces expériences qui m'ont démontré plusieurs vérités que je crois très-utiles.

La première, c'est qu'on peut faire de l'acier de la meilleure qualité sans employer du ser comme on le fait communément, mais seulement en faisant sondre la mine à un seu long & gradué. De mes dix-sept expériences il y en a eu six où j'ai eu de l'acier bon & médiocre, sept où je n'ai eu que du ser, tantôt très-bon & tantôt mauvais,

& quatre où j'ai eu une petite quantité de fonte & du fer environné d'excellent acier. On ne manquera pas de me dire, donnez-nous donc au moins le détail de celles qui yous ont produit du bon acier; ma réponse est aussi simple que vraie, c'est qu'en suivant les mêmes procédés aussi exactement qu'il m'étoit possible; en chargeant de la même façon, mettant la même quantité de mine & de charbon, ôtant & mettant le ventilateur & les tuyaux d'aspiration pendant un temps égal, je n'en ai pas moins eu des résultats tout différens. La seconde expérience me donna de l'acier par les mêmes procédés de la première qui ne m'avoit produit que du fer d'une qualité assez médiocre; la troisième, par les mêmes procédés, m'a donné de très-bon fer; & quand après cela j'ai voulu varier la suite des procédés, & changer quelque chose à mes fourneaux, le produit en a peut-être moins varié par ces grands changemens, qu'il n'avoit fait par le seul caprice du feu, dont les effets & la conduite sont si difficiles à suivre, qu'on ne peut les saisir ni même les deviner qu'après une infinité d'épreuves & de tentatives qui ne sont pas toujours heureuses. Je dois donc me borner à dire ce que j'ai fait, sans anticiper sur ce que des Artistes plus habiles pourront faire; car il est certain qu'on parviendra à une méthode sûre de tirer de l'acier de toute mine de fer sans la faire couler en gueuses, & sans convertir la fonte en fer.

C'est ici la seconde vérité, aussi utile que la première.

J'ai employé trois différentes sortes de mines dans ces

expériences; j'ai cherché, avant de les employer, le moyen d'en bien connoître la nature. Ces trois espèces mines étoient à la vérité toutes les trois en grains, plus ou moins fins; je n'étois pas à portée d'en avoir d'autres, c'est-à-dire, des mines en roche en assez grande quantité pour faire mes expériences; mais je suis bien convaincu, après avoir fait les épreuves de mes trois différentes mines en grain, & qui toutes trois m'ont donné de l'acier sans fusion précédente, que les mines en roches, & toutes les mines de fer en général, pourroient donner également de l'acier en les traitant comme jai traité les mines en grain. Dès-lors il faut donc bannir de nos idées le préjugé si anciennement, si universellement reçu, que la qualité du fer dépend de celle de la mine. Rien n'est plus mal fondé que cette opinion, c'est au contraire uniquement de la conduite du feu & de la manipulation de la mine que dépend la bonne ou la mauvaise qualité de la fonte, du fer & de l'acier. Il faut encore bannir un autre préjugé; c'est qu'on ne peut avoir de l'acier qu'en le tirant du fer. Tandis qu'il est très - possible au contraire d'en tirer immédiatement de toutes sortes de mines. On rejettera donc en conséquence les idées de M. Yonge, & de quelques autres Chimistes qui ont imaginé qu'il y avoit des mines qui avoient la qualité particulière de pouvoir donner de l'acier, à l'exclusion de toutes les autres.

Une troisième vérité que j'ai recueillie de mes expériences, c'est que toutes nos mines de fer en grain, telles

··;

que celles de Bourgogne, de Champagne, de Franchecomté, de Lorraine, du Nivernois, de l'Angoumois, &c. c'est-à-dire, presque toutes les mines dont on fait nos fers en France, ne contiennent point de soufre comme les mines en roche de Suède ou d'Allemagne; & que par conséquent elles n'ont pas besoin d'être grillées, ni traitées de la même manière : le préjugé du soufre contenu en grande quantité dans les mines de fer, nous est venu des Métallurgistes du nord, qui, ne connoissant que leurs mines en roche qu'on tire de la terre à de grandes profondeurs, comme nous tirons des pierres d'une carrière, ont imaginé que toutes les mines de fer étoient de la même nature, & contenoient comme elles une grande quantité de soufre. Et comme les expériences sur les mines de fer sont trèsdifficiles à faire, nos Chimistes s'en sont rapportés aux Métallurgistes du nord, & ont écrit comme eux, qu'il y avoit beaucoup de soufre dans nos mines de fer; tandis que toutes les mines en grain que je viens de citer, n'en contiennent point du tout, ou si peu qu'on n'en sent pas l'odeur de quelque façon qu'on les brûle. Les mines en roche ou en pierre dont j'ai fait venir des échantillons de Suède & d'Allemagne, répandent au contraire une forte odeur de soufre lorsqu'on les fait griller, & en contiennent réellement une très-grande quantité, dont il faut les dépouiller avant de les mettre au fourneau pour les fondre.

Et de-là suit une quatrième vérité toute aussi intéresfante que les autres \* c'est que nos mines en grain, valent mieux mieux que ces mines en roche tant vantées, & que si nous ne faisons pas du fer aussi bon ou meilleur que celui de Suède, c'est purement notre faute & point du tout celle de nos mines, qui toutes nous donneroient des fers de la première qualité, si nous les traitions avec le même foin que prennent les Étrangers pour arriver à ce but. Il nous est même plus aisé de l'atteindre, nos mines ne demandant pas à beaucoup près autant de travaux que les leurs. Voyez dans Swedenborg le détail de ces travaux, la seule extraction de la plupart de ces mines en roche qu'il faut aller arracher du sein de la Terre, à trois ou quatre cents pieds de profondeur, casser à coups de marteaux, de masses & de leviers, enlever ensuite par des machines jusqu'à la hauteur de terre, doit coûter beaucoup plus que le tirage de nos mines en grains, qui se fait pour ainsi dire à sleur du terrein, & sans autre instrument que la pioche & la pelle; ce premier avantage n'est pas encore le plus grand, car il faut reprendre ces quartiers, ces morceaux de pierres de fer, les porter fous les maillets d'un boccard pour les concasser, les broyer & les réduire au même état de division où nos mines en grain se trouvent naturellement; & comme cette mine concassée contient une grande quantité de soufre, elle ne produiroit que de très-mauvais fer si on ne prenoit pas la précaution de lui enlever la plus grande partie de ce soufre surabondant avant de la jeter au fourneau. On la répand à cet effet sur des bûchers d'une vaste étendue où elle se grille pendant quelques semaines;

Supplément. Tome II.

cette consommation très-considérable de bois, jointe à la difficulté de l'extraction de la mine, rendroit la chose impraticable en France, à cause de la cherté des bois. Nos mines heureusement n'ont pas besoin d'être grillées, & il suffit de les laver pour les séparer de la terre avec laquelle elles sont mêlées; la plupart se trouvent à quelques pieds de prosondeur; l'exploitation de nos mines se fait donc à beaucoup moins de frais, & cependant nous ne prositons pas de tous ces avantages, ou du moins nous n'en avons pas prosité jusqu'ici, puisque les Étrangers nous apportent leurs sers qui leur coûtent tant de peines, & que nous les achetons de présérence aux nôtres, sur la réputation qu'ils ont d'être de meilleure qualité.

Ceci tient à une cinquième vérité qui est plus morale que physique; c'est qu'il est plus aisé, plus sûr & plus prositable de faire, sur-tout en ce genre, de la mauvaise marchandise que de la bonne. Il est bien plus commode de suivre la routine qu'on trouve établie dans les forges, que de chercher à en persectionner l'art. Pourquoi vouloir faire du bon ser, disent la plupart des maîtres de sorges; on ne le vendra pas une pistole au-dessus du ser commun, & il nous reviendra peut-être à trois ou quatre de plus, sans compter les risques & les frais des expériences & des essais qui ne réussissent pas tous à beaucoup près! Malheureusement cela n'est que trop vrai, nous ne prositerons jamais de l'avantage naturel de nos mines, ni même de notre intelligence, qui vaut bien celle des Étrangers, tant que le Gouvernement ne donnera pas à

cet objet plus d'attention, tant qu'on ne favorisera pas le petit nombre de manusactures où l'on fait du bon ser, & qu'on permettra l'entrée des sers étrangers: il me semble que l'on peut démontrer avec la dernière évidence le tort que cela fait aux Arts & à l'État; mais je m'écarterois trop de mon sujet si j'entrois ici dans cette discussion.

Tout ce que je puis assurer comme une sixième vérité, c'est qu'avec toutes sortes de mines, on peut toujours obtenir du fer de même qualité; j'ai fait brûler & fondre fuccessivement dans mon plus grand fourneau, qui a 23 pieds de hauteur, sept espèces de mines différentes, tirées à deux, trois & guatre lieues de distance les unes des autres, dans des terreins tous différens, les unes en grains plus gros que des pois, les autres en grains gros comme des chevrotines, plomb à lièvre, & les autres plus menues que le plus petit plomb à tirer; & de ces sept différentes espèces de mine dont j'ai fait fondre plusieurs centaines de milliers, j'ai toujours eu le même fer; ce fer est bien connu, non-seulement dans la province de Bourgogne où sont situées mes forges, mais même à Paris où s'en fait le principal débit, & il est regardé comme de très-bonne qualité. On seroit donc fondé à croire que j'ai toujours employé la même mine, qui toujours traitée de la même façon, m'auroit constamment donné le même produit; tandis que dans le vrai j'ai usé de toutes les mines que j'ai pu découvrir, & que ce n'est qu'en vertu des précautions & des foins que j'ai pris de les traiter différemment que je fuis parvenu à en tirer un réfultat semblable, & un produit de même qualité. Voici les observations & les expériences que j'ai faites à ce sujet; elles seront utiles & même nécessaires à tous ceux qui voudront connoître la qualité des mines qu'ils employent.

Nos mines de fer en grain ne se trouvent jamais pures dans le sein de la Terre, toutes sont mélangées d'une certaine quantité de terre qui peut se délayer dans l'eau, & d'un sable plus ou moins fin, qui, dans de certaines mines, est de nature calcaire, dans d'autres de nature vitrissable, & quelquesois mêlé de l'une & de l'autre; je n'ai pas vu qu'il y eût aucun autre mélange dans les sept espèces de mines que j'ai traitées & fondues avec un égal succès. Pour reconnoître la quantité de terre qui doit se délayer dans l'eau, & que l'on peut espérer de séparer de la mine au lavage, il faut en peser une petite quantité dans l'état même où elle sort de la Terre; la faire ensuite sécher, & mettre en compte le poids de l'eau qui se sera dissipée par le dessèchement. On mettra cette terre séchée dans un vase que l'on remplira d'eau & on la remuera; dès que l'eau sera jaune ou bourbeuse, on la versera dans un autre vase plat pour en faire évaporer l'eau par le moyen du feu; après l'évaporation, on mettra à part le résidu terreux. On réitèrera cette même manipulation jusqu'à ce que la mine ne colore plus l'eau qu'on verse dessus, ce qui n'arrive jamais qu'après un grand nombre de lotions. Alors on réunit ensemble tous ces résidus terreux, & on les pèse pour connoître leur quantité relative à celle de la mine.

Cette première partie du mélange de la mine étant connue & son poids constaté, il restera les grains de mine & les sables que l'eau n'a pu délayer: si ces sables sont calcaires, il faudra les faire dissoudre à l'eau-forte, & on en connoîtra la quantité en les faisant précipiter après les avoir dissous; on les pèsera & dès-lors on faura au juste combien la mine contient de terre, de sable calcaire & de fer en grains. Par exemple, la mine dont je me suis servi pour la première expérience de ce Mémoire, contenoit par once, un gros & demi de terre délayée par l'eau, un gros 55 grains de sable dissous par l'eau-forte, trois gros 66 grains de mine de fer, & il y a eu 59 grains de perdus dans les lotions & dissolutions. C'est M. Daubenton, de l'Académie des Sciences, qui a bien voulu faire cette expérience à ma prière, & qui l'a faite avec toute l'exactitude qu'il apporte à tous les sujets qu'il traite.

Après cette épreuve, il faut examiner attentivement la mine dont on vient de séparer la terre & le sable calcaire, & tâcher de reconnoître à la seule inspection s'il ne se trouve pas encore parmi les grains de ser, des particules d'autres matières que l'eau-sorte n'auroit pu dissoudre, & qui par conséquent ne seroient pas calcaires. Dans celle dont je viens de parler, il n'y en avoit point du tout, & dès-lors j'étois assuré que sur une quantité de 576 livres de cette mine, il y avoit 282 parties de mine de ser, 127 de matière calcaire, & le reste de terre qui peut se délayer à l'eau. Cette connoissance une sois

acquise, il sera aisé d'en tirer les procédés qu'il faut suivre pour faire fondre la mine avec avantage & avec certitude d'en obtenir du bon ser, comme nous le dirons dans la suite.

Dans les six autres espèces de mine que j'ai employées, il s'en est trouvé quatre dont le sable n'étoit point dissoluble à l'eau-forte, & dont par conséquent la nature n'étoit pas calcaire, mais vitrissable; & les deux autres qui étoient à plus gros grains de ser que les cinq premières, contenoient des graviers calcaires en assez petite quantité, & des petits cailloux arrondis, qui étoient de la nature de la calcédoine, & qui ressembloient par la sorme aux chrysalides des sourmis: les ouvriers employés à l'extraction & au lavage de mes mines, les appeloient auss de fourmis. Chacune de ces mines exige une suite de procédés dissérens pour les sondre avec avantage & pour en tirer du ser de même qualité.

Ces procédés quoiqu'assez simples, ne laissent pas d'exiger une grande attention; comme il s'agit de travailler sur des milliers de quintaux de mine, on est forcé de chercher tous les moyens, & de prendre toutes les voies qui peuvent aller à l'économie; j'ai acquis sur cela de l'expérience à mes dépens, & je ne ferai pas mention des méthodes qui, quoique plus précises & meilleures que celles dont je vais parler, seroient trop dispendieuses pour pouvoir être mises en pratique. Comme je n'ai pas eu d'autre but dans mon travail que celui de l'utilité publique, j'ai tâché de réduire ces procédés à quelque chose d'assez

simple, pour pouvoir être entendu & exécuté par tous les maîtres de forges qui voudront faire du bon ser; mais néanmoins en les prévenant d'avance, que ce bon ser leur coûtera plus que le ser commun qu'ils ont coutume de fabriquer, par la même raison que le pain blanc coûte plus que le pain bis; car il ne s'agit de même que de cribler, tirer & séparer le bon grain de toutes les matières hétérogènes dont il se trouve mélangé.

Je parlerai ailleurs de la recherche & de la découverte des mines, mais je suppose ici les mines toutes trouvées & tirées; je suppose aussi que par des épreuves semblables à celles que je viens d'indiquer, on connoisse la nature des fables qui y font mélangés; la première opération qu'il faut faire, c'est de les transporter aux lavoirs, qui doivent être d'une construction différente selon les différentes mines; celles qui sont en grains plus gros que les fables qu'elles contiennent, doivent être lavées dans des lavoirs foncés de fer & percés de petits trous comme ceux qu'a proposé M. Robert (c), & qui sont très - bien imaginés; car ils fervent en même temps de lavoirs & de cribles; l'eau emmène avec elle toute la terre qu'elle peut délayer, & les fablons plus menus que les grains de la mine passent en même temps par les petits trous dont le fond du lavoir est percé; & dans le cas où les sablons sont aussi gros, mais moins durs que le grain de la mine, le rable de fer les écrase & ils tombent avec l'eau au-dessous du lavoir;

<sup>(</sup>c) Méthode pour laver les mines de fer, in-12. Paris, 1757.

la mine reste neue & affez pure pour qu'on la puisse fondre avec économie. Mais ces mines, dont les grains font plus gros & plus durs que ceux des sables ou petits cailloux qui y sont mélangés, sont assez rares. Des sept espèces de mine que j'ai eu occasion de traiter, il ne s'en est trouvé qu'une qui fût dans le cas d'être lavée à ce lavoir, que j'ai fait exécuter & qui a bien réussi: cette mine est celle qui ne contenoit que du sable calcaire, qui communément est moins dur que le grain de la mine. J'ai néanmoins observé que les rables de fer en frottant contre le fond du lavoir qui est aussi de fer, ne laissoient pas d'écraser une assez grande quantité de grains de mine. qui dès-lors passoient avec le sable & tomboient en pure perte sous le lavoir, & je crois cette perte inévitable dans les lavoirs foncés de fer. D'ailleurs la quantité de castine que M. Robert étoit obligé de mêler à ses mines, & qu'il dit être d'un tiers de la mine (d), prouve qu'il restoit encore après le lavage une portion considérable de sablon vitrifiable, ou de terre vitrescible dans ses mines ainsi lavées; car il n'auroit eu besoin que d'un sixième ou même d'un huitième de castine si les mines eussent été plus épurées, c'est-à-dire, plus dépouillées de la terre grasse ou du sable vitrifiable qu'elles contenoient.

Au reste il n'étoit pas possible de se servir de ce même lavoir pour les autres six espèces de mines que j'ai eu à traiter; de ces six, il y en avoit quatre qui se sont trouvées

<sup>(4)</sup> Methode pour laver les mines de ser, pages 12 & 13. mêlées

mélées d'un fablon vitrescible aussi dur & même plus dur. & en même temps plus gros ou aussi gros que les grains de la mine. Pour épurer ces quatre espèces de mine, je me suis servi de lavoirs ordinaires & foncés de bois plein, avec un courant d'eau plus rapide qu'à l'ordinaire; on les passoit neuf fois de suite à l'eau, & à mesure que le courant vif de l'eau emportoit la terre & le fablon le plus léger & le plus petit, on faisoit passer la mine dans des cribles de fil-de-fer assez serrés, pour retenir tous les petits cailloux plus gros que les grains de la mine. En lavant ainsi neuf fois & criblant trois fois, on parvenoit à ne laisser dans ces mines qu'environ un cinquième ou un fixième de ces petits cailloux ou fablons vitrescibles, & c'étoient ceux qui, étant de la même grosseur que les grains de la mine, étoient aussi de la même pesanteur, en forte qu'on ne pouvoit les féparer ni par le lavoir ni par le crible. Après cette première préparation, qui est tout ce qu'on peut faire par le moyen du lavoir & des cribles à l'eau, la mine étoit assez nette pour pouvoir être mise au fourneau; & comme elle étoit encore mélangée : d'un cinquième ou d'un fixième de matières vitrescibles, on pouvoit la fondre avec un quart de castine ou matière calcaire, & en obtenir de très-bon fer en ménageant les charges, c'est-à-dire, en mettant moins de mine que l'on n'en met ordinairement: mais comme alors on ne fond pas à profit, parce qu'on use une grande quantité de charbon, il faut encore tâcher d'épurer sa mine avant de la jeter au fourneau. On ne pourra guère en venir à

Supplément. Tome II.

bout qu'en la faisant vanner & cribler à l'air, comme l'on vanne & crible le blé. J'ai séparé par ces moyens encore plus d'une moitié des matières hétérogènes qui restoient dans mes mines, & quoique cette dernière opération soit longue & même assez difficile à exécuter en grand, j'ai reconnu, par l'épargne du charbon, qu'elle étoit profitable; il en coûtoit vingt sous pour vanner & cribler quinze cents pesant de mine, mais on épargnoit au fourneau trente-cinq sous de charbon pour la fondre: je crois donc que quand cette pratique sera connue, on ne manquera pas de l'adopter. La seule difficulté qu'on y trouvera, c'est de faire sécher assez les mines pour les faire passer aux cribles & les vanner avantageusement. Il y a très-peu de matières qui retiennent l'humidité aussi long-temps que les mines de fer en grain (e). Une seule pluie les rend humides pour plus d'un mois; il faut donc des hangards couverts pour les déposer, il faut les étendre par petites couches de trois ou quatre pouces d'épaisseur, les remuer, les exposer au soleil, en un mot les sécher autant qu'il est possible; sans cela le van ni le crible ne peuvent faire leur effet. Ce n'est qu'en été qu'on peut

elle ne pesoit plus que deux cents cinquante - deux livres; ainsi la quantité de la matière humide ou volatile que la chaleur lui enlève, est à très-peu près d'un sixième de son poids total, & je suis persuadé que si on la grilloit à un seu plus violent, elle perdroit encore plus.

<sup>(</sup>e) Pour reconnoître la quantité d'humidité qui réside dans la mine de ser, j'ai fait sécher, & pour ainsi dire, griller dans un four trèschaud, trois cents livres de celle qui avoit été la mieux lavée, & qui s'étoit déjà séchée à l'air; & ayant pesé cette mine au sortir du four,

y travailler, & quand il s'agit de faire passer au crible quinze ou dix-huit cents milliers de mine que l'on brûle au fourneau dans cinq ou six mois, on sent bien que le temps doit toujours manquer, & il manque en effet; car je n'ai pu, par chaque été, faire traiter ainsi qu'environ cinq ou six cents milliers: cependant en augmentant l'espace des hangards, & en doublant les machines & les hommes, on en viendroit à bout, & l'économie qu'on trouveroit par la moindre consommation de charbon, dédommageroit & au-delà de tous ces frais.

On doit traiter de même les mines qui sont mélangées de graviers calcaires & de petits cailloux ou de sable vitrescible; en séparer le plus que l'on pourra de cette seconde matière à laquelle la première sert de sondant, & que par cette raison il n'est pas nécessaire d'ôter, à moins qu'elle ne sût en trop grande quantité; j'en ai travaillé deux de cette espèce, elles sont plus susibles que les autres, parce qu'elles contiennent une bonne quantité de castine, & qu'il ne leur en saut ajouter que peu ou même point du tout, dans le cas où il n'y auroit que peu ou point de matières vitrescibles.

Lorsque les mines de fer ne contiennent point de matières vitrescibles, & ne sont mélangées que de matières calcaires, il faut tâcher de reconnoître la proportion du ser & de la matière calcaire, en séparant les grains de mine un à un sur une petite quantité, ou en dissolvant à l'eau-sorte les parties calcaires, comme je l'ai dit ci-devant. Lorsqu'on se sera assuré de cette proportion, on saura tout

ce qui est nécessaire pour fondre ces mines avec succès; par exemple, la mine qui a servi à la première expérience, & qui contenoit un gros 55 grains de fable calcaire, sur 3 gros 66 grains de fer en grain, & dont il s'étoit perdu 50 grains dans les lotions & la dissolution, étoit par conséquent mélangée d'environ un tiers de castine ou de matière calcaire, sur deux tiers de fer en grains. Cette mine porte donc naturellement sa castine, & on ne peut que gâter la fonte si on ajoute encore de la matière calcaire pour la fondre. Il faut au contraire y mêler des matières vitrescibles, & choisir celles qui se fondent le plus aisément; en mettant un quinzième ou même un seizième de terre vitrescible, qu'on appelle aubuë, j'ai fondu cette mine avec un grand succès, & elle m'a donné d'excellent fer, tandis qu'en la fondant avec une addition de castine, comme c'étoit l'usage dans le pays avant moi, elle ne produisoit qu'une mauvaise fonte qui cassoit par son propre poids sur les rouleaux en la conduisant à l'affinerie. Ainsi toutes les fois qu'une mine de fer se trouve naturellement surchargée d'une grande quantité de matières calcaires, il faut, au lieu de castine, employer de l'aubuë pour la fondre avec avantage. On doit préférer cette terre aubuë à toutes les autres matières vitrescibles, parce qu'elle fond plus aisément que le caillou, le sable cristallin & les autres matières du genre vitrifiable, qui pourroient faire le même effet, mais qui exigeroient plus de charbon pour se fondre. D'ailleurs cette terre aubuë se trouve presque par-tout, & est la terre la plus commune dans nos

campagnes. En se fondant elle saissit les sablons calcaires, les pénètre, les ramollit & les fait couler avec elle plus promptement, que ne pourroit faire le petit caillou ou le sable vitrescible, auxquels il faut beaucoup plus de seu pour les fondre.

On est dans l'erreur lorsqu'on croit que la mine de fer ne peut se fondre sans castine. On peut la fondre, non-seulement sans castine, mais même sans aubuë & sans aucun autre fondant lorsqu'elle est nette & pure; mais il est vrai qu'alors il se brûle une quantité assez considérable de mine qui tombe en mauvais laitier & qui diminue le produit de la fonte; il s'agit donc pour fondre le plus avantageusement qu'il est possible, de trouver d'abord quel est le fondant qui convient à la mine, & ensuite dans quelle proportion il faut lui donner ce fondant pour qu'elle se convertisse entièrement en fonte de fer, & qu'elle ne brûle pas avant d'entrer en fusion. Si la mine est mêlée d'un tiers ou d'un quart de matières vitrescibles, & qu'il ne s'y trouve aucune matière calcaire, alors un demi-tiers ou un demi-quart de matières calcaires, fuffira pour la fondre; & si au contraire elle se trouve naturellement mélangée d'un tiers ou d'un quart de sable ou de graviers calcaires, un quinzième ou un dix-huitième d'aubuë suffira pour la faire couler & la préserver de l'action trop subite du feu qui ne manqueroit pas de la brûler en partie. On pèche presque par-tout par l'excès de castine qu'on met dans les fourneaux; il y a même des maîtres de cet art assez peu instruits, pour mettre de la castine & de l'aubuë tout ensemble ou séparément,

suivant qu'ils imaginent que leur mine est trop froide ou trop chaude, tandis que dans le réel toutes les mines de ser, du moins toutes les mines en grains sont également suibles, & ne dissèrent les unes des autres que par les matières dont elles sont mélangées, & point du tout par leurs qualités intrinsèques qui sont absolument les mêmes, & qui m'ont démontré que le ser, comme tout autre métal, est un dans la Nature.

On reconnoîtra par les laitiers si la proportion de la castine ou de l'aubuë que l'on jette au fourneau pèche par excès ou par défaut; lorsque les laitiers sont trop légers, spongieux & blancs, presque semblables à la pierre ponce, c'est une preuve certaine qu'il y a trop de matière calcaire; en diminuant la quantité de cette matière on verra le laitier prendre plus de solidité, & former un verre ordinairement de couleur verdâtre qui file, s'étend & coule lentement au sortir du fourneau. Si au contraire le laitier est trop visqueux, s'il ne coule que très-difficilement, s'il faut l'arracher du sommet de la dame, on peut être sûr qu'il n'y a pas assez de castine, ou peut-être pas assez de charbon proportionnellement à la mine; la confistance & même la couleur du laitier, sont les indices les plus sûrs du bon ou du mauvais état du fourneau, & de la bonne ou mauvaise proportion des matières qu'on y jette; il faut que le laitier coule seul & forme un ruisseau lent sur la pente qui s'étend du sommet de la dame au terrein; il faut que sa couleur ne soit pas d'un rouge trop vif ou trop foncé, mais d'un rouge pâle & blanchâtre, & lorsqu'il est refroidi on doit trouver un

comme étoit le fourneau de M. Robert, ou quarrée comme le sont les cheminées de la plupart des fourneaux en France; il est bien aisé de sentir que dans un quarré la chaleur se perd dans les angles sans réagir sur la mine, & que par conséquent on brûle plus de charbon pour en fondre la même quantité.

- 2.º L'ouverture du gueulard ne doit être que de la moitié du diamètre de la largeur de la cuve du fourneau, j'ai fait des fondages avec de très-grands & de très-petits gueulards; par exemple, de 3 pieds ½ de diamètre, la cuve n'ayant que 5 pieds de diamètre, ce qui est à peuprès la proportion des fourneaux de Suède; & j'ai vu que chaque livre de fonte, consommoit près de deux livres de charbon. Ensuite ayant rétréci la cheminée du fourneau, & laissant toujours à la cuve un diamètre de 5 pieds, j'ai réduit le gueulard à 2 pieds de diamètre, & dans ce fondage j'ai consommé une livre treize onces de charbon. pour chaque livre de fonte. La proportion qui m'a le mieux réussi, & à laquelle je me suis tenu, est celle de 2 pieds ½ de diamètre au gueulard, sur 5 pieds à la cuve, la cheminée formant un cône droit, portant sur des gueuses circulaires depuis la cuve au gueulard, le tout construit avec des briques capables de résister au plus grand feu. Je donnerai ailleurs la composition de ces briques, & les détails de la construction du fourneau, qui est toute différente de ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, sur-tout pour la partie qu'on appelle *l'ouvrage dans le fourneau.* 
  - 3.° La manière de charger le fourneau ne laisse pas d'influer

d'influer beaucoup plus qu'on ne croit sur le produit de la fusion; au lieu de charger, comme c'est l'usage, toujours du côté de la rustine, & de laisser couler la mine en pente, de manière que ce côté de rustine est constamment plus chargé que les autres, il faut la placer au milieu du gueulard, l'élever en cône obtus, & ne jamais interrompre le cours de la flamme qui doit toujours envelopper le tas de mine tout autour, & donner constamment le même degré de feu; par exemple, je fais charger communément six paniers de charbon de quarante livres chacun, fur huit mesures de mines de cinquante-cinq livres chacune, & je fais couler à douze charges; j'obtiens communément dix-neuf cents vingt-cinq livres de fonte de la meilleure qualité; on commence, comme par-tout ailleurs, à mettre le charbon, j'observe seulement de ne me servir au fourneau que de charbon de bois de chêne, & je laisse pour les affineries le charbon des bois plus doux. On jette d'abord cinq paniers de ce gros charbon de bois de chêne, & le dernier panier qu'on impose sur les cinq autres, doit être d'un charbon plus menu que l'on entasse & brise avec un rable, pour qu'il remplisse exactement les vuides que laissent entr'eux les gros charbons; cette précaution est nécessaire pour que la mine, dont les grains sont trèsmenus, ne perce pas trop vîte, & n'arrive pas trop tôt au bas du fourneau; c'est aussi par la môme raison, qu'avant d'imposer la mine sur ce dernier charbon, qui doit être non pas à fleur du gueulard, mais à deux pouces audessous; il faut, suivant la nature de la mine, répandre

une portion de la castine ou de l'aubuë, nécessaire à la fusion, sur la surface du charbon; cette couche de matière soulient la mine & l'empêche de percer. Ensuite on impose au milieu de l'ouverture une mesure de mine qui doit être mouillée, non pas assez pour tenir à la main, mais affez pour que les grains aient entr'eux quelque adhérence, & fassent quelques petites pelottes; sur cette première mesure de mine, on en met une seconde & on relève le tout en cône, de manière que la flamme l'enveloppe en entier, & s'il y a quelques points dans cette circonférence où la flamme ne perce pas, on enfonce un petit ringard pour lui donner jour, afin d'en entretenir l'égalité tout autour de la mine. Quelques minutes après, lorsque le cône de mine est affaissé de moitié ou des deux tiers, on impose de la même façon une troissème & une quatrième mesure qu'on relève de même, & ainsi de suite jusqu'à la huitième mesure. On emploie quinze ou vingt minutes à charger successivement la mine; cette manière est meilleure & bien plus profitable que la façon ordinaire qui est en usage, par laquelle on se presse de jeter, & toujours du même côté, la mine tout ensemble en moins de trois ou quatre minutes.

4.° La conduite du vent contribue beaucoup à l'augmentation du produit de la mine & de l'épargne du charbon; il faut dans le commencement du fondage donner le moins de vent qu'il est possible, c'est-à-dire, à peu-près six coups de soussilets par minute, & augmenter peu-à-peu le mouvement pendant les quinze premiers

jours, au bout desquels on peut aller jusqu'à onze & même jusqu'à douze coups de soufflets par minute; mais il faut encore que la grandeur des soufflets soit proportionnée à la capacité du fourneau, & que l'orifice de la tuyère soit placé d'un tiers plus près de la rustine que de la timpe, afin que le vent ne se porte pas trop du côté de l'ouverture qui donne passage au laitier. Les buses des soussets doivent être posées à six ou sept pouces en dedans de la tuyère, & le milieu du creuset doit se trouver à l'aplomb du centre du gueulard; de cette manière le vent circule à peu-près également dans toute la cavité du fourneau, & la mine descend, pour ainsi dire, à-plomb & ne s'attache que très-rarement & en petite quantité aux parois du fourneau; dès-lors il s'en brûle très-peu, & l'on évite les embarras qui se forment fouvent par cette mine attachée, & les bouillonnemens qui arrivent dans le creuset lorsqu'elle vient à se détacher & y tomber en masse; mais je renvoie les détails de la construction & de la conduite des fourneaux à un autre Mémoire, parce que ce sujet exige une très-longue discussion. Je pense que j'en ai dit assez pour que les maîtres de forges, puissent m'entendre & changer ou perfectionner leurs méthodes d'après la mienne. J'ajouterai seulement que par les moyens que je viens d'indiquer, & en ne pressant pas le feu, en ne cherchant point à accélérer les coulées, en n'augmentant de mine qu'avec précaution, en se tenant toujours au-dessous de a quantité qu'on pourroit charger, on sera sûr d'avoir

de très-bonne fonte grise, dont on tirera d'excellent ser. & qui sera toujours de même qualité de quelque, mine qu'il provienne; je puis l'assurer de toutes les mines en grain, puisque j'ai sur cela l'expérience la plus constante & les faits les plus réitérés. Mes fers, depuis cinq ans, n'ont jamais varié pour la qualité, & néanmoins j'ai employé sept espèces de mine différentes; mais je n'ai garde d'assurer de même que les mines de fer en roche donneroient comme celles en grain du fer de même qualité, car celles qui contiennent du cuivre, ne peuvent guère produire que du fer aigre & cassant, de quelque manière qu'on voulût les traiter; parce qu'il est comme impossible de les purger de ce métal, dont le moindre mélange gâte beaucoup la qualité du fer; celles qui contiennent des pyrites & beaucoup de soufre, demanderoient à être traitées dans des petits fourneaux presque ouverts, ou à la manière des forges des Pyrénées; mais comme toutes les mines en grains, du moins toutes celles que j'ai eu occasion d'examiner, (& j'en ai vu beaucoup, m'en étant procuré d'un grand nombre d'endroits) ne contiennent ni cuivre ni soufre: on sera certain d'avoir du très-bon fer & de la même qualité en suivant les procédés que je viens d'indiquer. Et comme ces mines en grain sont, pour ainsi dire, les seules que l'on exploite en France, & qu'à l'exception des provinces du Dauphiné, de Bretagne, du Roussillon, du pays de Foix, &c. où l'on se sert de mine en roche, presque toutes nos autres provinces n'ont que des mines en grain; les procédés

que je viens de donner pour le traitement de ces mines en grain, seront plus généralement utiles au royaume, que les manières particulières de traiter les mines en roche, dont d'ailleurs on peut s'instruire dans Swedenborg, & dans quelques autres Auteurs.

Ces procédés, que tous les gens qui connoissent les forges, peuvent entendre aisément, se réduisent à séparer d'abord, autant qu'il sera possible, toutes les matières étrangères qui se trouvent mêlées avec la mine; si l'on pouvoit en avoir le grain pur & fans aucun mélange, tous les fers, dans tout pays, seroient exactement de la même qualité; je me suis assuré, par un grand nombre d'essais, que toutes les mines en grains, ou plutôt que tous les grains des différentes mines, font à très-peu près de la même substance. Le fer est un dans la Nature, comme l'or & tous les autres métaux: & dans les mines en grain les différences qu'on y trouve ne viennent pas de la matière qui compose le grain, mais de celles qui se trouvent mêlées avec les grains & que l'on n'en fépare pas avant de les faire fondre. La seule différence que j'aie observée entre les grains des différentes mines que j'ai fait trier un à un pour faire mes essais, c'est que les plus petits font ceux qui ont la plus grande pesanteur spécifique, & par conséquent ceux qui, sous le même volume, contiennent le plus de fer; il y a communément une petite cavité au centre de chaque grain; plus ils sont gros, plus ce vuide est grand; il n'augmente pas comme le yolume seulement, mais en bien plus grande proportion;

en sorte que les plus gros grains sont à peu-près comme les géodes ou pierres d'aigle, qui sont elles-mêmes des gros grains de mine de fer, dont la cavité intérieure est très-grande; ainsi les mines en grains très-menus, sont ordinairement les plus riches; j'en ai tiré jusqu'à 49 & 50 par cent de fer en gueuse, & je suis persuadé que si je les avois épurées en entier, j'aurois obtenu plus de soixante par cent; car il y restoit environ un cinquième de sable vitrescible aussi gros & à peu-près aussi pesant que le grain, & que je n'avois pu séparer; ce cinquième déduit sur cent, reste quatre-vingts, dont ayant tiré cinquante, on auroit par conséquent obtenu soixantedeux & demi. On demandera peut-être comment je pouvois m'assurer qu'il ne restoit qu'un cinquième de matières hétérogènes dans la mine, & comment il faut faire en général pour reconnoître cette quantité: cela n'est point du tout difficile; il suffit de peser exactement une demi-livre de la mine, la livrer ensuite à une petite personne attentive, once par once & lui en faire trier tous les grains un à un; ils font toujours très-reconnoissables par leur luisant métallique; & lorsqu'on les a tous triés, on pèse les grains d'un côté & les sablons de l'autre pour reconnoître la proportion de leurs quantités.

Les Métallurgistes qui ont parlé des mines de ser en roche, disent qu'il y en a quelques-unes de si riches, qu'elles donnent 70 & même 75 & davantage de ser en gueuse par cent: cela semble prouver que ces mines en roche sont en effet plus abondantes en ser que les mines

chaque grain de nos mines, dont on ne peut pas estimer au juste, ni même à peu-près le rapport avec le volume total du grain. Et l'épreuve chimique que M. Sage a saite, à ma prière, d'un morceau de mine de ser cubique, semblable à celui de Sibérie, que mes tireurs de mine ont trouvé dans le territoire de Montbard, semble consirmer mon opinion. M. Sage n'en ayant tiré que cinquante pour cent (g); cette mine est toute différente de nos mines en grain, le ser y étant contenu en masses de figure cubique, au lieu que tous nos grains sont toujours plus ou moins arrondis, & que quand ils forment une masse, ils ne sont pour ainsi dire qu'aglutinés par un ciment terreux facile à diviser; au lieu que dans cette mine cubique, ainsi que dans toutes les autres vraies mines en roche, le ser

(g) Cette mine est brune, fait feu avec le briquet, & est minéralisée par l'acide marin; on remarque dans sa fracture des petits points brillans de pyrites martiales, dans les fentes on trouve des cubes de fer de deux lignes de diamètre, dont les surfaces sont striées, les Aries sont opposées suivant les faces; ce caractère se remarque dans les mines de fer de Sibérie. cette mine est absolument semblable à celles de ce pays, par la couleur, la configuration des cristaux & les minéralisations, elle en diffère en ce qu'elle ne contient point d'or.

Par la distillation au fourneau de réverbère, j'ai reuré de six cents grains de cette mine vingt gouttes d'eau insipide & très-claire, j'avois enduit d'huile de tartre par défaillance, le récipient que j'avois adapté à la cornue; la distillation sinie, je l'ai trouvé obscurci par des cristaux cubiques de sel sébrisuge de Sylvius.

Le résidu de la distillation étoit d'un rouge-pourpre, & avoit diminué de dix livres par quintal.

J'ai retiré de cette mine cinquante - deux livres de fer par quintal, il étoit très-ductile, de coulées en coulées, jusqu'à ce qu'on parvienne au point d'en mettre la plus grande quantité qu'on puisse employer fans gâter sa fonte. C'est ici le point essentiel, & auquel tous les gens de cet art manquent par raison d'intérêt: comme ils ne cherchent qu'à faire la plus grande quantité de fonte, sans trop se soucier de la qualité; qu'ils payent même leur fondeur au millier, & qu'ils en sont d'autant plus contens, que cet ouvrier coule plus de fonte toutes les vingt-quatre heures; ils ont coutume de faire charger le fourneau d'autant de mine qu'il peut en supporter sans s'obstruer; & par ce moyen au lieu de quatre cents milliers de bonne fonte qu'ils feroient en quatre mois, ils en font dans ce même espace de temps cinq ou six cents milliers. Cette fonte toujours très-cassante & très-blanche, ne peut produire que du fer très-médiocre ou mauvais; mais comme le débit en est plus assuré que celui du bon ser qu'on ne peut pas donner au même prix, & qu'il y a beaucoup plus à gagner, cette mauvaise pratique s'est introduite dans presque toutes les forges, & rien n'est plus rare que les fourneaux où l'on fait de bonnes fontes. On verra dans le Mémoire suivant, où je rapporte les expériences que j'ai faites au sujet des canons de la marine, combien les bonnes fontes sont rares, puisque celles même dont on se sert pour les canons, n'est pas à beaucoup près d'une aussi bonne qualité qu'on pourroit & qu'on devroit la faire.

Il en coûte à peu-près un quart de plus pour faire de la bonne fonte que pour en faire de la mauvaise; ce quart, que dans la plupart de nos provinces, on peut

évaluer à dix francs par millier, produit une différence de quinze francs sur chaque millier de fer, & ce bénéfice qu'on ne fait qu'en trompant le public, c'est-à-dire, en lui donnant de la mauvaise marchandise, au lieu de lui en fournir de la bonne, se trouve encore augmenté de près du double par la facilité avec laquelle ces mauvaises fontes coulent à l'affinerie, elles demandent beaucoup moins de charbon & encore moins de travail pour être converties en fer; de sorte qu'entre la fabrication du bon fer & du mauvais fer, il se trouve nécessairement, & tout au moins une différence de vingt-cinq francs. Et néanmoins dans le commerce, tel qu'il est aujourd'hui & depuis plusieurs années, on ne peut espérer de vendre le bon fer que dix francs tout au plus au - desfus du mauvais; il n'y a donc que les gens qui veulent bien, pour l'honneur de leur manufacture, perdre quinze francs par millier de fer, c'est-à-dire, environ deux mille écus par an, qui fassent de bon fer. Perdre, c'est-à-dire, gagner moins; car avec de l'intelligence, & en se donnant beaucoup de peine, on peut encore trouver quelque bénéfice en faisant du bon ser, mais ce bénéfice est si médiocre, en comparaison du gain qu'on fait sur le fer commun, qu'on doit être étonné qu'il y ait encore quelques manufactures qui donnent du bon fer. En attendant qu'on réforme cet abus, suivons toujours notre objet; si l'on n'écoute pas ma voix aujourd'hui, quelque jour on y obéira en consultant mes écrits, & l'on sera fâché d'avoir attendu si long-temps à faire un bien qu'on

pourroit faire dès demain, en proscrivant l'entrée des sers étrangers dans le royaume, ou en diminuant les droits de la marque des sers.

Si l'on veut donc avoir, je ne dis pas de la fonte parfaite & telle qu'il la faudroit pour les canons de la marine, mais seulement de la fonte assez bonne pour faire du fer liant, moitié nerf & moitié grain, du fer en un mot aussi bon & meilleur que les fers étrangers; on y parviendra très-aisément par les procédés que je viens d'indiquer. On a vu dans le quatrième Mémoire, où j'ai traité de la ténacité du fer, combien il y a de différence pour la force & pour la durée entre le bon & le mauvais fer, mais je me borne dans celui-ci à ce qui a rapport à la fusion des mines & à leur produit en sonte: pour m'assurer de leur qualité & reconnoître en même temps si elle ne varie pas, mes gardes-fourneaux ne manquent jamais de faire un petit enfoncement horizontal d'environ trois pouces de profondeur à l'extrémité antérieure du moule de la gueuse; on casse le petit morceau lorsqu'on la fort du moule, & on l'enveloppe d'un morceau de papier portant le même numéro que celui de la gueuse; j'ai de chacun de mes fondages deux ou trois cents de ces morceaux numérotés, par lesquels je connois non-seulement le grain & la couleur de mes fontes, mais aussi la différence de leur pesanteur spécifique, & par-là je suis en état de prononcer d'avance sur la qualité du fer que chaque gueuse produira; car quoique la mine soit la même & qu'on. suive les mêmes procédés au fourneau, le changement de la température de l'air, le haussement ou le baissement des caux, le jeu des soussels plus ou moins soutenu, les retardemens causés par les glaces ou par quelque accident aux roues, aux harnois ou à la tuyère, & au creuset du fourneau, rendent la sonte assez dissérente d'elle-même, pour qu'on soit forcé d'en faire un choix si l'on veut avoir du ser toujours de même qualité. En général il saut pour qu'il soit de cette bonne qualité, que la couleur de la sonte soit d'un gris un peu brun, que le grain en soit presque aussi sin que celui de l'acier commun, que le poids spécifique soit d'environ 504 ou 505 livres par pied cube, & qu'en même temps elle soit d'une si grande résistance, qu'on ne puisse casser les gueuses avec la masse.

Tout le monde sait que quand on commence un fondage, on ne met d'abord qu'une petite quantité de mine, un sixième, un cinquième & tout au plus un quart de la quantité qu'on mettra dans la suite, & qu'on augmente peu-à-peu cette première quantité pendant les premiers jours, parce qu'il en faut au moins quinze pour que le fond du fourneau soit échaussé; on donne aussi assez peu de vent dans ces commencemens, pour ne pas détruire le creuset & les étalages du fourneau en leur faisant subir une chaleur trop vive & trop subite; il ne faut pas compter sur la qualité des sontes que l'on tire pendant ces premiers quinze ou vingt jours; comme le fourneau n'est pas encore réglé, le produit en varie suivant les dissérentes circonstances, mais lorsque le fourneau a acquis le degré de chaleur sussissant de la quantité de

mine qui donne la meilleure; une mesure sur dix sussit souvent pour en changer la qualité; ainsi l'on doit toujours se tenir au-dessous de ce que l'on pourroit sondre avec la même quantité de charbon qui ne doit jamais varier si l'on conduit bien son sourneau. Mais je réserve les détails de cette conduite du sourneau, & tout ce qui regarde sa forme & sa construction pour l'article où je traiterai du ser en particulier, dans l'histoire des minéraux, & je me bornerai ici aux choses les plus générales & les plus essentielles de la susson des mines.

Le fer étant, comme je l'ai dit, toujours de même nature dans toutes les mines en grain, on sera donc sûr, en les nettoyant & en les traitant comme je viens de le dire, d'avoir toujours de la fonte d'une bonne & même qualité; on le reconnoîtra, non-seulement à la couleur, à la finesse du grain, à la pesanteur spécifique, mais encore à la ténacité de la matière; la mauvaise fonte est trèscassante, & si l'on veut en faire des plaques minces & des côtés de cheminées, le seul coup de l'air les fait fendre au moment que ces pièces commencent à se refroidir, au lieu que la bonne fonte ne casse jamais quelque mince qu'elle soit. On peut même reconnoître au son la bonne ou la mauvaise qualité de la fonte, celle qui sonne le mieux est toujours la plus mauvaise, & lorsqu'on veut en faire des cloches, il faut pour qu'elles résistent à la percussion du battant, leur donner plus d'épaisseur qu'aux cloches de bronze, & choisir de présérence une mauvaise sonte, car la bonne sonneroit mal.

Au reste, la fonte de ser n'est point encore un métal, ce n'est qu'une matière mêlée de fer & de verre, qui est bonne ou mauvaise, suivant la quantité dominante de l'un ou de l'autre. Dans toutes les fontes noires, brunes & grises, dont le grain est fin & serré, il y a beaucoup plus de fer que de verre ou d'autre matière hétérogène; dans toutes les fontes blanches, où l'on voit plutôt des lames & des écailles que des grains, le verre est peut-être plus abondant que le fer; c'est par cette raison qu'elles sont plus légères & très-cassantes. Le fer qui en provient conserve les mêmes qualités. On peut à la vérité corriger un peu cette mauvaise qualité de la fonte par la manière de la traiter à l'affinerie, mais l'art du marteleur est comme celui du fondeur, un pauvre petit métier, dont il n'y a que les maîtres de forge ignorans qui soient dupes; jamais la mauvaise fonte ne peut produire d'aussi bon fer que la bonne. Jamais le marteleur ne peut réparer pleinement ce que le fondeur a gâté.

Cette manière de fondre la mine de fer & de la faire couler en gueuses, c'est-à-dire, en gros lingots de fonte, quoique la plus générale, n'est peut-être pas la meilleure ni la moins dispendieuse; on a vu par le résultat des expériences que j'ai citées dans ce Mémoire, qu'on peut faire d'excellent fer, & même de très-bon acier sans les saire passer par l'état de la fonte. Dans nos provinces voisines des Pyrénées, en Espagne, en Italie, en Stirie & dans quelques autres endroits, on tire immédiatement le fer de la mine sans le faire couler en fonte. On fond

ou plutôt on ramollit la mine sans fondant, c'est-à-dire, sans castine, dans des petits fourneaux dont je parlerai dans la suite; & on en tire des loupes ou des masses de fer déjà pur, qui n'a point passé par l'état de la sonte, qui s'est formé par une demi-fusion, par une espèce de coagulation de toutes les parties ferrugineuses de la mine: ce fer fait par coagulation est certainement le meilleur de tous, on pourroit l'appeler fer à 24 karats, car au sortir du sourneau il est déjà presque aussi pur que celui de la fonte qu'on a purifiée par deux chaudes au feu de l'affinerie. Je crois donc cette pratique excellente, je suis même persuadé que c'est la seule manière de tirer immédiatement de l'acier de toutes les mines, comme je l'ai fait dans mes fourneaux de 14 pieds de hauteur; mais n'ayant fait exécuter que l'été dernier 1772, les petits fourneaux des Pyrénées, d'après un Mémoire envoyé à l'Académie des Sciences, j'y ai trouvé des difficultés qui m'ont arrêté, & me forcent à renvoyer à un autre Mémoire tout ce qui a rapport à cette manière de fondre les mines de fer.



DIXIÈME

## 

## DIXIÈME MÉMOIRE. OBSERVATIONS ET EXPÉRIENCES

faites dans la vue d'améliorer les Canons de la Marine.

LES canons de la Marine sont de fonte de fer, en France comme en Angleterre, en Hollande & par-tout ailleurs: Deux motifs ont pu donner également naissance à cet usage; le premier est celui de l'économie; un canon de fer coulé, coûte beaucoup moins qu'un canon de fer battu, & encore beaucoup moins qu'un canon de bronze; & cela seul a peut-être suffi pour les faire préférer, d'autant que le second motif vient à l'appui du premier. On prétend, & je suis très-porté à le croire, que les canons de bronze, dont quelques-uns de nos vaisseaux de parade sont armés, rendent dans l'instant de l'explosion un son si violent, qu'il en résulte dans l'oreille de tous les habitans du vaisseau un tintement assourdissant, qui leur feroit perdre en peu de temps le sens de l'ouïe. On assure d'autre côté que les canons de fer battu sur lesquels on pourroit, par l'épargne de la matière, regagner une partie des frais de la fabrication, ne doivent point être employés sur les vaisseaux, par cette raison même de leur légèreté qui paroîtroit devoir les faire préférer; l'explosion les fait sauter dans les sabords, où l'on ne peut, dit-on, les retenir invinciblement, ni même assez

Supplément. Tome II.

pour les diriger à coup sûr. Si cet inconvénient n'est pas réel, ou si l'on pouvoit y parer, nul doute que les canons de fer forgé ne dussent être présérés à ceux de fer coulé; ils auroient moitié plus de légèreté & plus du double de résistance: Le Maréchal de Vauban en avoit fait fabriquer de très-beaux, dont il restoit encore ces années dernières quelques tronçons à la manusacture de Charleville (a). Le travail n'en seroit pas plus difficile que

(a) Une personne très-versée dans la connoissance de l'art des forges, m'a donné la note suivante.

- « If me paroît que l'on peut » faire des canons de fer battu, » qui seroient beaucoup plus sûrs » & plus légers que les canons de
  - » fer coulé, & voici les proportions
  - » sur lesquelles il faudroit en tenter
  - » les expériences.
- Les canons de fer battu, de
  quatre livres de balles, auront
  fept pouces & demi d'épaisseur
  à leur plus grand diamètre.
- » Ceux de huit, dix pouces.
- » Ceux de douze, un pied.
- » Ceux de vingt-quatre livres, » quatorze pouces.
- » Ceux de trente-six livres, 16 » pouces  $\frac{1}{2}$ .
- Ces proportions font plutôt
  trop fortes que trop foibles,
  peut-être pourra-t-on les réduire
  à 6 pouces ½ pour les canons de
  4; ceux de huit livres, à 8

pouces  $\frac{1}{2}$ ; ceux de douze livres,  $\infty$  à 9 pouces  $\frac{1}{2}$ ; ceux de vingt-  $\infty$  quatre, à 12 pouces; & ceux  $\infty$  de trente-fix, à 14 pouces.  $\infty$ 

Les longueurs pour les canons « de quatre, seront de 5 pieds ½; « ceux de huit, de 7 pieds de « longueur; ceux de douze livres, « 7 pieds 9 pouces de longueur; « ceux de vingt-quatre, 8 pieds « 9 pouces; ceux de trente-six, « 9 pieds 2 pouces de longueur. «

L'on pourroit même diminuer « ces proportions de longueur « assez considérablement sans que « le service en souffrît, c'est-à-dire, « faire les canons de quatre, de 5 « pieds de longueur seulement; « ceux de huit livres, de 6 pieds « 8 pouces de longueur; ceux de « douze livres, à 7 pieds de lon- « gueur; ceux de vingt-quatre, « à 7 pieds 10 pouces; & ceux de « trente-six, à 8 pieds, & peut- « être même encore au-dessous. «

celui des ancres, & une manufacture aussi bien montée pour cet objet, que l'est celle \* de M. de la Chaussade, pour les ancres, pourroit être d'une très-grande utilité.

Quoi qu'il en soit, comme ce n'est pas l'état actuel des choses, nos observations ne porteront que sur les canons de ser coulé; on s'est beaucoup plaint dans ces derniers temps de leur peu de résistance: malgré la rigueur des épreuves, quelques-uns ont crevé sur nos vaisseaux; accident terrible & qui n'arrive jamais sans grand dommage

\* A Guérigny près de Nevers.

Or, il ne paroît pas bien dif-» ficile 1.º de faire des canons de » quatre livres qui n'auroient que » 5 pieds de longueur, sur 6 » pouces : d'épailleur dans leur » plus grand diamètre; il suffiroit » pour cela de souder ensemble » quatre barres de 3 pouces forts » en quarré, & d'en former un » cylindre massif de 6 pouces : de » diamètre, sur 5 pieds de lon-» gueur; & comme cela ne seroit » pas praticable dans les chauf-» feries ordinaires, ou du moins » que cela deviendroit très-diffi-» cile, il faudroit établir des four-» neaux de réverbère, où l'on » pourroit chauffer ces barres dans » toute leur longueur pour les » souder ensuite ensemble, sans » être obligé de les remettre plu-» sieurs fois au feu. Ce cylindre

une fois formé, il tera faci e de « le forer & tourner, car le fer battu « obéit bien plus ailément au foret « que le fer coulé. «

Pour les canons de huit livres « qui ont 6 pieds 8 pouces de « longueur, sur 8 pouces ½ d'é- « paisseur, il faudroit souder en- « semble neuf barres de 3 pouces « foibles en quarré chacune, en « les faisant toutes chausser en- « semble au même fourneau de « réverbère, pour en faire un « cylindre plein de 8 pouces ½ de « diamètre.

Pour les canons de douze & livres de balles qui doivent avoir & 10 pouces \(\frac{1}{2}\) d'épaisseur, on & pourra les faire avec neuf barres & de 3 pouces \(\frac{1}{2}\) quarrés, que l'on & soudera toutes ensemble par les & mêmes moyens.

& perte de plusieurs hommes. Le Ministère voulant remédier à ce mal ou plutôt le prévenir pour la suite, informé que je faisois à mes forges des expériences sur la qualité de la fonte, me demanda mes conseils en 1768, & m'invita à travailler sur ce sujet important; je m'y livrai avec zèle, & de concert avec M. le vicomte de Morogues, homme très-éclairé; je donnai, dans ce temps & dans les deux années suivantes, quelques observations au Ministre, avec les expériences faites & celles qui restoient

- 2.° Ils résisteroient beaucoup « plus à la rouille, & dureroient « pendant des siècles, ce qui est « un avantage très-considérable. «
- 3.° Comme on les foreroit « aisément, la direction de l'ame « en seroit parfaite. «
- 4.° Comme la matière en est « homogène par-tout, il n'y auroit « jamais ni cavités ni chambres. «
- 5.° Enfin comme ils seroient & beaucoup plus légers, ils char- & geroient beaucoup moins, tant & sur mer que sur terre, & seroient & plus aisés à manœuvrer. >>

<sup>»</sup> Et pour les canons de vingt-» quatre, avec seize barres de 3 » pouces en quarré.

<sup>»</sup> Comme l'exécution de cette » espèce d'ouvrage devient beau-» coup plus difficile pour les gros » canons que pour les petits, il » sera juste & nécessaire de les » payer à proportion plus cher.

<sup>»</sup> Le prix du fer battu est ordi» nairement de deux tiers plus haut
» que celui du fer coulé. Si l'on
» paye vingt francs le quintal les
» canons de fer coulé, il faudra
» donc payer ceux-ci soixante
» livres le quintal; mais comme ils
» feront beaucoup plus minces
» que ceux de fer coulé, je crois
» qu'il seroit possible de les faire
» fabriquer à quarante livres le
» quintal & peut-être au-dessous.

<sup>»</sup> Mais quand même ils coûte-» roient quarante livres, il y auroit

encore beaucoup à gagner, 1.° « pour la sûreté du service, car ces « canons ne creveroient pas, ou « s'ils venoient à crever, ils n'écla- « teroient jamais & ne seroient que « se fendre, ce qui ne causeroit « aucun malheur. «

à faire pour perfectionner les canons; j'en ignore aujourd'hui le résultat & le succès; le Ministre de la marine ayant changé, je n'ai plus entendu parler ni d'expériences ni de canons. Mais cela ne doit pas m'empêcher de donner sans qu'on me le demande, les choses utiles que j'ai pu trouver en m'occupant pendant deux à trois ans de ce travail; & c'est ce qui sera le sujet de ce Mémoire, qui tient de si près à celui où j'ai traité de la susson des mines de ser qu'on peut l'en regarder comme une suite.

Les canons se fondent en situation perpendiculaire, dans des moules de plusieurs pieds de profondeur, la culasse au fond & la bouche en haut : comme il faut plusieurs milliers de matière en fusion pour faire un gros canon plein & chargé de la masse qui doit le comprimer à sa partie supérieure, on étoit dans le préjugé qu'il falloit deux, & même trois fourneaux, pour fondre du gros canon. Comme les plus fortes gueuses que l'on coule dans les plus grands fourneaux ne sont que de deux mille cinq cents ou tout au plus trois mille livres, & que la matière en fusion ne séjourne jamais que douze ou quinze heures dans le creuset du fourneau, on imaginoit que le double ou le triple de cette quantité de matière en fusion, qu'on seroit obligé de laisser pendant trente-six ou quarante heures dans le creuset avant de la couler, non-seulement pouvoit détruire le creuset, mais même le fourneau par fon bouillonnement & fon explosion; au moyen de quoi on avoit pris le parti qui paroissoit le plus prudent, & on couloit les gros canons, en tirant en même temps ou

successivement la fonte de deux ou trois fourneaux, placés de manière que les trois ruisseaux de fonte pouvoient arriver en même temps dans le moule.

Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour sentir que cette pratique est mauvaise; il est impossible que la fonte de chacun de ces fourneaux soit au même degré de chaleur, de pureté, de fluidité; par conséquent le canon se trouve composé de deux ou trois matières dissérentes, en sorte que plusieurs de ses parties, & souvent un côté tout entier se trouve nécessairement d'une matière moins bonne & plus foible que le reste, ce qui est le plus grand de tous les inconvéniens en fait de résistance, puisque l'effort de la poudre agissant également de tous côtés, ne manque jamais de se faire jour par le plus foible. Je voulus donc essayer & voir en effet s'il y avoit quelque danger à tenir pendant plus de temps qu'on ne le fait ordinairement, une plus grande quantité de matière en fusion : j'attendis pour cela que le creuset de mon fourneau, qui avoit 18 pouces de largeur, sur 4 pieds de longueur & 18 pouces de hauteur, fût encore élargi par l'action du feu, comme cela arrive toujours vers la fin du fondage; j'y laissai amasser de la sonte pendant trente-six heures, il n'y eut ni explosion ni autre bouillonnement que ceux qui arrivent quelquefois quand il tombe des matières crues dans le ereuset; je fis couler après les trente-six heures, & l'on eut trois gueuses, pesant ensemble quatre mille six cents livres, d'une très-bonne fonte.

Par une seconde expérience, j'ai gardé la fonte pendans

quarante-huit heures sans aucun inconvénient; ce long séjour ne fait que la purisier davantage, & par conséquent en diminuer le volume en augmentant la masse; comme la fonte contient une grande quantité de parties hétérogènes, dont les unes se brûlent & les autres se convertissent en verre, l'un des plus grands moyens de la dépurer, est de la laisser séjourner au fourneau.

M'étant donc bien assuré que le préjugé de la nécessité de deux ou trois sourneaux, étoit très-mat sondé, je proposai de réduire à un seul les sourneaux de Ruelle en Angoumois (b), où l'on sond nos gros canons; ce conseil su suivi & exécuté par ordre du Ministre; on sondit sans inconvénient & avec tout succès, à un seul sourneau, des canons de vingt-quatre, & je ne sais si l'on n'a pas sondu depuis des canons de trente-six, car j'ai tout lieu de présumer qu'on réussiroit également. Ce premier point une sois obtenu, je cherchai s'il n'y avoit pas encore

(b) Voici l'extrait de cette proposition faite au Ministre.

Comme les canons de gros calibre, tel que ceux de trente-fix & de vingt-quatre, supposent un grand volume de fer en fusion, on se sert ordinairement de trois, ou tout au moins de deux fourneaux pour les couler. La mine fondue dans chacun de ces fourneaux arrive dans le moule par autant de ruisseaux particuliers. Or, cette pratique me paroît avoir les plus

grands inconvéniens, car il est certain que chacun de ces fourneaux donne une sonte de différente espèce, en sorte que leur mélange ne peut se faire d'une manière intime ni même en approcher. Pour le voir clairement, ne supposons que deux sourneaux, & que la sonte de l'un arrive à droite, & la sonte de l'autre arrive à gauche dans le moule du canon; il est certain que l'une de ces deux sontes étant ou plus pesante, ou plus d'autres causes qui pouvoient contribuer à la fragilité de nos canons, & j'en trouvai en esset qui y contribuent plus encore que l'inégalité de l'étosse dont on les composoit en les coulant à deux ou trois sourneaux.

La première de ces causes, est le mauvais usage qui s'est établi depuis plus de vingt ans, de faire tourner la surface extérieure des canons, ce qui les rend plus agréables à la vue; il en est cependant du canon comme du soldat, il vaut mieux qu'il soit robuste qu'élégant; & ces canons tournés, polis & guillochés, ne devoient point en imposer aux yeux des braves Officiers de notre marine; car il me semble qu'on peut démontrer qu'ils sont non-seulement beaucoup plus soibles, mais aussi d'une bien moindre durée. Pour peu qu'on soit versé dans la connoissance de la susson des mines de fer, on aura remarqué en coulant des enclumes, des boulets, & à plus sorte raison des canons, que la force centrisuge de la chaleur pousse à la

légère, ou plus chaude, ou plus froide, ou, &c. que l'autre, elles ne se mêleront pas, & que par conséquents'un des côtés du canon sera plus dur que l'autre; que dèslors il résistera moins d'un côté que de l'autre, & qu'ayant le désaut d'être composé de deux matières dissérentes, le ressort de ces parties ainsi que leur cohérence ne sera pas égal, & que par conséquent ils résisteront moins que ceux qui seroient saits d'une matière homo-

gène. Il n'est pas moins certain que si l'on veut forer ces canons, le foret trouvant plus de résistance d'un côté que de l'autre, se détournera de la perpendiculaire du côté le plus tendre, & que la direction de l'intérieur du canon, prendra de l'obliquité, &c. il me paroît donc qu'il faudroit tâcher de sondre les canons de ser coulé avec un seul fourneau, & je crois la chose très-possible.

circonférence

& on lui enlève en même-temps par cette opération, peut-être un quart de sa force.

Cette couche extérieure que l'on a si grand tort d'enlever, est en même-temps la cuirasse & la sauvegarde du canon; non-seulement elle lui donne toute la force de résistance qu'il doit avoir, mais elle le défend encore de la rouille qui ronge en peu de temps ces canons tournés; on a beau les lustrer avec de l'huile, les peindre ou les polir; comme la matière de la surface extérieure est aussi tendre que tout le reste, la rouille y mord avec mille sois plus d'avantage que sur ceux dont la surface est garantie par la trempe. Lorsque je sus donc convaincu par mes propres observations, du préjudice que portoit à nos canons cette mauvaise pratique, je donnai au Ministre mon avis motivé pour qu'elle fût proscrite; mais je ne crois pas qu'on ait suivi cet avis, parce qu'il s'est trouvé plusieurs personnes, très-éclairées d'ailleurs, & nommément M. de Morogues, qui ont pensé différemment. Leur opinion si contraire à la mienne, est fondée sur ce que la trempe rend le fer plus cassant, & dès-lors ils regardent la couche extérieure comme la plus foible & la moins résissante de toutes les parties de la pièce, & concluent qu'on ne lui fait pas grand tort de l'enlever; ils ajoutent que si l'on veut même remédier à ce tort, il n'y a qu'à donner aux canons quelques lignes d'épaisseur de plus.

J'avoue que je n'ai pu me rendre à ces raisons; il faut distinguer dans la trempe, comme dans toute autre chose, plusieurs états & même plusieurs nuances. Le ser & l'acier

ensuite avec des machines difficiles à exécuter, & encore plus difficiles à conduire, au lieu de les couler creux comme on le faisoit autrefois; & dans ce temps nos canons crevoient moins qu'aujourd'hui. J'ai balancé les raisons pour & contre, & je vais les présenter ici. Pour couler un canon creux, il faut établir un noyau dans le moule, & le placer avec la plus grande précision, afin que le canon se trouve par-tout de l'épaisseur requise, & qu'un côté ne soit pas plus fort que l'autre; comme la matière en fusion tombe entre le noyau & le moule, elle a beaucoup moins de force centrifuge; & dès-lors la qualité de la matière est moins inégale dans le canon coulé creux, que dans le canon coulé plein; mais aussi cette matière, par la raison même qu'elle est moins inégale, est au total moins bonne dans le canon creux; parce que les impuretés qu'elle contient s'y trouvent mélées par-tout, au lieu que dans le canon coulé plein, cette mauvaise matière reste au centre & se sépare ensuite du canon par l'opération des forets. Je penserois donc par cette première raison, que les canons forés doivent être préférés aux canons à noyau. Si l'on pouvoit cependant couler ceux-ci avec assez de précision pour n'être pas obligé de toucher à la surface intérieure; si lorsqu'on tire le noyau, cette surface se trouvoit assez unie, assez égale dans toutes ses directions, pour n'avoir pas besoin d'être calibrée, & par conféquent en partie détruite par l'instrument d'acier, ils auroient un grand avantage fur les autres, parce que dans ce cas la surface intérieure se trouveroit trempée

tout semble donc concourir à donner la préférence à la pratique de couler les canons pleins: néanmoins comme il faut une moindre quantité de matière pour les canons creux, qu'il est dès-lors plus aisé de l'épurer au fourneau avant de la couler; que les frais des machines à forer sont immenses, en comparaison de ceux des noyaux; on feroit bien d'essayer si par le moyen des évents que je viens de proposer, on n'arriveroit pas au point de rendre les pièces coulées à noyau assez parfaites pour n'avoir pas à craindre les soussilleurs, & n'être pas obligé de leur enlever la trempe de leursur face intérieure; ils seroient alors d'une plus grande résistance que les autres, auxquels on peut d'ailleurs saire quelques reproches par les raisons que je vais exposer.

Plus la fonte du fer est épurée, plus elle est compacte, dure & difficile à forer, les meilleurs outils d'acier ne l'entament qu'avec peine, & l'ouvrage de la forerie va d'autant moins vîte que la fonte est meilleure; ceux qui ont introduit cette pratique, ont donc, pour la commodité de leurs machines, altéré la nature de la matière (c),

minèrent à établir des mouleries, fonderies, décapiteries, centreries, foreries, & les tours nécessaires pour tourner extérieurement les pièces. Les Entrepreneurs après avoir formé leur établissement, ont mis les deux fourneaux en feu le 29 janvier 1765, & le 12 février suivant on commença à couler du canon de huit. M. Maritz s'étant

<sup>(</sup>c) Sur la fin de l'année 1762, M. Maritz fit couler aux fourneaux de la Nouée en Bretagne, des gueuses avec les mines de la Ferrière & de Noyal, il en examina la fonte, en dressa un procès-verbal, & sur les assurances qu'il donna aux Entrepreneurs, que leur ser avoit toutes les qualités requises pour saire de bons canons, ils se déter-

ils ont changé l'usage où l'on étoit de faire de la fonte dure, & n'ont fait couler que des fontes tendres, qu'ils ont appelées douces, pour qu'on en sentît moins la dissérence; dès-lors tous nos canons coulés plein ont été fondus de cette matière douce, c'est-à-dire, d'une assez mauvaise fonte, & qui n'a pas à beaucoup près la pureté, la densité, la résistance qu'elle devroit avoir. J'en ai acquis la preuve

rendu à la forge le 21 mars, trouva que toutes ces pièces étoient trop dures pour souffrir le forage, & jugea à propos de changer la matière. On coula deux pièces de douze avec un nouveau mélange, & une autre pièce de douze avec un autre mélange, & encore deux autres pièces de douze avec un troisième mélange, qui parurent si durs sous la scie & au premier foret, que M. Maritz jugea inutile de fondre avec ces mélanges de différentes mines, & fit un autre essai avec onze mille cinq cents cinquante livres de la mine de Noyal, trois mille trois cents quatre-vingt-dix livres de la mine de la Ferrière, & trois mille six cents livres de la mine des environs, faisant en tout dix-huit mille cinq cents quarante livres, dont on coula le 31 mars une pièce de douze, à trente charges basses. A la décapiterie, ainsi qu'en formant le support de la volée,

M. Maritz jugea ce fer bonne nature, mais le forage de cette pièce fut difficile, ce qui porta M. Maritz à faire une autre expérience.

Le 1.er & le 3 avril, il fit couler deux pièces de douze, pour chacune desquelles on porta trentequatre charges, composées chacune de dix-huit mille sept cents livres de mine de Noyal, & de deux mille sept cents vingt livres de mine des environs, en tout vingt-un mille quatre cents vingt livres. Ceci démontra à M. Maritz l'impossibilité qu'il y avoit de fondre avec de la mine de Noyal seule, car même avec ce mélange l'intérieur du fourneau s'embarrassa au point que le laitier ne couloit plus, & que les ouvriers avoient une peine incroyable à l'arracher du fond de l'ouvrage; d'ailleurs les deux pièces provenues de cette expérience, se trouvèrent si dures au forage, & si profondément la plus complète par les expériences que je vais rapporter.

Au commencement de l'année 1767, on m'envoya de la forge de la Nouée en Bretagne, six tronçons de gros canons coulés plein, pesant ensemble cinq mille trois cents cinquante-huit livres. L'été suivant je les sis conduire à mes forges, & en ayant cassé les tourillons, j'en trouvai la sonte d'un assez mauvais grain, ce que l'on ne pouvoit

chambres à 18 & 20 pouces de la volée, que quand même la mine de Noyal pourroit se fondre sans être alliée avec une espèce plus chaude, la sonte qui en proviendroit ne seroit cependant pas d'une nature propre à couler des canons forables.

Le 4 avril 1765, pour septième & dernière expérience, M. Maritz fit couler une neuvième pièce de douze en trente-six charges basses, & composées de onze mille huit cents quatre-vingts livres de mine de Noyal, de sept mille deux cents livres de mine de Phlemet, & de deux mille huit cents quatre-vingts livres de mine des environs, en tout vingt-un mille neuf cents soixante livres de mine.

Après la coulée de cette dernière pièce, les ouvrages des fourneaux se trouvèrent si embarrassés, qu'on sut obligé de mettre hors, & M. Maritz congédia les fondeurs & mouleurs qu'il avoit fait venir des forges d'Angoumois.

Cette dernière pièce se fora facilement, en donnant une limaille de belle couleur; mais lors du forage il se trouva des endroits si tendres & si peu condensés, qu'il parut plusieurs grelots de la grosseur d'une noisette qui ouvrirent plusieurs chambres dans l'ame de la pièce.

Je n'ai rapporté les faits contenus dans cette note que pour prouver que les auteurs de la pratique du forage des canons, n'ont cherché qu'à faire couler des fontes tendres, & qu'ils ont par conféquent facrifié la matière à la forme, en rejetant toutes les bonnes fontes que leurs forets ne pouvoient entamer aisément, tandis qu'il faut au contraire chercher la matière la plus compacte & la plus dure si l'on veut avoir des canons d'une bonne résissance.

pas reconnoître sur les tranches de ces morceaux, parce qu'ils avoient été sciés avec de l'émeril ou quelqu'autre matière qui remplissoit les pores extérieurs. Ayant pesé cette fonte à la balance hydrostatique, je trouvai qu'elle étoit trop légère, qu'elle ne pesoit que quatre cents soixante-une livres le pied cube, tandis que celle que l'on couloit alors à mon fourneau en pesoit cinq cents quatre, & que quand je la veux encore épurer, elle pèle jusqu'à cinq cents vingt livres le pied cube. Cette seule épreuve pouvoit me suffire pour juger de la qualité plus que médiocre de cette fonte; mais je ne m'en tins pas-là. En 1770, sur la fin de l'été, je fis construire une chaufferie plus grande que mes chaufferies ordinaires, pour y faire fondre & convertir en fer ces tronçons de canon, & l'on en vint à bout à force de vent & de charbon : je les fis couler en petites gueuses, & après qu'elles furent refroidies j'en examinai la couleur & le grain en les faisant casser à la masse, j'en trouvai, comme je m'y attendois, la couleur plus grise & le grain plus fin; la matière ne pouvoit manquer de s'épurer par cette seconde fusion, & en effet l'ayant portée à la balance hydrostatique, elle se trouva peser quatre cents soixante-neuf livres le pied cube; ce qui cependant n'approche pas encore de la densité requise pour une bonne fonte.

Et en effet ayant fait convertir en fer successivement, & par mes meilleurs ouvriers, toutes les petites gueuses resondues & provenant de ces tronçons de canon, nous n'obtinmes que du fer d'une qualité très-commune, sans

Supplément. Tome II.

aucun nerf, & d'un grain assez gros, aussi dissérent de celui de mes forges que le fer commun l'est du bon fer.

En 1770, on m'envoya de la forge de Ruelle en Angoumois, où l'on fond actuellement la plus grande partie de nos canons, des échantillons de la fonte dont on les coule; cette fonte a la couleur grise, le grain assez fin & pèse quatre cents quatre-vingt-quinze livres le pied cube (d); réduite en fer battu & forgé avec soin, j'en ai trouvé le grain semblable à celui du fer commun & ne prenant que peu ou point de nerf, quoique travaillé en petites verges & passé sous le cylindre; en sorte que cette

(d) Ces morceaux de fonte envoyés du fourneau de Ruelle, étoient de forme cubique de trois pouces, foibles dans toutes leurs dimensions; le premier marqué S, pesoit dans l'air 7 livres 2 onces 4 gros 1, c'est-à-dire, 9 1 6 gros 1. Le même morceau pesoit dans l'eau 6 livres 2 onces 2 gros  $\frac{1}{2}$ ; donc le volume d'eau égal au volume de ce morceau de fonte pesoit 130 gros. L'eau dans laquelle il a été pesé, pesoit elle-même 70 livres le pied cube. Or, 130 gros: 70 livres :: 9 1 6 gros  $\frac{1}{2}$ : 493  $\frac{3}{13}$  livres, poids du pied cube de cette fonte. Le second morceau marqué P, pesoit dans l'air 7 livres 4 onces 1 gros, c'est-à-dire, 929 gros. Le même morceau pesoit dans

l'eau 6 livres 3 onces 6 gros, c'està-dire, 798 gros; donc le volume d'eau égal au volume de ce morceau de fonte, pesoit 131 gros. Or, 131 gros: 70 livres:: 929 gros : 496 34 livres, poids du pied cube de cette fonte. On observera que ces morceaux qu'on avoit voulu couler sur les dimensions d'un cube de 3 pouces étoient trop foibles. Ils auroient dû contenir chacun 27 pouces cubiques, & par conséquent le pied cube du premier n'auroit pesé que 458 livres 4 onces, car 27 pouces: 1728 pouces :: 916 gros  $\frac{1}{3}$ : 458 livres 4 onces. Et le pied cube du second n'auroit pesé que 464 livres 4, au lieu de 493 livres 3, & de 496 livres  $\frac{54}{133}$ .

fonte, quoique meilleure que celle qui m'est venue des forges de la Nouée, n'est pas encore de la bonne sonte. J'ignore si depuis ce temps l'on ne coule pas aux sourneaux de Ruelle, des sontes meilleures & plus pesantes, je sais seulement que deux Officiers de Marine (e), trèshabiles & zélés, y ont été envoyés successivement, & qu'ils sont tous deux sort en état de persectionner l'art, & de bien conduire les travaux de cette sonderie. Mais jusqu'à l'époque que je viens de citer, & qui est bien récente, je suis assuré que les sontes de nos canons coulés pleins, n'étoient que de médiocre qualité; qu'une pareille sonte n'a pas assez de résistance, & qu'en lui ôtant encore le lien qui la contient, c'est-à-dire, en enlevant, par les couteaux du tour, la surface trempée, il y a tout à craindre du service de ces canons.

On ne manquera pas de dire que ce sont ici des frayeurs paniques & mal sondées, qu'on ne se sert jamais que des canons qui ont subi l'épreuve, & qu'une pièce une sois éprouvée par une moitié de plus de charge, ne doit ni ne peut crever à la charge ordinaire. A ceci je réponds, que non-seulement cela n'est pas certain, mais encore que le contraire est beaucoup plus probable. En général l'épreuve des canons par la poudre, est peut-être la plus mauvaise méthode que l'on pût employer pour s'assurer de leur résistance. Le canon ne peut subir le trop violent essort des épreuves, qu'en y cédant autant que la cohérence de la matière le permet, sans se rompre;

<sup>(</sup>e) M." de Souville & de Vialis.

& comme il s'en faut bien que cette matière de la fonte soit à ressort parfait, les parties séparées par le trop grand effort ne peuvent se rapprocher ni se rétablir comme elles étoient d'abord; cette cohésion des parties intégrantes de la fonte étant donc fort diminuée par le grand effort des épreuves, il n'est pas étonnant que le canon crève ensuite à la charge ordinaire, c'est un effet très-simple qui dérive d'une cause toute aussi simple. Si le premier coup d'épreuve écarte les parties d'une moitié ou d'un tiers de plus que le coup ordinaire, elles se rétabliront, se réuniront moins dans la même proportion; car quoique leur cohérence n'ait pas été détruite puisque la pièce a résisté, il n'en est pas moins vrai que cette cohérence n'est pas si grande qu'elle étoit auparavant, & qu'elle a diminué dans la même raison que diminue la force d'un ressort imparfait : dès-lors un second ou un troisième coup d'épreuve sera éclater les pièces qui auront résissé au premier, & celles qui auront fubi les trois épreuves sans se rompre, ne sont guère plus sûres que les autres; après avoir subi trois sois le même mal, c'est-à-dire, le trop grand écartement de leurs parties intégrantes, elles en sont nécessairement devenues bien plus foibles, & pourront par conséquent céder à l'effort de la charge ordinaire.

Un moyen bien plus sûr, bien simple & mille sois moins coûteux pour s'assurer de la résistance des canons, seroit d'en faire peser la sonte à la balance hydrostatique, en coulant le canon s'on mettroit à part un morceau de la sonte, lorsqu'il seroit resroidi on le pèseroit dans l'air

& dans l'eau, & si la fonte ne pesoit pas au moins cing cents vingt livres le pied cube, on rebuteroit la pièce comme non recevable; l'on épargneroit la poudre, la peine des hommes & on banniroit la crainte très-bien fondée de voir crever les pièces souvent après l'épreuve: Étant une fois sûr de la densité de la matière, on seroit également assuré de sa résistance, & si nos canons étoient faits avec de la fonte pesant cinq cents vingt livres le pied cube, & qu'on ne s'avisat pas de les tourner ni de toucher à leur surface extérieure, j'ose assurer qu'ils résisteroient & dureroient autant qu'on doit se le promettre. J'avoue que par ce moyen, peut-être trop simple pour être adopté, on ne peut pas savoir si la pièce est saine, s'il n'y a pas dans l'intérieur de la matière des défauts, des soufflures, des cavités; mais connoissant une fois la bonté de la fonte, il suffiroit, pour s'assurer du reste, de faire éprouver une seule fois, & à la charge ordinaire, les canons nouvellement fondus, & l'on seroit beaucoup plus sûr de leur résistance, que de celle de ceux qui ont subi des épreuves violentes.

Plusieurs personnes ont donné des projets pour faire de meilleurs canons; les uns ont proposé de les doubler de cuivre, d'autres de fer battu, d'autres de souder ce ser battu avec la sonte, tout cela peut être bon à certains égards; & dans un art dont l'objet est aussi important & la pratique aussi difficile, les efforts doivent être accueillis, & les moindres découvertes récompensées; je ne ferai point ici d'observations sur les canons de M. Feutry, qui ne laissent pas de demander beaucoup d'art dans leur exécution;

je ne parlerai pas non plus des autres tentatives, à l'exception de celle de M. de Souville, qui m'a paru la plus ingénieuse, & qu'il a bien voulu me communiquer par sa lettre datée d'Angoulême le 6 avril 1771, dont je donne ici l'extrait (f). Mais je dirai seulement que la soudure du cuivre avec le fer rend celui-ci beaucoup plus aigre; que quand on soude de la sonte avec elle-même par le moyen du sousre, on la change de nature, & que la ligne de jonction des deux parties soudées n'est plus de la sonte de fer, mais de la pyrite très-cassante; & qu'en général le sousre est un intermède qu'on ne doit jamais employer lorsqu'on veut souder du fer sans en altérer la qualité: je ne donne ceci que pour avis à ceux qui pourroient prendre cette voie comme la plus sûre & la plus aisée, pour rendre le fer susible & en saire de grosses pièces.

(f) « Les canons fabriqués avec » des spirales, ont opposé la plus » grande résistance à la plus forte » charge de poudre, & à la manière » la plus dangereuse de les charger. » Il ne manque à cette méthode, » pour être bonne, que d'empêcher » qu'il ne se forme des chambres » dans ces bouches à feu; cet in-» convénient, il est vrai, m'oblige-» roit à l'abandonner si je n'y par-» venois; mais pourquoi ne pas le » tenter! beaucoup de personnes » ont proposé de faire des canons » avec des doublures ou des enve-» loppes de fer forgé, mais cès

doublures & ces enveloppes ont a toujours été un assemblage de « barres inflexibles que leur forme, « leur position & leur roideur ren- « dent inutiles. La spirale n'a pas « les mêmes défauts, elle se prête « à toutes les formes que prend la « matière; elle s'affaisse avec elle « dans le moule: son fer ne perd ni « sa ductilité ni son ressort, dans la « commotion du tir, l'effort est « distribué sur toute son étendue. « Elle enveloppe presque toute a l'épaisseur du canon, & dès-lors « s'oppose à sa rupture avec une « résistance de près de trente mille «

serions bientôt la nation la plus florissante & le peuple le plus riche. Par exemple, il est le premier qui ait conseillé de reconnoître la résistance de la fonte par sa pesanteur spécifique; il a aussi cherché à perfectionner l'art de la moulerie en sable des canons de fonte de fer, & cet art est perdu depuis qu'on a imaginé de les tourner. Avec les moules en terre, dont on se servoit auparavant, la surface des canons étoit toujours chargée d'aspérités & de rugosités; M. de Montalembert avoit trouvé le moyen de faire des moules en sable qui donnoient à la surface du canon tout le lisse, & même le luisant qu'on pouvoit desirer; ceux qui connoissent les Arts en grand, sentiront bien les difficultés qu'il a fallu surmonter pour en venir à bout, & les peines qu'il a fallu prendre pour former des ouvriers capables d'exécuter ces moules, auxquels ayant substitué le mauvais usage du tour, on a perdu un art excellent pour adopter une pratique funeste (g).

(g) L'outil à langue de carpe perce la fonte de fer avec une vîtesse presque double de celle de l'outil à cylindre. Il n'est point nécessaire avec ce premier outil, de seringuer de l'eau dans la pièce, comme il est d'usage de le faire en employant le second qui s'échauffe beaucoup par son frottement trèsconsidérable. L'outil à cylindre seroit détrempé en peu de temps sans cette précaution; elle est même souvent insuffisante, dès

que la fonte se trouve plus compacte & plus dure, cet outil ne peut la forer. La limaille sort naturellement avec l'ouil à langue de carpe, tandis qu'avec l'outil à cylindre, il faut employer continuellement un crochet pour la tirer, ce qui ne peut se faire assez exactement pour qu'il n'en reste pas entre l'outil & la pièce, ce qui la gêne & augmente encore son frottement.

Il faudroit s'attacher à perfeetionner Une attention très-nécessaire lorsque l'on coule du canon, c'est d'empêcher les écumes qui surmontent la fonte, de tomber avec elle dans le moule. Plus la fonte est légère & plus elle fait d'écumes, & l'on pourroit

tionner la moulerie. Cette opération est difficile, mais elle n'est pas impossible à quelqu'un d'intelligent. Plusieurs choses sont absolument nécessaires pour y réussir, 1.º des mouleries plus étendues, pour pouvoir y placer plus de chantiers & y faire plus de moules à la fois, afin qu'ils pussent sécher plus lentement; 2.° une grande fosse pour les recuire de bout, ainsi que cela se pratique pour les canons de cuivre, afin d'éviter que le moule ne soit arqué, & par conféquent le canon; 3.º un petit chariot à quatre roues fort basses avec des montans affez élevés pour y suspendre le moule recuit, & le transporter de la moulerie à la cuve du fourneau, comme on transporte un lustre; 4.º un juste mélange d'une terre grasse & d'une terre sableuse, tel qu'il le faut, pour qu'au recuit le moule ne se fende pas de mille & mille fentes qui rendent le canon défectueux, & fur-tout pour que cette terre, avec cette qualité de ne pas se fendre, puisse conserver l'avantage de

Supplément. Tome II.

s'écaller (c'est-à-dire de se détacher du canon quand on vient à le nettoyer); plus la terre est grasse, mieux elle s'écalle, & plus elle se fend; plus elle est maigre ou sableuse, moins elle se fend, mais moins elle s'écalle. Il y a des moules de cette terre qui se tiennent si fort attachés au canon, qu'on ne peut avec le marteau & le cifeau en emporter que la plus groffe partie, ces sortes de canons restent encore plus vilains que ceux cicatrifés par les fentes innombrables des moules de terre grasse. Ce mélange de terre est donc très-difficile, il demande beaucoup d'attention, d'expérience, & ce qu'il y a de fâcheux, c'est que les expériences dans ce genre, faites pour des petits calibres, ne concluent rien pour les gros. Il n'est jamais difficile de faire écaller des petits canons avec un mélange sableux. Mais ce même mélange ne peut plus être employé dès que les calibres passent celui de douze; pour ceux de trente-six fur-tout, il est très-difficile d'attraper le point du mélange.

juger à l'inspection même de la coulée si la fonte est de bonne qualité, car alors sa surface est lisse & ne porte point d'écume; mais dans tous ces cas il faut avoir soin de comprimer la matière coulante par plusieurs torches de paille placées dans les coulées; avec cette précaution il ne passe que peu d'écumes dans le moule, & si la fonte étoit dense & compacte, il n'y en auroit point du tout. La bourre de la fonte ne vient ordinairement que de ce qu'elle est trop crue & trop précipitamment fondue; d'ailleurs la matière la plus pesante sort la première du fourneau, la plus légère vient la dernière; la culasse du canon est par cette raison toujours d'une meilleure matière que les parties supérieures de la pièce; mais il n'y aura jamais de bourre dans le canon si d'une part on arrête les écumes par les torches de paille, & qu'en même temps on lui donne une forte masselote de matière excédante, dont il est même aussi nécessaire qu'utile, qu'il reste encore après la coulée trois ou quatre quintaux en fusion dans le creuset; cette fonte qui reste y entretient la chaleur; & comme elle est encore mêlée d'une assez grande quantité de laitier, elle conserve le fond du fourneau, & empêche la mine fondante de brûler en s'y attachant.

Il me paroît qu'en France on a souvent sondu les canons avec des mines en roche, qui toutes contiennent une plus ou moins grande quantité de sousse; & comme l'on n'est pas dans l'usage de les griller dans nos provinces où le bois est cher, ainsi qu'il se pratique dans les pays du Nord où le bois est commun, je présume que la

qualité cassante de la fonte de nos canons de la marine, pourroit aussi provenir de ce soufre qu'on n'a pas soin d'enlever à la mine avant de la jeter au fourneau de fusion. Les fonderies de Ruelle en Angoumois, de Saint-Gervais en Dauphiné & de Baigorry dans la basse Navarre, sont les seules dont j'aie connoissance, avec celle de la Nouée en Bretagne, dont j'ai parlé, & où je crois que le travail est cessé: dans toutes quatre, je crois qu'on ne s'est servi & qu'on ne se sert encore que de mine en roche, & je n'ai pas oui dire qu'on les grillât ailleurs qu'à Saint-Gervais & à Baigorry; j'ai tâché de me procurer des échantillons de chacune de ces mines, & au défaut d'une assez grande quantité de ces échantillons, tous les renseignemens que j'ai pu obtenir par la voie de quelques amis intelligens. Voici ce que m'a écrit M. de Morogues au sujet des mines qu'on emploie à Ruelle.

« La première est dure, compacte, pesante, faisant seu avec l'acier, de couleur rouge-brun, sormée par deux « couches d'inégale épaisseur, dont l'une est spongieuse, « parsemée de trous ou cavités, d'un velouté violet-soncé, « & quelquesois d'un bleu indigo à sa cassure, ayant des « mamelons, teignant en rouge de sanguine; caractères qui « peuvent la faire ranger dans la septième classe de l'art des « forges, comme une espèce de pierre hématite, mais elle « est riche & douce.

La seconde ressemble assez à la précédente pour la « pesanteur, la dureté & la couleur, mais elle est un peu « salardée (on appelle salard ou mine salardée, celle qui a «

» des grains de sable clair, & qui est mêlée de sable gris-blanc, 
» de caillou & de ser), elle est riche en métal, employée 
» avec de la mine très-douce, elle se sond très-facilement. 
» Son tissu à sa cassure est strié & parsemé quelquesois de 
» cavités d'un brun-noir. Elle paroît de la sixième espèce 
» de la mine rougeâtre, dans l'art des forges.

» La troisième qu'on nomme dans le pays glacieuse, » parce qu'elle a ordinairement quelques-unes de ses faces » lisses & douces au toucher, n'est ni fort pesante ni fort » riche, elle a communément quelques petits points noirs » & luisans, d'un grain semblable au marroquin; sa couleur » est variée, elle a du rouge assez vif, du brun, du jaune, » un peu de vert & quelques cavités; elle paroît, à cause » de ses faces unies & luisantes, avoir quelque rapport à la » mine spéculaire de la huitième espèce.

» La quatrième qui fournit d'excellent fer, mais en petite » quantité, est légère, spongieuse, assez tendre, d'une » couleur brune presque noire, ayant quelques mamelons » & sablonneuse; elle paroît être une sorte de mine limon-» neuse de la onzième espèce.

La cinquième est une mine salardée faisant beaucoup de seu avec l'acier, dure, compacte, pesante, parsemée à la cassure de petits points brillans qui ne sont que du sable de couleur de lie-de-vin. Cette mine est difficile à fondre; la qualité de son ser passe pour n'être pas mauvaise, mais elle en produit peu; les ouvriers prétendent qu'il n'y a pas moyen de la fondre seule, & que l'abonadance des crasses qui s'en séparent l'aglutine à l'ouvrage du

fourneau, cette mine ne paroît pas avoir de ressemblance « bien caractérisée avec celle dont Swedemborg a parlé. «

On emploie encore un grand nombre d'autres espèces « de mine, mais elles ne dissèrent des précédentes que « par moins de qualité, à l'exception d'une espèce d'ocre « martiale qui peut fournir ici une sixième classe. Cette « mine est assez abondante dans les minières, elle est aisée « à tirer, on l'enlève comme la terre, elle est jaune & « quelquesois mêlée de petites grenailles, elle fournit peu « de fer, elle est très-douce, on peut la ranger dans la « douzième espèce de l'art des forges. «

La gangue de toutes les mines du pays, est une terre « vitrifiable rarement argileuse. Toutes ces espèces de mines « sont mêlées, & le terrein dont on les tire est presque tout « sableux. «

On appelle schiffre en Angoumois un caillou assez « semblable aux pierres à seu, & qui en donne beaucoup « quand on le frappe avec l'acier. Il est d'un jaune-clair, « fort dur; il tient quelquesois à des matières qui peuvent « avoir du fer, mais ce n'est point le schist. «

La castine est une vraie pierre calcaire assez pure, si « l'on en peut juger par l'uniformité de sa cassure & de « sa couleur qui est gris-blanc; elle est pesante, assez dure, « & prend un poli fort doux au toucher. »

Par ce récit de M. de Morogues, il me semble qu'il n'y a que la sixième espèce qui ne demande pas à être grillée, mais seulement bien lavée avant de la jeter au fourneau.

Au reste, quoique généralement parlant, & comme je

l'ai dit, les mines en roche & qui se trouvent en grandes masses solides, doivent leur origine à l'élément du seu, néanmoins il se trouve aussi plusieurs mines de ser en assez grosses masses qui se sont formées par le mouvement & l'intermède de l'eau. On distinguera par l'épreuve de l'aimant celles qui ont subi l'action du seu, car elles seront toujours magnétiques, au lieu que celles qui ont été produites par la stillation des eaux, ne le sont point du tout & ne le deviendront qu'après avoir été bien grillées & presque liquésiées. Ces mines en roche qui ne sont point attirables par l'aimant, ne contiennent pas plus de sousre que nos mines en grain; l'opération de les griller, qui est trèscoûteuse, doit dès-lors être supprimée, à moins qu'elle ne soit nécessaire pour attendrir ces pierres de ser assez pour qu'on puisse les concasser sous les pilons du boccard.

J'ai tâché de présenter dans ce Mémoire tout ce que j'ai cru qui pourroit être utile à l'amélioration des canons de notre marine; je sens en même temps qu'il reste beaucoup de choses à faire, sur-tout pour se procurer dans chaque sonderie une sonte pure & assez compacte, pour avoir une résistance supérieure à toute explosion; cependant je ne crois point du tout que cela soit impossible, & je pense qu'en purisiant la sonte de ser, autant qu'elle peut l'être, on arriveroit au point que la pièce ne seroit que se sendre au lieu d'éclater par une trop sorte charge: si l'on obtenoit une sois ce but, il ne nous resteroit plus rien à craindre ni rien à desirer à cet égard.

\*\*R\*SK\*

# ONZIÈME MÉMOIRE.

## EXPÉRIENCES sur la force du Bois.

E principal usage du bois dans les bâtimens & dans les constructions de toute espèce, est de supporter des fardeaux : la pratique des ouvriers qui l'emploient n'est fondée que sur des épreuves, à la vérité souvent réitérées, mais toujours assez grossières; ils ne connoissent que trèsimparfaitement la force & la résistance des matériaux qu'ils mettent en œuvre : j'ai tâché de déterminer, avec quelque précision, la force du bois, & j'ai cherché les moyens de rendre mon travail utile aux Constructeurs & aux Charpentiers. Pour y parvenir, j'ai été obligé de faire rompre plusieurs poutres & plusieurs solives de différentes longueurs. On trouvera dans la fuite de ce Mémoire le détail exact de toutes ces expériences, mais je vais auparavant en présenter les résultats généraux, après avoir dit un mot de l'organifation du bois & de quelques circonstances particulières qui me paroissent avoir échappé aux Physiciens qui se sont occupés de ces matières.

Un arbre est un corps organisé, dont la structure n'est point encore bien connue: Les expériences de Grew, de Malpighi, & sur-tout celles de Hales, ont à la vérité, donné de grandes lumières sur l'économie végétale, & il faut avouer qu'on leur doit presque tout ce qu'on sait en ce genre; mais dans ce genre comme dans tous les autres,

on ignore beaucoup plus de choses qu'on n'en sait. Je ne ferai point ici la description anatomique des dissérentes parties d'un arbre, cela seroit inutile pour mon dessein, il me suffira de donner une idée de la manière dont les arbres croissent, & de la façon dont le bois se forme.

Une semence d'arbre, un gland qu'on jette en terre au printemps, produit au bout de quelques semaines un petit jet tendre & herbacé, qui augmente, s'étend, grossit, durcit, & contient déjà dès la fin de la première année un filet de substance ligneuse. A l'extrémité de ce petit arbre, est un bouton qui s'épanouit l'année suivante, & dont il sort un second jet semblable à celui de la première année, mais plus vigoureux, qui grossit & s'étend davantage, durcit dans le même temps, & produit un autre bouton qui contient le jet de la troissème année, & ainsi des autres jusqu'à ce que l'arbre soit parvenu à toute sa hauteur: chacun de ces boutons est une espèce de germe qui contient le petit arbre de chaque année. L'accroissement des arbres en hauteur se fait donc par plusieurs productions semblables & annuelles, de sorte qu'un arbre de cent pieds de haut, est composé dans sa longueur de plusieurs petits arbres mis bout à bout, dont le plus long n'a souvent pas deux pieds de hauteur. Tous ces petits arbres de chaque année ne changent jamais dans leurs dimensions, ils existent dans un arbre de cent ans sans avoir grossi ni grandi, ils sont seulement devenus plus solides. Voilà comment se fait l'accroissement en hauteur; l'accroissement en grosseur en dépend. Ce bouton qui fait le sommet

du petit arbre de la première année, tire sa nourriture à travers la substance & le corps même de ce petit arbre: mais les principaux canaux qui servent à conduire la sève, se trouvent entre l'écorce & le filet ligneux; l'action de cette sève en mouvement, dilate ces canaux & les fait grossir, tandis que le bouton en s'élevant, les tire & les alonge; de plus, la sève en y coulant continuellement, y dépose des parties fixes qui en augmentent la solidité; ainsi dès la seconde année un petit arbre contient déjà dans son milieu un filet ligneux en forme de cône fort alongé, qui est la production en bois de la première année, & une couche ligneuse aussi conique qui enveloppe ce premier filet & le surmonte, & qui est la production de la seconde année. La troisième couche se forme comme la seconde; il en est de même de toutes les autres qui s'enveloppent successivement & continuement; de sorte qu'un gros arbre est un composé d'un grand nombre de cônes ligneux qui s'enveloppent & se recouvrent tant que l'arbre grossit; lorsqu'on vient à l'abattre, on compte aisément sur la coupe transversale du tronc le nombre de ces cônes, dont les sections forment des cercles ou plutôt des couronnes concentriques, & on reconnoît l'âge de l'arbre par le nombre de ces couronnes, car elles sont distinctement séparées les unes des autres. Dans un chêne vigoureux, l'épaisseur de chaque couche ou couronne, est de deux ou trois lignes; cette épaisseur est d'un bois dur & solide, mais la substance qui unit ensemble ces couronnes, dont le prolongement forme les cônes

### 4 HISTOIRE NATURELLE.

ligneux, n'est pas à beaucoup près aussi ferme, c'est la partie foible du bois dont l'organisation est différente de celle des cônes ligneux, & dépend de la façon dont ces cônes s'attachent & s'unissent les uns aux autres, que nous allons expliquer en peu de mots. Les canaux longitudinaux qui portent la nourriture au bouton, nonfeulement prennent de l'étendue & acquièrent de la solidité par l'action & le dépôt de la sève, mais ils cherchent encore à s'étendre d'une autre façon, ils se ramissent dans toute leur longueur, & poussent de petits filamens comme de petites branches, qui d'un côté vont produire l'écorce, & de l'autre vont s'attacher au bois de l'année précédente, & forment entre les deux couches du bois un tissu spongieux qui, coupé transversalement, même à une assez grande épaisseur, laisse voir plusieurs petits trous, à peuprès comme on en voit dans de la dentelle; les couches du bois sont donc unies les unes aux autres par une espèce de réseau: ce réseau n'occupe pas à beaucoup près autant d'espace que la couche ligneuse, il n'a qu'environ une demi-ligne d'épaisseur; cette épaisseur est à peu-près la même dans tous les arbres de même espèce, au lieu que les couches ligneuses sont plus ou moins épaisses, & varient si considérablement dans la même espèce d'arbre, comme dans le chêne, que j'en ai mesuré qui avoient trois lignes & demie, & d'autres qui n'avoient qu'une demi-ligne d'épaisseur. 

Par cette simple exposition de la texture du bois, on voit que la cohérence longitudinale doit être bien plus

Victorial Control of the Control

considérable que l'union transversale; on voit que dans les petites pièces de bois, comme dans un barreau d'un pouce d'épaisseur, s'il se trouve quatorze ou quinze couches ligneuses, il y aura treize ou quatorze cloisons, & que par conséquent ce barreau sera moins fort qu'un pareil barreau qui ne contiendra que cinq ou fix couches & quatre ou cinq cloisons: on voit aussi que dans ces petites pièces, s'il fe trouve une ou deux couches ligneuses qui soient tranchées par la scie, ce qui arrive souvent, leur force sera considérablement diminuée; mais le plus grand défaut de ces petites pièces de bois, qui sont les seules fur lesquelles on ait jusqu'à ce jour fait des expériences, c'est qu'elles ne sont pas composées comme les grosses pièces, la position des couches ligneuses & des cloisons dans un barreau est fort différente de la position de ces mêmes couches dans une poutre, leur figure est même différente, & par conséquent on ne peut pas estimer la force d'une grosse pièce par celle d'un barreau: un moment de réflexion fera sentir ce que je viens de dire. Pour former une poutre, il ne faut qu'équarrir l'arbre, c'est-à-dire, enlever quatre segmens cylindriques d'un bois blanc & imparfait, qu'on appelle aubier; dans le cœur de l'arbre la première couche ligneuse reste au milieu de la pièce, toutes les autres couches enveloppent la première en forme de cercles ou de couronnes cylindriques; le plus grand de ces cercles entiers, a pour diametre l'épailfeur de la pièce; au-delà de ce cercle tous les autres sont tranchés, & ne forment plus que des portions de cercles

qui vont toujours en diminuant vers les arêtes de la pièce: ainsi une poutre quarrée est composée d'un cylindre continu de bon bois bien solide, & de quatre portions angulaires tranchées, d'un bois moins solide & plus jeune. Un barreau tiré du corps d'un gros arbre ou pris dans une planche, est tout autrement composé; ce sont de petits segmens longitudinaux des couches annuelles, dont la courbure est insensible; des segmens qui tantôt se trouvent posés parallèlement à une des surfaces du barreau, & tantôt plus ou moins inclinés, des segmens qui sont plus ou moins longs & plus ou moins tranchés, & par conséquent plus ou moins forts; de plus, il y a toujours dans un barreau deux positions, dont l'une est plus avantageuse que l'autre, car ces segmens de couches ligneuses forment autant de plans parallèles. Si vous posez le barreau de manière que ces plans soient verticaux, il résistera davantage que dans une position horizontale; c'est comme si on faisoit rompre plusieurs planches à la fois, elles résisteroient bien davantage étant posées sur le côté que sur le plat. Ces remarques font déjà sentir combien on doit peu compter sur les tables calculées, ou sur les formules que différens Auteurs nous ont données de la force du bois, qu'ils n'avoient éprouvée que sur des pièces, dont les plus grosses étoient d'un ou deux pouces d'épaisseur, & dont ils ne donnent ni le nombre des couches ligneuses que ces barreaux contenoient, ni la position de ces couches, ni le sens dans lequel se sont trouyées ces couches lorsqu'ils ont fait rompre le barreau;

circonstances cependant essentielles, comme on le verra par mes expériences & par les soins que je me suis donné pour découvrir les effets de toutes ces différences. Les Physiciens qui ont fait quelques expériences sur la force du bois, n'ont fait aucune attention à ces inconvéniens, mais il y en a d'autres peut-être encore plus grands qu'ils ont aussi négligé de prévoir ou de prévenir. Le jeune bois est moins fort que le bois plus âgé; un barreau tiré du pied d'un arbre résiste plus qu'un barreau qui vient du sommet du même arbre; un barreau pris à la circonférence près de l'aubier, est moins fort qu'un pareil morceau pris au centre de l'arbre; d'ailleurs le degré de desséchement du bois fait beaucoup à sa résistance, le bois vert casse bien plus difficilement que le bois sec; enfin le temps qu'on emploie à charger les pièces pour les faire rompre, doit aussi entrer en considération, parce qu'une pièce qui foutiendra pendant quelques minutes un certain poids, ne pourra pas soutenir ce poids pendant une heure, & j'ai trouvé que des poutres qui avoient chacune supporté sans se rompre pendant un jour entier neuf milliers, avoient rompu au bout de cinq ou six mois sous la charge de six milliers, c'est-à-dire, qu'elles n'avoient pas pu porter pendant six mois les deux tiers de la charge qu'elles avoient portée pendant un jour. Tout cela prouve assez combien les expériences que l'on a faites sur cette matière, sont imparfaites, & peut-être cela prouve aussi qu'il n'est pas trop aisé de les bien faire.

Mes premières épreuves, qui sont en très-grand

nombre, n'ont servi qu'à me faire reconnoître fous les inconvéniens dont je viens de parler. Je fis d'abord rompre quelques barreaux, & je calculai quelle devoit être la force d'un barreau plus long & plus gros que ceux que j'avois mis à l'épreuve, & ensuite ayant fait rompre de ces derniers, & ayant comparé le résultat de mon calcul avec la charge actuelle, je trouvai de si grandes différences, que je répétai plusieurs fois la même chose sans pouvoir rapprocher le calcul de l'expérience; j'essayai fur d'autres longueurs & d'autres grosseurs, l'évènement fut le même: enfin je me déterminai à faire une suite complète d'expériences qui pût me servir à dresser une table de la force du bois, sur laquelle je pouvois compter, & que tout le monde pourra consulter au besoin.

Je vais rapporter en aussi peu de mots qu'il me sera possible, la manière dont j'ai exécuté mon projet.

J'ai commencé par choisir, dans un canton de mes bois, cent chênes sains & bien vigoureux, aussi voisins les uns des autres qu'il a été possible de les trouver, asin d'avoir du bois venu en même terrein, car les arbres de dissérens pays & de différens terreins ont des résistances différentes; autre inconvénient qui seul sembloit d'abord anéantir toute l'utilité que j'espérois tirer de mon travait. Tous ces chênes étoient aussi de la même espèce, de la belle espèce qui produit du gros gland attaché un à un ou deux à deux sur la branche, les plus petits de ces arbres avoient environ 2 pieds inde circonférences sciles plus grostiquipieds; jentes aj choilis de différente

grosseur, asin de me rapprocher davantage de l'usage ordinaire; lorsque les Charpentiers ont besoin d'une pièce de 5 ou 6 pouces d'équarrissage, ils ne la prennent pas dans un arbre qui peut porter un pied, la dépense séroit trop grande, & il ne leur arrive que trop souvent d'employer des arbres trop menus & où ils laissent beaucoup d'aubier; car je ne parle pas ici des solives de sciage qu'on emploie quelquesois, & qu'on tire d'un gros arbre, cependant il est bon d'observer en passant que ces solives de sciage sont soibles, & que l'usage en devroit être proscrit. On verra dans la suite de ce Mémoire, combien il est avantageux de n'employer que du bois de brin.

Comme le degré de desséchement du bois sait varier très - considérablement celui de sa résistance, & que d'ailleurs il est fort dissicité de s'assurer de ce degré de desséchement, puisque souvent de deux arbres abattus en même temps, l'un se dessèche en moins de temps que l'autre; j'ai voulu éviter cet inconvénient qui auroit dérangé la suite comparée de mes expériences, & j'ai cru que j'aurois un terme plus sixe & plus certain en prenant le bois tout vert. J'ai donc sait couper mes arbres un à un à mesure que j'en avois besoin; le même jour qu'on abattoit un arbre on le conduisoit au lieu où il devoit être rompu, le lendemain les charpentiers l'équarrissoient & des menuisiers le travail-loient à la varlope, asin de lui donner des dimensions exactes, & le surlendemain on le mettoit à l'épreuve.

Voici en quoi consistoit la machine avec laquelle j'ai fait le plus grand nombre de mes expériences. Deux forts

fur la table, & on bâtissoit un massif de pierres large & long comme la table, & aussi haut qu'il étoit nécessaire pour faire rompre la pièce. J'ai cru que cela étoit assez simple pour pouvoir en donner l'idée nette sans le secours d'une sigure.

On avoit soin de mettre de niveau la pièce & les tréteaux que l'on cramponnoit, afin de les empêcher de reculer; huit hommes chargeoient continuellement la table, & commençoient par placer au centre les poids de 200 livres, ensuite ceux de 150, ceux de 100, ceux de 50, & enfin au-dessus ceux de 25 livres. Deux hommes portés par un échaffaud suspendu en l'air par des cordes, plaçoient les poids de 50 & 25 livres, qu'on n'auroit pu arranger depuis le bas sans courir risque d'être écrasé; quatre autres hommes appuyoient & foutenoient les quatre angles de la table, pour l'empêcher de vaciller, & pour la tenir en équilibre; un autre avec une longue règle de bois observoit combien la pièce plioit à mesure qu'on la chargeoit, & un autre marquoit le temps & écrivoit la charge, qui souvent s'est trouvée monter à 20, 25 & jusqu'à près de 28 milliers de livres.

J'ai fait rompre de cette façon plus de cent pièces de bois, tant poutres que solives, sans compter 300 barreaux, & ce grand nombre de pénibles épreuves a été à peine suffisant pour me donner une échelle suivie de la force du bois, pour toutes les grosseurs & longueurs; j'en ai dressé une Table que je donne à la fin de ce Mémoire; si on la compare avec celles de M. Musschenbroeck &

des autres Physiciens qui ont travaillé sur cette matière, on verra combien leurs résultats sont dissérens des miens.

Afin de donner d'avance une idée juste de cette opération, par laquelle j'ai fait rompre les pièces de bois pour en reconnoître la force, je vais rapporter le procédé exact de l'une de mes expériences, par laquelle on pourra juger de toutes les autres.

Ayant fait abattre un chêne de 5 pieds de circonférence, je l'ai fait amener & travailler le même jour par des charpentiers; le lendemain des menuissers l'ont réduit à 8 pouces d'équarrissage & à 12 pieds de longueur. Ayant examiné avec soin cette pièce, je jugeai qu'elle étoit fort bonne, elle n'avoit d'autre défaut qu'un petit nœud à l'une des faces. Le surlendemain j'ai fait peser cette pièce, son poids se trouva être de 409 livres; ensuite l'ayant passée dans la boucle de fer, & ayant tourné en haut la face où étoit le petit nœud, je fis disposer la pièce de niveau sur les tréteaux, elle portoit de 6 pouces sur chaque tréteau; cette portée de 6 pouces étoit celle des pièces de 12 pieds; celles de 24 pieds portoient de 12 pouces, & ainsi des autres, qui portoient toujours d'un demi-pouce par pied de longueur : ayant ensuite fait glisser la boucle de fer jusqu'au milieu de la pièce, on souleva à force de leviers la table qui, seule avec les boucles & la clef, pesoit 2 500 livres. On commença à trois heures cinquantefix minutes: huit hommes chargeoient continuellement la table; à cinq heures trente-neuf minutes la pièce n'avoit encore plié que de 2 pouces, quoique chargée de 16

milliers; à cinq heures quarante-cinq minutes elle avoit plié de 2 pouces  $\frac{1}{2}$ , & elle étoit chargée de 18500 livres; à cinq heures cinquante-une minutes elle avoit plié de 3 pouces, & étoit chargée de 21 milliers; à six heures une minute elle avoit plié de 3 pouces  $\frac{1}{2}$ , & elle étoit chargée de 23625 livres; dans cet instant elle fit un éclat comme un coup de pistolet, aussitôt on discontinua de charger, & la pièce plia d'un demi-pouce de plus, c'est-à-dire, de 4 pouces en tout. Elle continua d'éclater avec grande violence pendant plus d'une heure, & il en sortoit par les bouts une espèce de fumée avec un sifflement. Elle: plia de près de 7 pouces avant que de rompre absolument, & supporta pendant tout ce temps la charge de 23625: tivres. Une partie des fibres figneuses étoit coupée ner comme si on l'eût sciée, & le reste s'étoit rompu en se déchirant, en se tirant & laissant des intervalles à peu-près comme on en voit entre les dents d'un peigne; l'arête de la boucle de fer qui avoit 3 lignes de largeur, & sur laquelle portoit toute la charge, étoit entrée d'une ligne & demie dans le bois de la pièce, & avoit fait refouler de chaque côté un faisceau de fibres, & le petit nœud qui étoit à la face supérieure, n'avoit point du tout contribué à la faire rompre.

J'ai un journal où il y a plus de cent expériences aussi détaillées que celle-ci, dont il y en a plusieurs qui sont plus sortes. J'en ai sait sur des pièces de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 & 28 pieds de longueur & de toutes grosseurs, depuis 4 jusqu'à 8 pouces d'équarrissage, & j'ai

## 124 HISTOIRE NATURELLE.

toujours pour une même longueur & grosseur fait rompre trois ou quatre pièces pareilles, afin d'être assuré de leur force respective.

La première remarque que j'ai faite, c'est que le bois ne casse jamais sans avertir, à moins que la pièce ne soit fort petite ou fort sèche; le bois vert casse plus difficilement que le bois sec, & en général le bois qui a du ressort, résiste beaucoup plus que celui qui n'en a pas: l'aubier, le bois des branches, celui du sommet de la tige d'un arbre, tout le bois jeune est moins fort que le bois plus âgé. La force du bois n'est pas proportionnelle à son volume; une pièce double ou quadruple d'une autre pièce de même longueur, est beaucoup plus du double ou du quadruple plus forte que la première; par exemple, il ne faut pas quatre milliers pour rompre une pièce de 10 pieds de longueur & de 4 pouces d'équarrissage, & il en faut dix pour rompre une pièce double; il faut vingt-six milliers pour rompre une pièce quadruple, c'est-à-dire, une pièce de 10 pieds de longueur sur 8 pouces d'équarrissage. Il en est de même pour la longueur, il semble qu'une pièce de 8 pieds & de même grosseur qu'une pièce de 16 pieds, doit par les règles de la mécanique, porter juste le double; cependant elle porte beaucoup moins. Je pourrois donner, les raisons physiques de tous ces faits, mais je me borne à donner des faits; le bois qui, dans le même terrein, croît le plus vîte, est le plus fort; celui qui a crû lentement, & dont les cercles annuels, c'est-à-dire, les couches ligneuses sont minces, est plus soible que l'autre.

J'ai trouvé que la force du bois est proportionnelle à fa pesanteur, de sorte qu'une pièce de même longueur & grosseur, mais plus pesante qu'une autre pièce, sera aussi plus sorte à peu-près en même raison. Cette remarque donne les moyens de comparer la force des bois qui viennent de dissérens pays & de dissérens terreins, & étend infiniment l'utilité de mes expériences; car lorsqu'il s'agira d'une construction importante ou d'un ouvrage de conséquence, on pourra aisément, au moyen de ma Table, & en pesant les pièces, ou seulement des échantillons de ces pièces, s'assurer de la force du bois qu'on emploie, & on évitera le double inconvénient d'employer trop ou trop peu de cette matière, que souvent on prodigue mal-à-propos, & que quelquesois on ménage avec encore moins de raison.

On seroit porté à croire qu'une pièce qui, comme dans mes expériences, est posée librement sur deux tréteaux, doit porter beaucoup moins qu'une pièce retenue par les deux bouts, & infixée dans une muraille, comme sont les poutres & les solives d'un bâtiment; mais si on fait réslexion qu'une pièce que je suppose de 24 pieds de longueur, en baissant de 6 pouces dans son milieu, ce qui est souvent plus qu'il n'en faut pour la faire rompre, ne hausse en même temps que d'un demi-pouce à chaque bout, & que même elle ne hausse guère que de 3 lignes, parce que la charge tire le bout hors de la muraille, souvent beaucoup plus qu'elle ne le fait hausser; on verra bien que mes expériences s'appliquent à la position ordinaire des poutres dans un bâtiment; la force qui les fait rompre en

les obligeant de plier dans le milieu & de hausser par les bouts, est cent sois plus considérable que celle des plâtres & des mortiers qui cèdent & se dégradent aisément, & je puis assurer, après l'avoir éprouvé, que la dissérence de force d'une pièce posée sur deux appuis & libre par les bouts, & de celle d'une pièce fixée par les deux bouts dans une muraille bâtie à l'ordinaire, est si petite qu'elle ne mérite pas qu'on y fasse attention.

J'avoue qu'en retenant une pièce par des ancres de fer, en la posant sur des pierres de taille dans une bonne muraille on augmente considérablement sa force. J'ai quelques expériences sur cette position, dont je pourrai donner les résultats. J'avouerai même de plus, que se cette pièce étoit invinciblement retenue & inébranlablement contenue par les deux bouts dans des enchâtres d'une matière inflexible & parsaitement dure, il saudroit une force presque infinie pour la rompre; car on peut démontrer que pour rompre une pièce ainsi posée, il saudroit une force beaucoup plus grande que la force nécessaire pour rompre une pièce de bois debout, qu'on tireroit ou qu'on presseroit suivant sa longueur.

Dans les bâtimens & les contignations ordinaires, les pièces de bois sont chargées dans toute leur longueur & en différens points, au lieu que dans mes expériences toute la charge est réunie dans un seul point au milieu; cela fait une différence considérable, mais qu'il est aisé de déterminer au juste; c'est une affaire de calcul que tout Constructeur un peu versé dans la mécanique pourra suppléer aisément.

Pour essayer de comparer les essets du temps sur la résistance du bois, & pour reconnoître combien il diminue de sa force, j'ai choisi quatre pièces de 18 pieds de longueur, sur 7 pouces de grosseur; j'en ai fait rompre deux, qui en nombres ronds, ont porté neuf milliers chacune pendant une heure: j'ai fait charger les deux autres de six milliers seulement, c'est-à-dire, des deux tiers de la première charge, & je les ai laissé ainsi chargées, résolu d'attendre l'évenement. L'une de ces pièces a cassé au bout de cinq mois & vingt-cinq jours, & l'autre au bout de six mois & dix-sept jours. Après cette expérience je fis travailler deux autres pièces toutes pareilles, & je ne les fis charger que de la moitié, c'est-à-dire de 4500 livres; je les ai tenu pendant plus de deux ans ainsi chargées, elles n'ont pas rompu, mais elles ont plié assez considérablement; ainsi dans des bâtimens qui doivent durer long-temps, il ne faut donner au bois tout au plus que la moitié de la charge qui peut le faire rompre, & il n'y a que dans des cas pressans & dans des constructions qui ne doivent pas durer, comme lorsqu'il faut faire un pont pour passer une armée, ou un échaffaud pour secourir ou assaillir une ville, qu'on peut hasarder de donner au bois les deux tiers de sa charge.

Je ne sais s'il est nécessaire d'avertir que j'ai rebuté plusieurs pièces qui avoient des désauts, & que je n'ai compris dans ma Table que les expériences dont j'ai été saissait. J'ai encore rejeté plus de bois que je n'en ai employé; les nœuds, le sil tranché & les autres désauts `

du bois sont assez aisés à voir, mais il est difficile de juger de leur effet par rapport à la force d'une pièce, il est sûr qu'ils la diminuent beaucoup, & j'ai trouvé un moyen d'estimer à peu-près la diminution de force causée par un nœud. On sait qu'un nœud est une espèce de cheville adhérente à l'intérieur du bois, on peut même connoître à peu-près par le nombre des cercles annuels qu'il contient, la profondeur à laquelle il pénètre; j'ai fait faire des trous en forme de cône & de même profondeur dans des pièces qui étoient sans nœuds, & j'ai rempli ces trous avec des chevilles de même figure; j'ai fait rompre ces pièces, & j'ai reconnu par-là combien les nœuds ôtent de force au bois, ce qui est beaucoup au-delà de ce qu'on pourroit imaginer: un nœud qui se trouvera ou une cheville qu'on mettra à la face inférieure, & sur-tout à l'une des arêtes, diminue quelquefois d'un quart la force de la pièce. J'ai aussi essayé de reconnoître, par plusieurs expériences, la diminution de force causée par le fil tranché du bois. Je suis obligé de supprimer les résultats de ces épreuves qui demandent beaucoup de détail; qu'il me soit permis cependant de rapporter un fait qui paroîtra singulier, c'est qu'ayant fait rompre des pièces courbes, telles qu'on les emploie pour la construction des vaisseaux. des dômes, &c. j'ai trouvé qu'elles résistent davantage en opposant à la charge le côté concave; on imagineroit d'abord le contraire, & on penseroit qu'en opposant le côté convexe, comme la pièce fait voûte, elle devroit résister dayantage; cela seroit yrai pour une pièce dont

les fibres longitudinales seroient courbes naturellement, c'est-à-dire, pour une pièce courbe, dont le fil du bots seroit continu & non tranché; mais comme les pièces courbes dont je me suis servi, & presque toutes celles dont on se sert dans les constructions, sont prises dans un arbre qui a de l'épaisseur, la partie intérieure de ces couches est beaucoup plus tranchée que la partie extérieure, & par conséquent elle résiste moins, comme je l'ai trouvé par mes expériences.

Il sembleroit que des épreuves faites avec tant d'appareil & en si grand nombre, ne devroient rien laisser à desirer, sur-tout dans une matière aussi simple que celle-ci; cependant je dois convenir, & je l'avouerai volontiers, qu'il reste encore bien des choses à trouver; je n'en citerai que quelques-unes. On ne connoît pas le rapport de la force de la cohérence longitudinale du bois à la force de son union transversale, c'est-à-dire, quelle force il faut pour rompre, & quelle force il faut pour fendre une pièce. On ne connoît pas la résistance du bois dans des positions différentes de celle que supposent mes expériences, positions cependant assez ordinaires dans les bâtimens, & sur lesquelles il seroit très-important d'avoir des règles certaines; je veux parler de la force des bois debout, des bois inclinés, des bois retenus par une seule de leurs extrémités, &c. Mais en partant des résultats de mon travail, on pourra parvenir aisément à ces connoissances qui nous manquent. Passons maintenant au détail de mes expériences.

### 130 HISTOIRE NATURELLE.

J'ai d'abord recherché quels étoient la densité & le poids du bois de chêne dans les différens âges, quelle proportion il y a entre la pesanteur du bois qui occupe le centre, & la pesanteur du bois de la circonférence, & encore entre la pesanteur du bois parsait & celle de l'aubier, &c. M. Duhamel m'a dit qu'il avoit fait des expériences à ce sujet; l'attention scrupuleuse avec laquelle les miennes ont été saites, me donne lieu de croire qu'elles se trouveront d'accord avec les siennes.

J'ai fait tirer un bloc du pied d'un chêne abattu le même jour, & ayant posé la pointe d'un compas au centre des cercles annuels, j'ai décrit une circonférence de cercle autour de ce centre, & ensuite ayant posé la pointe du compas au milieu de l'épaisseur de l'aubier, j'ai décrit un pareil cercle dans l'aubier; j'ai fait ensuite tirer de ce bloc deux petits cylindres, l'un de cœur de chêne, & l'autre d'aubier, & les ayant posés dans les bassins d'une bonne balance hydrostatique, & qui penchoit sensiblement à un quart de grain, je les ai ajustés en diminuant peu-à-peu le plus pesant des deux, & lorsqu'ils m'ont paru parsaitement en équilibre, je les ai pesés, ils pesoient également chacun 371 grains; les ayant ensuite pesés séparément dans l'eau, où je ne fis que les plonger un moment, j'ai trouvé que le morceau de cœur perdoit dans l'eau 317 grains, & le morceau d'aubier 344 des mêmes grains. Le peu de temps qu'ils demeurèrent dans l'eau, rendit insensible la différence de leur augmentation de volume par l'imbibition de l'eau, qui est très-différente dans le cœur du chêne & dans l'aubier.

#### 132 HISTOIRE NATURELLE.

dû perdre 330 grains, & 371 grains de l'aubier du troisième chêne auroient dû perdre 356 grains, ce qui ne
s'éloigne pas beaucoup de la première proposition; la difsérence réelle de la perte, tant du cœur que de l'aubier
de ce troissème chêne, venant de ce que son bois étoit
plus léger & un peu plus sec que celui des deux autres.
Prenant donc la mesure moyenne entre ces trois dissérens
bois de chêne, on trouve que 371 grains de cœur, perdent
dans l'eau 319 grains \frac{1}{3} de leur poids, & que 371 grains
d'aubier perdent 343 grains de leur poids; donc le
volume du cœur de chêne est au volume de l'aubier
\(\therefore\); 319\frac{1}{3}\therefore\); 343, & les masses: 343: 319\frac{1}{3}\therefore\), ce qui fait
environ un quinzième pour la dissérence entre les poids
spécifiques du cœur & de l'aubier.

J'avois choisi pour faire cette troisième expérience un morceau de bois dont les couches ligneuses m'avoient paru assez égales dans leur épaisseur, & j'enlevai mes trois cylindres, de telle saçon que le centre de mon cylindre du milieu, qui étoit pris à la circonférence du cœur, étoit également éloigné du centre de l'arbre où j'avois enlevé mon premier cylindre de cœur, & du centre du cylindre d'aubier; par-là j'ai reconnu que la pesanteur du bois décroît à peu-près en progression arithmétique, car la perte du cylindre du centre étant 873, & celle du cylindre d'aubier étant 938, on trouvera en prenant la moitié de la somme de ces deux nombres, que le bois de la circonférence du cœur doit perdre 905 ½, & par l'expérience je trouve qu'il a perdu 906; ainsi le bois depuis le centre

jusqu'à la dernière circonférence de l'aubier, diminue de densité en progression arithmétique.

Je me suis assuré par des épreuves semblables à celles que je viens d'indiquer, de la diminution de pesanteur du bois dans sa longueur; le bois du pied d'un arbre pèse plus que le bois du tronc au milieu de sa hauteur, & celui de ce milieu pèse plus que le bois du sommet, & cela à peuprès en progression arithmétique, tant que l'arbre prend de l'accroissement; mais il vient un temps où le bois du centre & celui de la circonsérence du cœur pèsent à peuprès également, & c'est le temps auquel le bois est dans sa persection.

Les expériences ci-dessus ont été faites sur des arbres de soixante ans, qui croissoient encore, tant en hauteur qu'en grosseur; & les ayant répétées sur des arbres de quarante-six ans, & encore sur des arbres de trente-trois ans, j'ai toujours trouvé que le bois du centre à la circonférence, & du pied de l'arbre au sommet, diminuoit de pesanteur à peu-près en progression arithmétique.

Mais comme je viens de l'observer, dès que les arbres cessent de croître, cette proportion commence à varier. J'ai pris dans le tronc d'un arbre d'environ cent ans, trois cylindres, comme dans les épreuves précédentes, qui tous trois pesqient 2004 grains dans l'air; celui du centre perdit dans l'eau 1713 grains, celui de la circonférence du cœur 1718 grains, & celui de l'aubier 1779 grains.

Par une seconde épreuve j'ai trouvé que de trois autres cylindres, pris dans le tronc d'un arbre d'environ cent

## 134 HISTOIRE NATURELLE.

dix ans, & qui pesoient dans l'air 1122 grains, celui du centre perdit 1002 grains dans l'eau, celui de la cir-conférence du cœur 997 grains, & celui de l'aubier 1023 grains. Cette expérience prouve que le cœur n'étoit plus la partie la plus solide de l'arbre, & elle prouve en même temps que l'aubier est plus pesant & plus solide dans les vieux que dans les jeunes arbres.

J'avoue que dans les différens climats, dans les différens terreins, & même dans le même terrein, cela varie prodigieusement, & qu'on peut trouver des arbres situés assez heureusement pour prendre encore de l'accroissement en hauteur à l'âge de cent cinquante ans; ceux-ci font une exception à la règle, mais en général il est constant que le bois augmente de pesanteur jusqu'à un certain âge dans la proportion que nous avons établie; qu'après cet âge le : bois des différentes parties de l'arbre devient à peu-près d'égale pesanteur, & c'est alors qu'il est dans sa perfection; & enfin que sur son déclin le centre de l'arbre venant à s'obstruer, le bois du cœur se dessèche faute de nourriture suffisante, & devient plus léger que le bois de la circonférence à proportion de la profondeur, de la différence du terrein & du nombre des circonstances qui peuvent prolonger ou raccourcir le temps de l'accroissement des arbres.

Ayant reconnu par les expériences précédentes la différence de la densité du bois dans les différens âges & dans les différens états où il se trouve avant que d'arriver à sa persection, j'ai cherché quelle étoit la différence de la

force, aussi dans les mêmes différens âges; & pour cela j'ai fait tirer du centre de plusieurs arbres, tous de même âge, c'est-à-dire, d'environ soixante ans, plusieurs barreaux de trois pieds de longueur sur un pouce d'équarrissage, entre lesquels j'en ai choisi quatre qui étoient les plus parfaits, ils pesoient;

1. er 2. d 3. me 4. me barreau.

onces. onces. onces. onces.

$$26\frac{3\tau}{32}$$
.....  $26\frac{\tau 8}{32}$ ....  $26\frac{\tau 6}{32}$ ....  $26\frac{\tau 5}{32}$ .

Ils ont rompu fous la charge de

3011.....2891.....2721......2721.

Ensuite j'ai pris plusieurs morceaux du bois de la circonférence du cœur, de même longueur & de même équarrissage, c'est-à-dire de 3 pieds, sur 1 pouce, entre lesquels j'ai choisi quatre des plus parfaits, ils pesoient:

1. 2. 3. 8 4. 8 onces. onces. onces. onces. 
$$25\frac{26}{32}$$
.....  $25\frac{30}{32}$ ....  $25\frac{14}{32}$ ....  $25\frac{17}{32}$ . Ils ont rompu fous la charge de  $262^1$ ....  $258^1$ ...  $255^1$ ....  $253^1$ .

Et de même ayant pris quatre morceaux d'aubier, ils pesoient:

1. 2. 3. Me 4. Me onces. onces. onces. onces. 
$$25\frac{5}{3a}$$
.... $24\frac{31}{3a}$ ... $24\frac{26}{3a}$ ... $24\frac{24}{3a}$ . ont rompu fous la charge de

Ils ont rompu sous la charge de **248**<sup>1</sup>.....**24**<sup>2</sup>.....**24**<sup>1</sup>.....**2**50<sup>1</sup>.

Ces épreuves me firent soupçonner que la force du bois pourroit bien être proportionnelle à sa pesanteur, ce

### 136 HISTOIRE NATURELLE.

qui s'est trouvé vrai, comme on le verra par la suite de ce Mémoire. J'ai répété les mêmes expériences sur des barreaux de 2 pieds, sur d'autres de 18 pouces de longueur & d'un pouce d'équarrissage. Voici le résultat de ces expériences.

#### BARREAUX DE DEUX PIEDS (a).

|               |                     |                                              | 2014 111          | 220 (4).          |  |  |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|               | Poids.              |                                              |                   |                   |  |  |
|               | I.er                | 2.d                                          | 3⋅ <sup>me</sup>  | 4·me              |  |  |
|               | onces.              | onces,                                       | onces.            | onces.            |  |  |
| Centre,       | $17^{\frac{2}{12}}$ | $\dots$ 16 $\frac{3 \text{ r}}{3 \cdot 3}$ . | $16\frac{24}{13}$ | 16 2r             |  |  |
| Circonférence |                     |                                              |                   |                   |  |  |
| Aubier        | $14\frac{27}{32}$ , | $4\frac{26}{32}$ .                           | $14\frac{24}{32}$ | $14\frac{31}{32}$ |  |  |
|               |                     | Char                                         | ges.              |                   |  |  |
| Centre        | ·4391····           | 4281                                         | 415 <sup>1</sup>  | 405. <sup>i</sup> |  |  |
| Circonférence | 2.356               | . , 3 50                                     | 346               | 346.              |  |  |
| Aubier        | .340                | ••334••••                                    | 325               | 3 1 6.            |  |  |
| Ва            | RREAU               | X DE DI                                      | X-HUIT            | POUCES.           |  |  |
|               |                     | Poid                                         | ls.               |                   |  |  |

|               | Poids,                   |                       |                    |                           |  |  |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
|               | ī .ec                    | 2. <sup>đ</sup>       | 3·me               | 4·me                      |  |  |
|               | onces.                   | onces.                | onces,             | onces.                    |  |  |
| Centre,       | $13\frac{10}{32}$        | $., 13\frac{6}{32}$   | 13 $\frac{4}{32}$  | 13                        |  |  |
| Circonférence | $12\frac{16}{32}$        | $12\frac{13}{32}$ ,., | 12 $\frac{8}{3^2}$ | $12\frac{4}{32}$          |  |  |
| Aubier.,,     | $1.1\tfrac{27}{3a}\dots$ | $11\frac{23}{34}$     | ., I I 32,         | • • 1 1 $\frac{16}{34}$ • |  |  |
| ·             |                          | Charge                | es.                |                           |  |  |
| Centre        | . 4881                   | .4861                 | 4781               | 477.1                     |  |  |
| Circonférence | .460                     | .451                  | . 443              | .441.                     |  |  |

Aubier, ..... 439 ..... 438 ..... 428 ..... 428,

éloigné du bois du centre que de celui de l'aubier.

BARREAUX

<sup>(</sup>a) Il faut remarquer que comme l'arbre étoit assez gros, le bois de la circonférence étoit beaucoup plus

#### Poids.

|               | 1. <sup>er</sup> | 2. <sup>d</sup>             | 3·**                        | 4· me            |  |  |  |
|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|
|               | onces.           | onces.                      | onces.                      | onces.           |  |  |  |
| Centre        | $8\frac{19}{12}$ | $\dots 8\frac{19}{32}\dots$ | $\dots 8\frac{16}{32}\dots$ | $\frac{15}{32}$  |  |  |  |
| Circonférence | $8\frac{1}{12}$  | $7\frac{22}{32}$            | 7 30                        | $7\frac{30}{13}$ |  |  |  |
| Aubier        | • -              | -                           | •                           | -                |  |  |  |
|               |                  | Charge                      | es.                         |                  |  |  |  |
| Centre        | .7641            | 7611                        | 750                         | 7511.            |  |  |  |
| Circonférence | .721             | 700                         | 693                         | 698.             |  |  |  |
| Aubier        | .668             | 652                         | 651                         | 643.             |  |  |  |

En comparant toutes ces expériences, on voit que la force du bois ne suit pas bien exactement la même proportion que sa pesanteur; mais on voit toujours que cette pesanteur diminue comme dans les premières expériences, du centre à la circonférence. On ne doit pas s'étonner de ce que ces expériences ne sont pas suffisantes pour juger exactement de la force du bois; car les barreaux tirés du centre de l'arbre sont autrement composés que les barreaux de la circonférence ou de l'aubier, & je ne sus pas long-temps sans m'apercevoir que cette dissérence dans la position, tant des couches ligneuses que des cloisons qui les unissent, devoit insluer beaucoup sur la résistance du bois.

J'examinai donc avec plus d'attention la forme & la situation des couches ligneuses dans les différens barreaux tirés des différentes parties du tronc de l'arbre, je vis que les barreaux tirés du centre, contenoient dans le milieu un

Supplément. Tome II.

cylindre de bois rond, & qu'ils n'étoient tranchés qu'aux arêtes; je vis que ceux de la circonférence du cœur, formoient des plans presque parallèles entr'eux avec une courbure assez sensible, & que ceux de l'aubier, étoient presque absolument parallèles avec une courbure insensible. J'observai de plus que le nombre des couches ligneuses varioit très-considérablement dans les dissérens barreaux, de sorte qu'il y en avoit qui ne contenoient que sept couches ligneuses, & d'autres en contenoient quatorze dans la même épaisseur d'un pouce. Je m'aperçus aussi que la position de ces couches ligneuses, & le sens où elles se trouvoient lorsqu'on faisoit rompre le barreau, devoient encore faire varier leur résistance, & je cherchai les moyens de connoître au juste la proportion de cette variation.

J'ai fait tirer du même pied d'arbre, à la circonférence du cœur, deux barreaux de trois pieds de longueur, sur un pouce & demi d'équarrissage, chacun de ces deux barreaux contenoit quatorze couches ligneuses presque parallèles entr'elles. Le premier pesoit 3 livres 2 onces \frac{1}{8}, & le second 3 livres 2 onces \frac{1}{2}. J'ai fait rompre ces deux barreaux, en les exposant de façon que dans le premier les couches ligneuses se trouvoient posées horizontalement, & dans le second elles étoient situées verticalement. Je prévoyois que cette dernière position devoit être avantageuse; & en esset, le premier rompit sous la charge de 832 livres, & le second ne rompit que sous celle de 972 livres.

J'ai de même fait tirer plusieurs petits barreaux d'un

pouce d'équarrissage, sur un pied de longueur; l'un de ces barreaux qui pesoit 7 onces 30/32, & contenoit douze couches ligneuses posées horizontalement, a rompu sous 784 livres; l'autre qui pesoit 8 onces, & contenoit aussi douze couches ligneuses posées verticalement, n'a rompu que sous 860 livres.

Des deux autres pareils barreaux, dont le premier pesoit 7 onces, & contenoit huit couches ligneuses; & le second 7 onces  $\frac{10}{32}$ , & contenoit aussi huit couches ligneuses; le premier dont les couches ligneuses étoient posées horizontalement, a rompu sous 778 livres; & l'autre dont les couches étoient posées verticalement, a rompu sous 828 livres.

J'ai de même fait tirer des barreaux de deux pieds de longueur, sur un pouce & demi d'équarrissage. L'un de ces barreaux qui pesoit 2 livres 7 onces \(\frac{1}{16}\), & contenoit douze couches ligneuses posées horizontalement, a rompu sous 1217 livres; & l'autre qui pesoit 2 livres 7 onces \(\frac{1}{8}\), & qui contenoit aussi douze couches ligneuses, a rompu sous 1294 livres.

Toutes ces expériences concourent à prouver qu'un barreau ou une folive résiste bien davantage lorsque les couches ligneuses qui le composent, sont situées perpendiculairement; elles prouvent aussi que plus il y a de couches ligneuses dans les barreaux ou autres petites pièces de bois, plus la différence de la force de ces pièces dans les deux positions opposées est considérable. Mais comme je n'étois pas encore pleinement satisfait à cet égard, j'ai

fait la même expérience sur des planches mises les unes contre les autres, & je les rapporterai dans la suite, ne voulant point interrompre ici l'ordre des temps de mon travail, parce qu'il me paroît plus naturel de donner les choses comme on les a saites.

Les expériences précédentes ont servi à me guider pour celles qui doivent suivre; elles m'ont appris qu'il y a une différence considérable entre la pesanteur & la force du bois dans un même arbre, selon que ce bois est pris au centre ou à la circonférence de l'arbre; elles m'ont fait voir que la situation des couches ligneuses, faisoit varier la résistance de la même pièce de bois. Elles m'ont encore appris que le nombre des couches ligneuses influe sur la force du bois, & dès-lors j'ai reconnu que les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent sur cette matière, sont insuffisantes pour déterminer la force du bois; car toutes ces tentatives ont été faites sur des petites pièces d'un pouce ou un pouce & demi d'équarrissage, & on a fondé sur ces expériences, le calcul des tables qu'on nous a données pour la résistance des poutres, solives & pièces de toute grosseur & longueur, sans avoir fait aucune des remarques que nous avons énoncées ci-dessus.

Après ces premières connoissances de la force du bois; qui ne sont encore que des notions assez peu complètes, j'ai cherché à en acquérir de plus précises; j'ai voulu m'assurer d'abord si de deux morceaux de bois de même longueur & de même figure, mais dont le premier étoit double du second pour la grosseur; le premier avoit une

résistance double, & pour cela j'ai choisi plusieurs morceaux, pris dans les mêmes arbres & à la même distance du centre, ayant le même nombre d'années, situés de la même façon, avec toutes les circonstances nécessaires pour établir une juste comparaison.

J'ai pris à la même distance du centre d'un arbre, quatre morceaux de bois parfait, chacun de 2 pouces d'équarrissage, sur 18 pouces de longueur; ces quatre morceaux ont rompu fous 3226, 3062, 2983 & 2890 livres, c'est-à-dire, sous la charge moyenne de 3040 livres. J'ai de même pris quatre morceaux de 17 lignes, foibles d'équarrissage, sur la même longueur, ce qui fait à très-peu près la moitié de grosseur des quatre premiers morceaux, & j'ai trouvé qu'ils ont rompu sous 1304, 1274, 1331, 1198 livres, c'est-à-dire, au pied moyen, fous 1252 livres. Et de même j'ai pris quatre morceaux d'un pouce d'équarrissage, sur la même longueur de 18 pouces, ce qui fait le quart de grosseur des premiers, & j'ai trouvé qu'ils ont rompu sous 526, 517, 500, 496 livres, c'est-à-dire, au pied moyen, sous 510 livres. Cette expérience fait voir que la force d'une pièce n'est pas proportionnelle à sa grosseur, car ces grosseurs étant 1, 2, 4, les charges devroient être 510, 1020, 2040, au lieu qu'elles sont en effet 510, 1252, 3040, ce qui est fort différent, comme l'avoient déjà remarqué quelques Auteurs qui ont écrit sur la résistance des solides.

J'ai pris de même plusieurs barreaux d'un pied, de 18 pouces, de 2 pieds & de 3 pieds de longueur, pour

reconnoître si les barreaux d'un pied porteroient une fois autant que ceux de 2 pieds; & pour m'assurer si la résistance des pièces diminue justement dans la même raison que leur longueur augmente. Les barreaux d'un pied supportèrent, au pied moyen, 765 livres; ceux de 18 pouces, 500 livres; ceux de 2 pieds, 369 livres; & ceux de 3 pieds, 230 livres. Cette expérience me laissa dans le doute, parce que les charges n'étoient pas fort différentes de ce qu'elles devoient être, car au lieu de 765, 500, 369 & 230, la règle du levier demandoit 765, 510½, 382 & 255 livres, ce qui ne s'éloigne pas assez pour pouvoir conclure que la résistance des pièces de bois ne diminue pas en même raison que leur longueur augmente; mais d'un autre côté cela s'éloigne assez pour qu'on suspende son jugement, & en effet, on verra par la suite que l'on a ici raison de douter.

J'ai ensuite cherché quelle étoit la force du bois, en supposant la pièce inégale dans ses dimensions, par exemple, en la supposant d'un pouce d'épaisseur, sur 1 pouce \frac{1}{2} de largeur, & en la plaçant sur l'une & ensuite sur l'autre de ces dimensions; & pour cela j'ai fait faire quatre barreaux d'aubier de 18 pouces de longueur, sur 1 pouce \frac{1}{2} d'une face, & sur 1 pouce de l'autre face; ces quatre barreaux posés sur la face d'un pouce, ont supporté au pied moyen, 723 livres, & quatre autres barreaux tous semblables, posés sur la face d'un pouce \frac{1}{2}, ont supporté au pied moyen, 935 livres \frac{1}{2}. Quatre barreaux de bois parsait, posés sur la face d'un pouce, ont supporté au pied

moyen, 775; & sur la face d'un pouce ½, 998 livres. Il faut toujours se souvenir que dans ces expériences j'avois soin de choisir des morceaux de bois à peu-près de même pesanteur & qui contenoient le même nombre de couches ligneuses posées du même sens.

Avec toutes ces précautions & toute l'attention que je donnois à mon travail, j'avois fouvent peine à me fatisfaire; je m'apercevois quelquefois d'irrégularités & de variations qui dérangeoient les conséquences que je voulois tirer de mes expériences, & j'en ai plus de mille rapportées sur un registre, que j'ai faites à plusieurs desseins, dont cependant je n'ai pu rien tirer, & qui m'ont laissé dans une incertitude manifeste à bien des égards. Comme toutes ces expériences se faisoient avec des morceaux de bois d'un pouce, d'un pouce ; ou de 2 pouces d'équarrissage, il falloit une attention très-scrupuleuse dans le choix du bois, une égalité presque parfaite dans la pesanteur, le même nombre dans les couches ligneuses; & outre cela il y avoit un inconvénient presque inévitable, c'étoit l'obliquité de la direction des fibres, qui souvent rendoit les morceaux de bois tranchés les uns d'une couche, les autres d'une demi-couche, ce qui diminuoit considérablement la force du barreau; je ne parle pas des nœuds, des défauts du bois, de la direction très-oblique des couches ligneuses, on sent bien que tous ces morceaux étoient rejetés sans se donner la peine de les mettre à l'épreuve; enfin de ce grand nombre d'expériences que j'ai faites fur des petits morceaux, je n'en ai pu tirer rien

d'assuré que les résultats que j'ai donnés ci-dessus, & je n'ai pas cru devoir hasarder d'en tirer des conséquences générales pour faire des tables sur la résistance du bois.

Ces considérations & les regrets des peines perdues, me déterminèrent à entreprendre de faire des expériences en grand; je voyois clairement la difficulté de l'entreprise, mais je ne pouvois me résoudre à l'abandonner, & heureusement j'ai été beaucoup plus satisfait que je ne l'espérois d'abord.

# PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

J'AI fait abattre un chêne de 3 pieds de circonférence, & d'environ 25 pieds de hauteur, il étoit droit & sans branches jusqu'à la hauteur de 15 à 16 pieds; je l'ai fait scier à 14 pieds, afin d'éviter les défauts du bois, causés par l'éruption des branches, & ensuite j'ai fait scier par le milieu cette pièce de 14 pieds, cela m'a donné deux pièces de 7 pieds chacune; je les ai fait équarrir le lendemain par des charpentiers, & le surlendemain je les ai fait travailler à la varlope par des menuissers, pour les réduire à 4 pouces juste d'équarrissage; ces deux pièces étoient fort saines & sans aucun nœud apparent; celle qui provenoit du pied de l'arbre pesoit 60 livres, celle qui venoit du dessus du tronc pesoit 56 livres; on employa à charger la première vingt-neuf minutes de temps, elle plia dans fon milieu de 3 pouces ½ avant que d'éclater; à l'instant que la pièce eut éclaté, on discontinua de la charger, elle continua d'éclater & de faire beaucoup de bruit pendant vingt-deux

vingt - deux minutes, elle baissa dans son milieu de 4 pouces ½, & rompit sous la charge de 5350 livres: la seconde pièce, c'est-à-dire, celle qui provenoit de la partie supérieure du tronc sut chargée en vingt-deux minutes, elle plia dans son milieu de 4 pouces 6 lignes avant que d'éclater; alors on cessa de la charger, elle continua d'éclater pendant huit minutes, & elle baissa dans son milieu de 6 pouces 6 lignes, & rompit sous la charge de 5275 livres.

# II.

Dans le même terrein où j'avois fait couper l'arbre qui m'a servi à l'expérience précédente, j'en ai fait abattre un autre presque semblable au premier, il étoit seulement un peu plus élevé, quoiqu'un peu moins gros, sa tige étoit assez droite, mais elle laissoit paroître plusieurs petites branches de la grosseur d'un doigt dans la partie supérieure, & à la hauteur de 17 pieds elle se divisoit en deux grosses branches; j'ai fait tirer de cet arbre deux solives de 8 pieds de longueur, fur 4 pouces d'équarrissage, & je les ai fait rompre deux jours après, c'est-à-dire, immédiatement après qu'on les eut travaillées & réduites à la juste mesure; la première solive qui provenoit du pied de l'arbre pesoit 68 livres, & la seconde tirée de la partie supérieure de la tige, ne pesoit que 63 livres; on chargea cette première solive en quinze minutes, elle plia dans son milieu de 3 pouces 9 lignes avant que d'éclater; dès qu'elle eut éclaté on cessa de charger, la solive continua d'éclater pendant

Supplément. Tome II.

dix minutes, elle baissa dans son milieu de 8 pouces, après quoi elle rompit en faisant beaucoup de bruit sous le poids de 4600 livres: la seconde solive sur chargée en treize minutes, elle plia de 4 pouces 8 lignes avant que d'éclater, & après le premier éclat, qui se sit à 3 pieds 2 pouces du milieu, elle baissa de 1 1 pouces en six minutes, & rompit au bout de ce temps, sous la charge de 4500 livres.

ag hala he anapri.

146

Le même jour je sis abattre un troisième chêne voisin des deux autres, & j'en sis scier la tige par le milieu; on en tira deux solives de 9 pieds de longueur chacune, sur 4 pouces d'équarrissage; celle du pied pesoit 77 livres, & celle du sommet 71 livres; & les ayant sait mettre à l'épreuve, la première sut chargée en quatorze minutes, elle plia de 4 pouces 10 lignes avant que d'éclarer, & ensuite elle baissa de 7 pouces ½, & rompit sous la charge de 4100 livres; celle du dessus de la tige, qui sut chargée en douze minutes plia de 5 pouces ½, éclata; ensuite elle baissa jusqu'à 9 pouces, & rompit net sous la charge de 3950 livres.

Ces expériences font voir que le bois du pied d'un arbre est plus pesant que le bois du haut de la tige; elles apprennent aussi que le bois du pied est plus fort & moins flexible que celui du sommet.

Ι Ų.

J'AI choisi dans le même canton où j'avois déjà pris les arbres qui m'ont servi aux expériences précédentes, deux chênes de même espèce, de même grosseur, & à peu-près semblables en tout; seur tige avoit 3 pieds de tour, & n'avoit guère que 11 à 12 pieds de hauteur jusqu'aux premières branches; je les sis équarrir & travailler tous deux en même temps, & on tira de chacun une solive de 10 pieds de longueur, sur 4 pouces d'équarrissage; l'une de ces solives pesoit 84 livres, & l'autre 82; la première rompit sous la charge de 3625 livres, & la seconde sous celle de 3600 livres. Je dois observer ici qu'on employa un temps égal à ses charger, & qu'elles éclatèrent toutes deux au bout de quinze minutes; la plus légère plia un peu plus que l'autre, c'est-à-dire, de 6 pouces ½, & l'autre de 5 pouces 10 lignes.

# de is perhang party pouls des piedes on a collection

J'A1 fait abattre, dans le même endroit, deux autres chênes de 2 pieds 10 à 11 pouces de groffeur, & d'environ 15 pieds de tige, j'en ai fait tirer deux solives de 12 pieds de longueur & de 4 pouces d'équarrissage; la première pesoit 100 livres, & la seconde 98; la plus pesante a rompu sous la charge de 3050 livres, & l'autre sous celle de 2925 livres après avoir plié dans seur milieu; la première jusqu'à 7, & la seconde jusqu'à 8 pouces.

Voilà toutes les expériences que j'ai faites sur des folives de 4 pouces d'équarrissage; je n'ai pas voulu aller au-delà de la longueur de 12 pieds, parce que dans l'usage ordinaire les Constructeurs & les Charpentiers n'emploient que très rarement des solives de 12 pieds; sur 4 pouces

d'équarrissage, & qu'il n'arrive jamais qu'ils se servent de pièces de 14 ou 15 pieds de longueur & de 4 pouces de grosseur seulement.

En comparant la différente pesanteur des solives employées à faire les expériences ci-dessus, on trouve par la première de ces expériences, que le pied cube de ce bois pesoit 74 livres  $\frac{4}{7}$ , par la seconde 73 livres  $\frac{6}{8}$ , par la troissème 74, par la quatrième 74  $\frac{7}{10}$ , & par la cinquième 74  $\frac{1}{4}$ , ce qui marque que le pied cube de ce bois pesoit en nombres moyens 74 livres  $\frac{3}{10}$ .

En comparant les différentes charges des pièces avec leur longueur, on trouve que les pièces de 7 pieds de longueur, supportent 5313 livres, celles de 8 pieds 4550, celles de 9 pieds 4025, celles de 10 pieds 3612, & celles de 12 pieds 2987; au lieu que par les règles ordinaires de la mécanique, celles de 7 pieds ayant supporté 5313 livres, celles de 8 pieds auroient dû supporter 4649 livres, celles de 9 pieds 4121, celles de 10 pieds 3719, & celles de 12 pieds 3099 livres; d'où l'on peut déjà soupçonner que la force du bois décroît plus qu'en raison inverse de sa longueur. Comme il me paroissoit important d'acquérir une certitude entière sur ce sait, j'ai entrepris de saire les expériences suivantes sur des solives de 5 pouces d'équarrissage, & de toutes longueurs, depuis 7 pieds jusqu'à 28.

#### VI.

Comme je m'étois astreint à prendre dans le même terrein tous les arbres que je destinois à mes expériences,

je fus obligé de me borner à des pièces de 28 pieds de longueur, n'ayant pu trouver dans ce canton des chênes plus élevés, j'en ai choisi deux dont la tige avoit 28 pieds sans grosses branches, & qui en tout avoient plus de 45 à 50 pieds de hauteur; ces chênes avoient à peu-près 5 pieds de tour au pied; je les ai fait abattre le 14 mars 1740, & les ayant fait amener le même jour, je les ai fait équarrir le lendemain; on tira de chaque arbre une solive de 28 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage; je les examinai avec attention pour reconnoître s'il n'y auroit pas quelques nœuds ou quelque défaut de bois vers le milieu, & je trouvai que ces deux longues pièces étoient fort saines: la première pesoit 364 livres, & la seconde 360; je fis charger la plus pesante avec un équipage léger, on commença à deux heures cinquante-cinq minutes; à trois heures, c'est-à-dire, au bout de cinq minutes elle avoit déjà plié de 3 pouces dans son milieu, quoiqu'elle ne fût encore chargée que de 500 livres; à trois heures cinq minutes elle avoit plié de 7 pouces, & elle étoit chargée de 1000 livres; à trois heures dix minutes elle avoit plié de 14 pouces sous la charge de 1500 livres; enfin à trois heures douze à treize minutes elle avoit plié de 18 pouces & elle étoit chargée de 1800 livres. Dans cet instant la pièce éclata violemment, elle continua d'éclater pendant quatorze minutes, & baissa de 25 pouces, après quoi elle rompit net au milieu sous ladite charge de 1800 livres. La seconde pièce sut chargée de la même façon, on commença à quatre heures cinq minutes, on

la chargea d'abord de 500 livres, en cinq minutes elle avoit plié de 5 pouces; dans les cinq minutes suivantes on la chargea encore de 500 livres, elle avoit plié de 11 pouces ½; au bout de cinq autres minutes elle avoit plié de 18 pouces ½ sous la charge de 1500 livres, deux minutes après elle éclata sous celle de 1750 livres, & dans ce moment elle avoit plié de 22 pouces; on cessa de la charger, elle continua d'éclater pendant six minutes, & baissa jusqu'à 28 pouces avant que de rompre entièrement sous cette charge de 1750 livres.

#### VII.

Comme la plus pesante des deux pièces de l'expérience précédente avoit rompu net dans son milieu, & que le bois n'étoit point éclaté ni fendu dans les parties voisines de la rupture, je pensai que les deux morceaux de cette pièce rompue, pourroient me servir pour faire des expériences sur la longueur de 14 pieds; je prévoyois que la partie supérieure de cette pièce peseroit moins & romproit plus aisément que l'autre morceau qui provenoit de la partie inférieure du tronc, mais en même temps je voyois bien qu'en prenant le terme moyen entre les résistances de ces deux solives, j'aurois un résultat qui ne s'éloigneroit pas de la résissance réelle d'une pièce de 14 pieds, prise dans un arbre de cette hauteur ou environ. J'ai donc fait scier le reste des sibres qui unissoient encore les deux parties, celle qui venoit du pied de l'arbre se trouva peser 185 livres, & celle du sommet 178 livres \frac{1}{2}; la première

fut chargée d'un millier dans les cinq premières minutes, elle n'avoit pas plié sensiblement sous cette charge; on l'augmenta d'un second millier de livres dans les cinq minutes suivantes, ce poids de deux milliers la sit plier d'un pouce dans son milieu; un troissème millier en cinq autres minutes la sit plier en tout de 2 pouces; un quatrième millier la sit plier jusqu'à 3 pouces ½, & un cinquième millier jusqu'à 5 pouces ½; on alloit continuer à la charger, mais après avoir ajouté 250 aux cinq milliers dont elle étoit chargée, il se sit un éclat à une des arêtes inférieures, on discontinua de charger, les éclats continuèrent & la pièce baissa dans le milieu jusqu'à 10 pouces avant que de rompre entièrement sous cette charge de 5250 livres; elle avoit supporté tout ce poids pendant quarante-une minutes.

On chargea la seconde pièce comme on avoit chargé la première, c'est-à-dire, d'un millier par cinq minutes; le premier millier la sit plier de 3 lignes, le second d'un pouce 4 lignes, le troissème de 3 pouces, le quatrième de 5 pouces 9 lignes; on chargeoit le cinquième millier lorsque la pièce éclata tout-à-coup sous la charge de 4650 livres, elle avoit plié de 8 pouces; après ce premier éclat on cessa de charger, la pièce continua d'éclater pendant une demi-heure, & elle baissa jusqu'à 13 pouces avant que de rompre entièrement sous cette charge de 4650 livres.

La première pièce qui provenoit du pied de l'arbre, avoit porté 5250 livres, & la seconde qui venoit du

sommet 4650 livres, cette différence me parut trop grande pour statuer sur cette expérience, c'est pourquoi je crus qu'il falloit réitérer, & je me servis de la seconde pièce de 28 pieds de la sixième expérience; elle avoit rompu en éclatant à 2 pieds du milieu, du côté de la partie supérieure de la tige, mais la partie inférieure ne paroissoit pas avoir beaucoup souffert de la rupture, elle étoit seulement fendue de 4 à 5 pieds de longueur, & la fente qui n'avoit pas un quart de ligne d'ouverture, pénétroit jusqu'à la moitié ou environ de l'épaisseur de la pièce; je résolus, malgré ce petit défaut, de la mettre à l'épreuve, je la pesai & je trouvai qu'elle pesoit 183 livres; je la fis charger comme les précédentes, on commença à midi vingt minutes, le premier millier la fit plier de près d'un pouce, le second de 2 pouces 10 lignes, le troissème de 5 pouces 3 lignes; & un poids de 150 livres ajouté aux trois milliers la fit éclater avec grande force, l'éclat fut rejoindre la fente occasionnée par la première rupture, & la pièce baissa de 15 pouces avant que de rompre entièrement sous cette charge de 3150 livres. Cette expérience m'apprit à me défier beaucoup, des pièces qui avoient été rompues ou chargées auparavant, car il se trouve ici une dissérence de près de deux milliers sur cinq dans la charge, & cette différence ne doit être attribuée qu'à la fente de la première rupture qui avoit affoibli la pièce.

Étant donc encore moins satisfait, après cette troissème épreuve, que je ne l'étois après les deux premières, je cherchai

cherchai dans le même terrein deux arbres dont la tige pût me fournir deux solives de la même longueur de 14 pieds, fur 5 pouces d'équarrissage; & les ayant fait couper le 17 mars, je les fis rompre le 19 du même mois; l'une des pièces pesoit 178 livres & l'autre 176; elles se trouvèrent heureusement fort faines & fans aucun défaut apparent ou çaché; la première ne plia point sous le premier millier, elle plia d'un pouce sous le second, de 2 pouces \frac{1}{2} sous le troisième, de 4 pouces ! sous le quatrième, & de 7 pouces 1/4 fous le cinquième; on la chargea encore de 400 livres, après quoi elle fit un éclat violent, & continua d'éclater pendant vingt-une minutes; elle baissa jusqu'à 13 pouces, & rompit enfin fous la charge de 5400 livres: la seconde plia un peu sous le premier millier, elle plia d'un pouce 3 lignes sous le second, de 3 pouces sous le troisième, de 5 pouces sous le quatrième, & de près de 8 pouces sous le cinquième, 200 livres de plus la firent éclater; elle continua à faire du bruit & à baisser pendant dix-huit minutes, & rompit au bout de ce temps lous la charge de 5200 livres. Ces deux dernières expériences me satisfirent pleinement, & je fus alors convaincu que les pièces de 14 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, peuvent porter au moins cinq milliers, tandis que par la loi du levier elles n'auroient dû porter que le double des pièces de 28 pieds, c'est-à-dire, 3600 livres ou environ.

#### VIII.

J'AV 015 fait abattre le même jour deux autres chênes, Supplément. Tome II. dont la tige avoit environ 16 à 17 pieds de hauteur sans branches, & j'avois fait scier ces deux arbres en deux parties égales, cela me donna quatre folives de 7 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage; de ces quatre folives je fus obligé d'en rebuter une qui provenoit de la partie inférieure de l'un de ces arbres à cause d'une tare assez considérable; c'étoit un ancien coup de cognée que cet arbre avoit reçu dans sa jeunesse à 3 pieds 1/3 au-dessus de terre; cette blessure s'étoit recouverte avec le temps, mais la cicatrice n'étoit pas réunie & subsistoit en entier, ce qui faisoit un désaut très-considérable; je jugeai donc que cette pièce devoit être rejetée. Les trois autres étoient affez faines & n'avoient aucun défaut; l'une provenoit du pied, & les deux autres du sommet des arbres; la différence de leur poids le marquoit affez, car celle qui venoit du pied pesoit 94 livres, & des deux autres, l'une pesoit 90 livres & l'autre 88 livres  $\frac{1}{2}$ . Je les fis rompre toutes trois le même jour 19 mars; on employa près d'une heure pour charger la première; d'abord on la chargeoit de deux milliers par cinq minutes, on se servit d'un gros équipage qui pesoit seul 2500 livres, au bout de quinze minutes elle étoit chargée de sept milliers, elle n'avoit encore plié que de 5 lignes. Comme la difficulté de charger augmentoit, on ne put dans les cinq minutes suivantes la charger que de 1500 livres, elle avoit plié de 9 lignes; mille livres qu'on mit ensuite dans les cinq minutes suivantes, la firent plier d'un pouce 3 lignes, autres mille livres en cinq minutes l'amenèrent à 1 pouce

5 pouces d'équarrissage; ces deux pièces étoient sort saines & d'un bois liant qui se travailloit avec facilité. La première pesoit 310 livres, & la seconde n'en pesoit que 307; je les ai sait charger avec un petit équipage de 500 livres par cinq minutes, la première a plié de 2 pouces sous une charge de 500 livres, de 4 pouces ½ sous celle d'un millier, de 7 pouces ½ sous 1 500 livres, & de près de 1 1 pouces sous 2000 livres. La pièce éclata sous 2200, & rompit au bout de cinq minutes, après avoir baissé jusqu'à 1 5 pouces. La seconde pièce plia de 3 pouces, 6 pouces, 9 pouces ½, 1 3 pouces sous les charges successives & accumulées de 500, 1000, 1500 & 2000 livres, & rompit sous 2125 livres après avoir baissé jusqu'à 16 pouces.

#### X.

IL me falloit deux pièces de 12 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage pour comparer leur force avec celle des pièces de 24 pieds de l'expérience précédente; j'ai choisi pour cela deux arbres qui étoient à la vérité un peu trop gros, mais que j'ai été obligé d'employer saute d'autres; je les ai sait abattre le même jour avec huit autres arbres; savoir, deux de 22 pieds, deux de 20, & quatre de 12 à 13 pieds de hauteur; j'ai sait travailler le lendemain ces deux premiers arbres, & en ayant sait tirer deux solives de 12 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, j'ai été un peu surpris de trouver que l'une des solives pesoit 156 livres, & que l'autre ne pesoit que 138 livres. Je n'avois pas encore trouyé d'aussi grandes dissérences,

peuvent supporter environ 6000 livres, tandis que les pièces de 24 pieds ne portent que 2200, ce qui fait un poids beaucoup plus fort que le double de 2200 qu'elles auroient dû porter par la loi du levier. Il me restoit pour me satisfaire sur toutes les circonstances de cette expérience, à trouver pourquoi dans un même terrein il se trouve quelquesois des arbres dont le bois est si différent en pesanteur & en résistance; j'allai, pour le découvrir, visiter le lieu, & ayant sondé le terrein auprès du tronc de l'arbre qui avoit fourni la pièce légère, je reconnus qu'il y avoit un peu d'humidité qui séjournoit au pied de cet arbre, par la pente naturelle du lieu, & j'attribuai la foiblesse de ce bois au terrein humide où il étoit crû, car je ne m'aperçus pas que la terre fût d'une qualité différente, & ayant sondé dans plusieurs endroits, je trouvai par-tout une terre semblable. On verra par l'expérience suivante, que les dissérens terreins produisent des bois qui sont quelquesois de pesanteur & de force encore plus inégales.

#### XI.

J'AI choisi dans le même terrein où je prenois tous les arbres qui me servoient à faire mes expériences, un arbre à peu-près de la même grosseur que ceux de l'expérience neuvième, & en même temps j'ai cherché un autre arbre à peu-près semblable au premier, dans un terrein dissérent; la terre est forte & mêlée de glaise dans le premier terrein, & dans le second ce n'est qu'un sable presque

sans aucun mélange de terre. J'ai fait tirer de chacun de ces arbres une solive de 22 pieds, sur 5 pouces d'équarrissage; la première solive qui venoit du terrein fort, pesoit 281 livres; l'autre qui venoit du terrein fablonneux, ne pesoit que 232 livres, ce qui fait une différence de près d'un fixième dans le poids. Ayant mis à l'épreuve la plus pesante de ces deux pièces, elle plia de 1 1 pouces 3 lignes avant que d'éclater, & elle baissa jusqu'à 19 pouces avant que de rompre absolument, elle supporta pendant 18 minutes une charge de 2975 livres; mais la seconde pièce qui venoit du terrein sablonneux, ne plia que de 5 pouces avant que d'éclater, & ne baissa que de 8 pouces ; dans fon milieu, & elle rompit au bout de 3 minutes sous la charge de 2350 livres, ce qui fait une différence de plus d'un cinquième dans la charge. Je rapporterai dans la suite quelques autres expériences à ce fujet; mais revenons à notre échelle des résistances suivant les différentes dongueurs.

#### XII.

DE deux solives de 20 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, prises dans le même terrein & mises à l'épreuve le même jour, la première qui pesoit 263 livres, supporta pendant dix minutes une charge de 3275 livres, & ne rompit qu'après avoir plié dans son milieu de 16 pouces 2 lignes; la seconde solive qui pesoit 259 livres, supporta pendant huit minutes une charge de 3175 livres, & rompit après avoir plié de 20 pouces ½.

#### XIII.

J'A1 ensuite fait faire trois solives de 10 pieds de longueur & du même équarrissage de 5 pouces, la première pesoit 132 livres, & a rompu sous la charge de 7225 livres au bout de vingt minutes, & après avoir baissé de 7 pouces ½; la seconde pesoit 130 livres, elle a rompu après vingt minutes sous la charge de 7050 livres, & elle a baissé de 6 pouces 9 lignes; la troissème pesoit 128 livres ½, elle a rompu sous la charge de 7100 livres après avoir baissé de 8 pouces 7 lignes, & cela au bout de dix-huit minutes.

En comparant cette expérience avec la précédente, on voit que les pièces de 20 pieds, sur 5 pouces d'équarrissage, peuvent porter une charge de 3225 livres, & celles de 10 pieds de longueur & du même équarrissage de 5 pouces, une charge de 7125 livres, au lieu que par les règles de la mécanique elles n'auroient dû porter que 6450 livres.

#### XIV.

'AYANT mis à l'épreuve deux solives de 18 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, j'ai trouvé que la première pesoit 232 livres, & qu'elle a supporté pendant onze minutes une charge de 3750 livres, après avoir baissé de 17 pouces, & que la seconde qui pesoit 231 livres, a supporté une charge de 3650 livres pendant dix minutes, & n'a rompu qu'après avoir baissé de 15 pouces.

XV. AYANT

# X V.

ATANT de même mis à l'épreuve trois folives de 9 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage; j'ai trouvé que la première qui pesoit 118 livres, a porté pendant cinquante-huit minutes une charge de 8400 livres, après avoir plié dans son milieu de 6 pouces; la seconde qui pesoit 116 livres, a supporté pendant quarante-six minutes une charge de 8325 livres, après avoir plié dans son milieu de 5 pouces 4 lignes; & la troissème qui pesoit 115 livres, a supporté pendant quarante minutes une charge de 8200 livres, & elle a plié de 5 pouces dans son milieu.

Comparant cette expérience avec la précédente, on voit que les pièces de 18 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, portent 3700 livres, & que celles de 9 pieds portent 8308 livres \frac{1}{3}, au lieu qu'elles n'auroient dû porter selon les règles du levier que 7400 livres.

# X V I.

ENFIN ayant mis à l'épreuve deux solives de 16 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 209 livres, a porté pendant dix-sept minutes une charge de 4425 livres, & elle a rompu après avoir baissé de 16 pouces; la seconde qui pesoit 205 livres, a porté pendant 15 minutes une charge de 4275 livres, & elle a rompu après avoir baissé de 12 pouces \frac{1}{3}.

# X V I I.

ET ayant mis à l'épreuve deux solives de 8 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 104 livres, porta pendant quarante minutes une

Supplément. Tome II.

charge de 9900 livres, & rompit après avoir baissé de 5 pouces; la seconde qui pesoit 102 livres, porta pendant trente-neuf minutes une charge de 9675 livres, & rompit après avoir plié de 4 pouces 7 lignes.

Comparant cette expérience avec la précédente, on voit que la charge moyenne des pièces de 16 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, est 4350 livres, & que celle des pièces de 8 pieds & du même équarrissage, est 9787 \frac{1}{4}, au lieu que par la règle du levier, elle devroit être de 8700 livres.

Il résulte de toutes ces expériences, que la résistance du bois n'est point en raison inverse de sa longueur, comme on l'a cru jusqu'ici, mais que cette résistance décroît très - confidérablement à mesure que la longueur des pièces augmente, ou si l'on veut qu'elle augmente beaucoup à mesure que cette longueur diminue; il n'y a qu'à jeter les yeux sur la Table ci-après pour s'en convaincre, on voit que la charge d'une pièce de 10 pieds, est le double & un neuvième de celle d'une pièce de 20 pieds; que la charge d'une pièce de 9 pieds, est le double & environ le huitième de celle d'une pièce de 18 pieds; que la charge d'une pièce de 8 pieds, est le double & un huitième presque juste de celle d'une pièce de 16 pieds; que la charge d'une pièce de 7 pieds, est le double & beaucoup plus d'un huitième de celle de 14 pieds; de sorte qu'à mesure que la longueur des pièces diminue la résistance augmente, & cette augmentation de résistance croît de plus en plus.

On peut objecter ici que cette règle de l'augmentation de la résistance qui croît de plus en plus, à mesure que les pièces font moins longues, ne s'observe pas au-delà de la longueur de 20 pieds, & que les expériences rapportées ci-dessus sur des pièces de 24 & de 28 pieds, prouvent que la réfistance du bois augmente plus dans une pièce de 14 pieds, comparée à une pièce de 28, que dans une pièce de 7 pieds, comparée à une pièce de 14; & que de même cette réfisfance augmente plus que la règle ne le demande, dans une pièce de 12 pieds, comparée à une pièce de 24 pieds; mais il n'y a rien là qui se contrarie, & cela n'arrive ainsi que par un effet bien naturel, c'est que la pièce de 28 pieds & celle de 24 pieds qui n'ont que 5 pouces d'équarrissage, sont trop disproportionnées dans leurs dimensions, & que le poids de la pièce même est une partie considérable du poids total qu'il faut pour. la rompre, car il ne faut que 1775 livres pour rompre une pièce de 28 pieds, & cette pièce pèse 362 livres. On voit bien que le poids de la pièce devient dans ce cas une partie considérable de la charge qui la fait rompre; & d'ailleurs ces longues pièces minces pliant beaucoup avant de rompre; les plus petits défauts du bois, & sur-tout le fil tranché contribuent beaucoup plus à la rupture.

Il seroit aisé de faire voir qu'une pièce pourroit rompre par son propre poids, & que la longueur qu'il faudroit supposer à cette pièce proportionnellement à sa grosseur, n'est pas à beaucoup près aussi grande qu'on pourroit l'imaginer; par exemple, en parsant du fait acquis par

Xij

les expériences ci-dessus, que la charge d'une pièce de 7 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, est de 11525, on concluroit tout de suite que la charge d'une pièce de 14 pieds est de 5762 livres; que celle d'une pièce de 28 pieds est de 2881; que celle d'une pièce de 56 pieds est de 1440 livres, c'est-à-dire, la huitième partie de la charge de 7 pieds, parce que la pièce de 56 pieds est huit fois plus longue; cependant bien loin qu'il fût besoin d'une charge de 1440 livres pour rompre une pièce de 56 pieds, sur 5 pouces seulement d'équarrissage, j'ai de bonnes raisons pour croire qu'elle pourroit rompre par son propre poids. Mais ce n'est pas ici le lieu de rapporter les recherches que j'ai faites à ce sujet, & je passe à une autre suite d'expériences sur des pièces de 6 pouces d'équarrissage, depuis 8 pieds jusqu'à 20 pieds de longueur.

#### X V I I I.

J'AI fait rompre deux solives de 20 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage, l'une de ces solives pesoit 377 livres & l'autre 375; la plus pesante a rompu au bout de douze minutes sous la charge de 5025 livres, après avoir plié de 17 pouces; la seconde qui étoit la moins pesante, a rompu en onze minutes sous la charge de 4875 livres, après avoir plié de 14 pouces.

J'ai ensuite mis à l'épreuve deux pièces de 10 pieds de longueur sur le même équarrissage de 6 pouces, la première qui pesoit 188 livres, a supporté pendant quarante-six minutes une charge de 11475 livres, & n'a

rompu qu'en se sendant jusqu'à l'une de ses extrémités, elle a plié de 8 pouces; la seconde qui pesoit 186 livres, a supporté pendant quarante-quatre minutes une charge de 11025 livres, elle a plié de 6 pouces avant que de rompre.

#### XIX.

AYANT mis à l'épreuve deux folives de 18 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage, la première qui pesoit 334 livres, a porté pendant seize minutes une charge de 5625 livres, elle avoit éclaté avant ce temps, mais je ne pus apercevoir de rupture dans les fibres, de forte qu'au bout de deux heures & demie, voyant qu'elle étoit toujours au même point, & qu'elle ne baissoit plus dans son milieu où elle avoit plié de 12 pouces 3 lignes, je voulus voir si elle pourroit se redresser, & je sis ôter peu à peu tous les poids dont elle étoit chargée; quand tous les poids furent enlevés elle ne demeura courbe que de 2 pouces, & le lendemain elle s'étoit redressée au point qu'il n'y avoit que 5 lignes de courbure dans fon milieu. Je la fis recharger tout de fuite, & elle rompit au bout de quinze minutes sous une charge de 5475 livres, tandis qu'elle avoit supporté le jour précédent une charge plus forte de 250 livres pendant deux heures & demie. Cette expérience s'accorde avec les précédentes, où l'on a vu qu'une pièce qui a supporté un grand fardeau pendant quelque temps, perd de sa force même sans avertir & sans éclater. Elle prouve aussi que le bois a un ressort qui se rétablit jusqu'à un certain point, mais que ce ressort étant bandé autant qu'il peut l'être sans rompre, il ne peut pas se rétablir parfaitement. La seconde solive qui pesoit 331 livres, supporta pendant quatorze minutes la charge de 5500 livres, & rompit après avoir plié de 10 pouces.

Ensuite ayant éprouvé deux solives de 9 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 166 livres, supporta pendant cinquante-six minutes la charge de 13450 livres, & rompit après avoir plié de 5 pouces 2 lignes; la seconde qui pesoit 164 livres ½, supporta pendant cinquante-une minutes une charge de 12850 livres, & rompit après avoir plié de 5 pouces.

#### $\mathbf{X} \mathbf{X}$

J'AI fait rompre deux solives de 16 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 294 livres, a supporté pendant vingt-six minutes une charge de 6250 livres, & elle a rompu après avoir plié de 8 pouces; la seconde qui pesoit 293 livres, a supporté pendant vingt-deux minutes une charge de 6475 livres, & elle a rompu après avoir plié de 10 pouces.

Ensuite ayant mis à l'épreuve deux solives de 8 pieds de longueur, sur le même équarrissage de 6 pouces; la première solive qui pesoit 149 livres, supporta pendant une heure vingt minutes une charge de 15700 livres, & rompit après avoir baissé de 3 pouces 7 lignes; la seconde solive qui pesoit 146 livres, porta pendant deux heures cinq minutes une charge de 15350 livres, & rompit après avoir plié dans le milieu de 4 pouces 2 lignes.

# XXI.

AYANT pris deux folives de 14 pieds de longueur, fur 6 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 255 livres, a supporté pendant quarante-six minutes la charge de 7450 livres, & elle a rompu après avoir plié dans le milieu de 10 pouces; la seconde qui ne pesoit que 254 livres, a supporté pendant une heure quatorze minutes la charge de 7500 livres, & n'a rompu qu'après avoir plié de 11 pouces 4 lignes.

Ensuite ayant mis à l'épreuve deux solives de 7 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 128 livres, a supporté pendant deux heures dix minutes une charge de 19250 livres, & a rompu après avoir plié dans le milieu de 2 pouces 8 lignes; la seconde qui pesoit 126 livres ½, a supporté pendant une heure quarante-huit minutes une charge de 18650 livres, elle a rompu après avoir plié de 2 pouces.

# XXII

ENFIN ayant mis à l'épreuve deux folives de 12 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 224 livres, a supporté pendant quarante-six minutes la charge de 9200 livres, & a rompu après avoir plié de 7 pouces; la seconde qui pesoit 221 livres, a supporté pendant cinquante-trois minutes la charge de 9000 livres, & a rompu après avoir plié de 5 pouces 10 lignes.

J'aurois bien voulu faire rompre des solives de 6 pieds de longueur, pour les comparer avec celles de 12 pieds, mais il auroit fallu un nouvel équipage, parce que celui dont je me servois étoit trop large, & ne pouvoit passer entre les deux treteaux sur lesquels portoient les deux extrémités de la pièce.

En comparant les résultats de toutes ces expériences. on voit que la charge d'une pièce de 10 pieds de longueur, sur 6 pouces d'équarrissage, est le double & beaucoup plus d'un septième de celle d'une pièce de 20 pieds; que la charge d'une pièce de 9 pieds, est le double & beaucoup plus d'un sixième de celle d'une pièce de 18 pieds; que la charge d'une pièce de 8 pieds, est le double & beaucoup plus d'un cinquième de celle d'une pièce de 16 pieds; & enfin que la charge d'une pièce de 7 pieds, est le double & beaucoup plus d'un quart de celle d'une pièce de 14 pieds, sur 6 pouces d'équarrissage; ainsi l'augmentation de la résistance est encore beaucoup plus grande à proportion que dans les pièces de 5 pouces d'équarrissage. Voyons maintenant les expériences que j'ai faites sur des pièces de 7 pouces d'équarrissage.

#### XXIII.

J'AI fait rompre deux solives de 20 pieds de longueur, sur 7 pouces d'équarrissage; la première de ces deux solives qui pesoit 505 livres, a supporté pendant trente-sept minutes une charge de 8550 livres, & a rompu après avoir plié de 12 pouces 7 lignes; la seconde solive qui pesoit 500 livres, a supporté pendant vingt minutes une charge de 8000 livres, & a rompu après avoir plié de 12 pouces.

**Enfuite** 

la seconde solive qui pesoit 225 livres, a supporté pendant deux heures dix-huit minutes une charge de 21900 livres, & elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 11 lignes avant que d'éclater, & de 5 pouces 2 lignes avant que de rompre entièrement.

#### XXV.

J'AI fait rompre deux solives de 16 pieds de longueur, sur 7 pouces d'équarrissage, la première qui pesoit 406 livres, a supporté pendant quarante-sept minutes une charge de 11100 livres, & este a rompu après avoir plié de 4 pouces 10 lignes avant que d'éclater, & de 10 pouces avant que de rompre absolument; la seconde qui pesoit 403 livres, a supporté pendant cinquante-cinq minutes une charge de 10900 livres, & elle a rompu après avoir plié de 5 pouces 3 lignes avant que d'éclater, & de 11 pouces 5 lignes avant que de rompre entièrement.

Ensuite ayant mis à l'épreuve deux solives de 8 pieds de longueur, sur le même équarrissage de 7 pouces, la première qui pesoit 204 livres, a supporté pendant trois heures dix minutes une charge de 26150 livres, & elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 9 lignes avant que d'éclater, & de 4 pouces avant que de rompre entièrement; la seconde solive qui pesoit 201 livres \frac{1}{2}, a supporté pendant trois heures quatre minutes une charge de 25950 livres, & elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 6 lignes avant que d'éclater, & de 3 pouces 9 lignes avant que de rompre entièrement.

fer ne devoit porter que 40 livres; ce qui me parut si contraire à la vérité, que je me déterminai à faire quelques expériences sur la force du fer, que je rapporterai dans la suite.

Je n'ai pu venir à bout de faire rompre mes solives de 7 pieds de longueur, sur 7 pouces d'équarrissage. Ces expériences ont été faites à ma campagne, où il me sut impossible de trouver du ser plus gros que celui que j'avois employé, & je sus obligé de me contenter de faire faire une autre boucle pareille à la précédente, avec laquelle j'ai fait le reste de mes expériences sur la force du bois.

#### XXVII.

AYANT mis à l'épreuve deux solives de 12 pieds de longueur, sur 7 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 302 livres, a supporté pendant une heure deux minutes la charge de 16800 livres, & elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 11 lignes avant que d'éclater, & de 7 pouces 6 lignes avant que de rompre totalement; la seconde solive qui pesoit 301 livres, a supporté pendant cinquante-cinq minutes une charge de 15550 livres, & elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 4 lignes avant que d'éclater, & de 7 pouces avant que de rompre entièrement.

En comparant toutes ces expériences sur des pièces de 7 pouces d'équarrissage, je trouve que la charge d'une pièce de 10 pieds de longueur, est le double & plus d'un sixième de celle d'une pièce de 20 pieds; que la charge d'une pièce de 9 pieds, est le double & près d'un

après avoir plié de 6 pouces juste avant que d'éclater, & de 9 pouces 3 lignes avant que de rompre entièrement.

Ensuite ayant mis à l'épreuve deux pièces de 10 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage, la première qui pefoit 331 livres, a supporté pendant trois heures vingt minutes la charge énorme de 27800 livres, après avoir plié de 3 pouces avant que d'éclater, & de 5 pouces 9 lignes avant que de rompre absolument; la seconde pièce qui pesoit 330 livres, a supporté pendant quatre heures cinq ou six minutes la charge de 27700 livres, & elle a rompu après avoir d'abord plié de 2 pouces 3 lignes avant que d'éclater, & de 4 pouces 5 lignes avant que de rompre. Ces deux pièces ont fait un bruit terrible en rompant, c'étoit comme autant de coups de pistolet à chaque éclat qu'elles faisoient, & ces expériences ont été les plus pénibles & les plus fortes que j'aie faites; il fallut user de mille précautions pour mettre les derniers poids, parce que je craignois que la boucle de fer ne cassa sous cette charge de 27 milliers, puisqu'il n'avoit fallu que 28 milliers pour rompre une semblable boucle. J'avois mesuré la hauteur de cette boucle avant que de faire ces deux expériences, afin de voir si le fer s'alongeroit par le poids d'une charge si considérable & si approchante de celle qu'il falloit pour la faire rompre; mais ayant mesuré une seconde fois la boucle, & cela après les expériences faites, je n'ai pas trouvé la moindre différence, la boucle avoit comme auparavant 12 pouces ½ de longueur, & les angles étoient aussi droits qu'ils l'étoient avant l'épreuve.

Ayant mis à l'épreuve deux folives de 18 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 594 livres, a supporté pendant cinquante quatre minutes la charge de 13500 livres, & elle a rompu après avoir plié de 4 pouces ½ avant que d'éclater, & de 10 pouces 2 lignes avant que de rompre; la seconde solive qui pesoit 593 livres, a supporté pendant quarante huit minutes la charge de 12900 livres, & elle a rompu après avoir plié de 4 pouces une ligne avant que d'éclater, & de 7 pouces 9 lignes avant que de rompre absolument.

#### XXIX.

J'A1 fait rompre deux solives de 16 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage; la première de ces solives qui pesoit 528 livres, a supporté pendant une heure huit minutes la charge de 16800 livres, & elle a plié de 5 pouces 2 lignes avant que d'éclater, & de 10 pouces environ avant que de rompre; la seconde pièce qui ne pesoit que 524 livres, a supporté pendant cinquante-huit minutes une charge de 15950 livres, & elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 9 lignes avant que d'éclater, & de 7 pouces 5 lignes avant que de rompre totalement.

Ensuite j'ai fait rompre deux solives de 14 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 461 livres, a supporté pendant une heure vingt-six minutes une charge de 20050 livres, & elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 10 lignes avant que d'éclater, & de 8 pouces ½ avant que de rompre absolument; la seconde solive qui pesoit 459 livres, a supporté pendant

une heure & demie la charge de 19500 livres, & elle a rompu après avoir plié de 3 pouces 2 lignes avant que d'éclater, & de 8 pouces avant que de rompre entièrement.

Enfin ayant mis à l'épreuve deux solives de 12 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage; la première qui pesoit 397 livres, a supporté pendant deux heures cinq minutes la charge de 23900 livres, & elle a rompu après avoir plié de 3 pouces juste avant que de rompre; la seconde qui pesoit 395 livres \frac{1}{2}, a supporté pendant deux heures quarante-neus minutes la charge de 23000 livres, & elle a rompu après avoir plié de 2 pouces 11 lignes avant que d'éclater, & 6 pouces 8 lignes avant que de rompre entièrement.

Voilà toutes les expériences que j'ai faites sur des pièces de 8 pouces d'équarrissage. J'aurois desiré pouvoir faire rompre des pièces de 9, de 8 & de 7 pieds de longueur & de cette même grosseur de 8 pouces, mais cela me sut impossible, parce que je manquois des commodités nécessaires, & qu'il m'auroit fallu des équipages bien plus sorts que ceux dont je me suis servi, & sur lesquels, comme on vient de le voir, on mettoit près de 28 milliers en équilibre; car je présume qu'une pièce de 7 pieds de longueur, sur 8 pouces d'équarrissage auroit porté plus de 45 milliers. On verra dans la suite si les conjectures que j'ai faites sur la résistance du bois, pour des dimenssons que je n'ai pas éprouvées, sont justes ou non.

Tous les Auteurs qui ont écrit sur la résissance des solides

folides en général, & du bois en particulier, ont donné'. comme fondamentale, la règle fuivante : la résistance est en raison inverse de la longueur, en raison directe de la largeur, & en raison doublée de la hauteur. Cette règle est celle de Galilée, adoptée par tous les Mathématiciens, & elle seroit vraie pour des folides qui feroient absolument inflexibles, & qui romproient tout-à-coup, mais dans les solides élastiques, tels que le bois, il est aisé d'apercevoir que cette règle doit être modifiée à plusieurs égards. M. Bernoulli a fort bien observé que dans la rupture des corps élastiques, une partie des fibres s'alonge, tandis que l'autre partie se raccourcit, pour ainsi dire, en refoulant sur elle-même. Voyez son Mémoire, dans ceux de l'Académie, année 1705. On voit par les expériences précédentes, que dans les pièces de même grosseur, la règle de la résistance de la raison inverse de la longueur, s'observe d'autant moins que les pièces sont plus courtes. Il en est tout autrement de la règle de la résistance en raison directe de la largeur & du quarré de la hauteur, j'ai calculé la Table septième à dessein de m'assurer de la variation de cette règle; on voit dans cette Table les réfultats des expériences, & au-dessous les produits que donne cette règle; j'ai pris pour unités les expériences faites sur les pièces de 5 pouces d'équarrissage, parce que j'en ai fait un plus grand nombre sur cette dimension que sur les autres. On peut observer dans cette Table, que plus les pièces sont courtes & plus la règle approche de la vérité, & que dans les plus longues pièces, comme celles de 18 à 20 pieds, elle s'en

Supplément. Tome II.

éloigne; cependant à tout prendre, on peut se servir de la règle générale avec les modifications nécessaires pour calculer la résistance des pièces de bois plus grosses & plus longues que celles dont j'ai éprouvé la résistance; car en jetant les yeux sur cette même Table, on voit un grand accord entre la règle & les expériences pour les dissérentes grosseurs, & il règne un ordre assez constant dans les dissérences, par rapport aux longueurs & aux grosseurs, pour juger de la modification qu'on doit saire à cette règle.

# TABLE DES EXPÉRIENCES Sur la force du bois.

# PREMIÈRE TABLE.

Pour les pièces de Quatre pouces d'équarrissage.

| Longueur<br>des<br>PIÈCES. | Poids<br>des<br>P1èces. | Charges. | TEMPS employé  a charger les pièces. | FLÈCHES de la courbure des pièces dans l'instant où elles commencent à rompre. |
|----------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pieds.                     | Livres.                 | Livres.  | Heures, Minutes.                     | Pouces. Lignes.                                                                |
| 7                          | 56                      | 5275     | 0. 29                                | 4. 6.                                                                          |
| 8                          | ,                       | 1        | 0. 13                                |                                                                                |
| 9                          |                         |          | 0. 14                                | -                                                                              |
| 10                         |                         |          | 0. 15                                |                                                                                |
| 12                         |                         |          | 0                                    |                                                                                |

# SECONDE TABLE.

Pour les pièces de Quatre pouces d'équarrissage.

| Longueur<br>des<br>PIÈCES. | Poids<br>des<br>Pièces. | CHARGES.             | TEMPS depuis le premier ÉCLAT jusqu'à l'instant de la RUPTURE. | FLÈCHES de la courbure avant que d'éclater. |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fieds.                     | 94<br>88 ±              | Lines11775           | Houses. Min.                                                   | Posses. Lignes 2. 6.                        |
|                            | 104                     | 9900                 | 0. 40                                                          | 2. 8.<br>2. 11.                             |
| 9                          | 115                     | 8325<br>8200         | 0. 28                                                          | 3. 3.                                       |
| 10                         | 132                     | 7050                 | 0. 20                                                          | 3. 6.<br>4. 0.                              |
| 12                         | 154                     | 6050<br>6100         | 0. 30                                                          | 5. 6.                                       |
| 100                        | 209                     | 5200<br>4425<br>4275 | 0. 18                                                          | 8. 1.<br>8. 2.                              |
| 10{                        | 232                     | 3750                 | 0. 10                                                          | 8. 0.<br>8. 2,                              |
| 20                         | 259                     | 3175                 |                                                                | 10. 0.                                      |
| and the same of            | 310                     | 2200                 | 0. 16                                                          | 13. 6.                                      |
| 28{                        | 364<br>360              | 1800                 | 0. 17                                                          | 18                                          |

## 180 HISTOIRE NATURELLE.

# TROISIÈME TABLE.

# Pour les pièces de Six pouces d'équarrissage.

| ,<br>Longueur<br>des<br>Pièces. | Poids<br>des<br>Pıèces.     | CHARGES.         | TEMPS depuis le premier ÉCLAT jusqu'à l'instant de la Rupture. | F L È C H E S<br>de la courbure<br>avant<br>que d'éclater.                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieds.<br>7· · ·                | Lirres.<br>1 2 8<br>1 2 6 ½ | Livres1925018650 | Heares. Min I. 49 1. 38                                        | Pouces. Lignes.  On n'a pas pu ob'erver la quantité dont les pièces de fepa pieds ant pié dans leur milieu, à canfe de l'épuisfeur de la boncle. |
| 0                               | \ 149<br>\ 146              | 15700            | 1. 12                                                          | 2. 4.                                                                                                                                            |
| 9                               | \ 166<br>\ 164 <u>‡</u>     | 13450            | 0. 56                                                          | 2. 6.<br>2. 10.                                                                                                                                  |
| ¥ 10                            | \<br>\186                   | 11475            | 0. 46                                                          | ····3· o.                                                                                                                                        |
| 12                              | \{224<br>\{221              | 9200             | 0. 31                                                          | 4. 0.                                                                                                                                            |
| 14                              | \{255<br>\{254              | · · 7450         | 0. 25                                                          | 4. 6.<br>4. 2.                                                                                                                                   |
| 10                              | \$294<br>\$293              | 6250             | 0. 20                                                          | 5. 6.                                                                                                                                            |
|                                 | \\ 334\\\ 331               | 5625             | 0. 16                                                          | 8. 6.                                                                                                                                            |
| 20                              | \}377····<br>\}375····      | 5025             | 0. 12                                                          | 9. 6.                                                                                                                                            |

# QUATRIÈME TABLE.

# Pour les pièces de Sept pouces d'équarrissage.

| Longueur<br>des<br>Pièces. | Poids des CHARGES. le pro puèces. |         | TEMPS depuis le premierÉCLAT juíqu'à l'instant de la RUPTURE. | FLÈCHES<br>de la courbure<br>avant<br>que d'éclater. |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pieds.                     | Ligres.                           | Liyres. | Howes. Min.                                                   | Pouces. Lignes.                                      |
| 7…                         |                                   | 0       | 0. 0                                                          | · · · · · · · · · · · · ·                            |
| 8                          | 204<br>201 ½                      | 26150   | 2. 6<br>2. 13                                                 |                                                      |
| 9                          | 227                               | 21900   | 1. 40                                                         | 3. 1.                                                |
| 10                         | 254···<br>252···                  | 19650   | 1. 13                                                         | , ,                                                  |
| 12                         | 302                               | 16800   | I. 3                                                          |                                                      |
| 14                         | 351                               | 13600   | 1 ' '                                                         |                                                      |
| 16                         | <b>4</b> 06<br><b>4</b> 03        | 11100   | 0. 41                                                         | , <u> </u>                                           |
| 18                         | } 454···                          |         | 0. 27                                                         | 1 '                                                  |
| 20                         | {                                 | 1       | 0. 15                                                         | •                                                    |

## 182 HISTOIRE NATURELLE.

# CINQUIÈME TABLE.

Pour les pièces de Huit pouces d'équarrissage.

| Longueur<br>des<br>Pièces. | Poids<br>des<br>Pièces. | CHARGES. | TEMPS depuis le premier ÉCLAT juíqu'à l'instant de la RUPTURE. | F L' È C H E \$ de la courbure avant que d'éclater. |
|----------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pieds.                     | Livres.                 | Livres.  | Houres. Min.                                                   | Pouces. Lignes.                                     |
| 10                         | 331                     | 27800    | 2. 50                                                          | 3. 0.                                               |
|                            | 331                     | 27700    | 2. 58                                                          | 2. 3.                                               |
| 12                         | 397                     | 23900    | 1. 30                                                          | 3. 0.                                               |
|                            | 395                     | 23000    | 1. 23                                                          | 2. 11.                                              |
| 14                         | 461                     | 20050    | 1. 6                                                           | 3. 10.                                              |
| . (                        | 459                     | 19500    | 1. 2                                                           | 3. 2.                                               |
| 16                         | 528                     | 16800    | 0. 47                                                          | 5. 2.                                               |
|                            | 524                     | 15950    | 0. 50                                                          | 3. 9.                                               |
| 185                        | 594                     | 13500    | 0. 32                                                          | 4. 6.                                               |
| {                          | 593                     | 12900    | 0. 30                                                          | 4. 1.                                               |
| 205                        | 664                     | 11775    | 0. 24                                                          | 6. 6.                                               |
| <u> </u>                   | 660 ±                   | 12200    | 0. 28                                                          | 6. 0.                                               |

# PARTIE EXPÉRIMENTALE.

183

# SIXIÈME TABLE.

Pour les charges moyennes de toutes les expériences précédentes.

| Long.          |           | GROSSEURS. |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| des<br>Pièces. | 4 pouces. | 5 pouces.  | 6 pouces. | 7 pouces. | 8 pouces. |  |  |  |  |  |  |
| Fieds.         | 13 1 2.   | 11525.     | 18950.    | Linu.     | faire etc |  |  |  |  |  |  |
| 8.             | 4550.     | 9787 1.    | 15525.    | 26050.    |           |  |  |  |  |  |  |
| 9.             | 4025.     | 3308 ±.    | 13150.    | 22350.    |           |  |  |  |  |  |  |
| 10.            | 3612.     | 7125.      | 11250.    | 19475.    | 27750.    |  |  |  |  |  |  |
| 12.            | 2987 1.   | 6075.      | 9100.     | 16175.    | 23450.    |  |  |  |  |  |  |
| 14.            |           | 5300.      | 7475.     | 13225.    | 19775.    |  |  |  |  |  |  |
| 16.            |           | 4350.      | 6362 1.   | 11000.    | 16375.    |  |  |  |  |  |  |
| 18.            |           | 3700.      | 5562 1.   | 9245.     | 13200.    |  |  |  |  |  |  |
| 20.            |           | 3225.      | 4950.     | 8375.     | 114871.   |  |  |  |  |  |  |
| 22.            |           | 2975.      |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 24.            |           | 2162 1/2.  |           | Tarre     |           |  |  |  |  |  |  |
| 28.            |           | 1775.      |           | THE R     | 1/2       |  |  |  |  |  |  |

#### SEPTIÈME TABLE.

EN PARAISON de la résistance du bois, trouvée par les experiences précédentes, et de la résistance du bois suivant la regie que cette résistance est comme la largeur de la pièce, multipièce par le quarre de la hauteur, en supposant la même longueur.

\* Les aftérisques marquent que les expériences n'ont pas été faites.

| Long.                  |                                       | GRO       | SSEU                           | R S.                          |                                              |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| des<br>Piè <b>ces.</b> | 4 pouces.                             | 5 pouces. | 6 pouces.                      | 7 pouces.                     | 8 pouces.                                    |
| Preds.                 | Livres.                               | Livres.   | Livres.                        | Livres.                       | Livres.                                      |
| _ (                    | 5312                                  | 11525     | 18950                          | *32200                        | 48100.                                       |
| 7.                     | 5901                                  | 11525     | 19915 3                        | 31624 <del>3</del> .          | 47649 <del>5</del> .<br>47198 <del>3</del> , |
| 8.                     | 4550                                  | 9787      | 15525                          | 26050                         | *39750.                                      |
|                        | 50117                                 |           | 16912 4.                       | $26856\frac{9}{10}$ .         |                                              |
| 9.                     | 4025<br>4253 13.                      | 8308      | 13150<br>14356 <del>\$</del> . | 22350<br>22798 <del>.</del> . | *32800.                                      |
|                        | 3612                                  | 3         | 11250                          |                               | 34031.                                       |
| 10.                    | 3648                                  | 7125      | 12312                          | 19475                         | 27750.<br>29184.                             |
| 12.                    | 2987 1                                | 6075      | 9100                           | 16175                         | 23450.                                       |
|                        | 3110=                                 | 3 - 7 / } | 104973.                        | 16669 <del>\$</del> .         | 24883 <del>1</del> ,                         |
| 14.                    | ,                                     | 5100      | 7475                           | 13225                         | 19775.                                       |
|                        |                                       |           | 88124.                         | 13995 5.                      | 208893,                                      |
| 1 <b>6</b> .           | • • • • • • •                         | 4350      | 6362 1/4.                      | 11000                         | 16375.                                       |
|                        |                                       |           | 9516 = .                       | 119363.                       | 178173.                                      |
| 18.                    | • • • • • • •                         | 3700      | $5562\frac{1}{8}$ .            | . 9425                        | 13200.                                       |
| <b></b>                |                                       |           | 63933.                         | $\frac{10152\frac{4}{5}}{0}$  | 15155 3.                                     |
| 20.                    | ••••                                  | 3225}     | 4950<br>5572 <del>\$</del>     | 8275<br>8849 <del>.</del> .   | 11487                                        |
|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | 777 - 37                       | 77 5                          | - ) 9 5                                      |

DOUZIÈME

# DOUZIÈME MÉMOIRE.

#### ARTICLE PREMIER.

# Moyen facile d'augmenter la solidité, la force & la durée du bois.

L ne faut pour cela qu'écorcer l'arbre du haut en bas dans le temps de la sève, & le laisser sécher entièrement sur pied avant que de l'abattre; cette préparation ne demande qu'une très-petite dépense, on va voir les précieux avantages qui en résultent.

Les choses aussi simples & aussi aisées à trouver que l'est celle-ci, n'ont ordinairement aux yeux des Physiciens qu'un mérite bien léger, mais leur utilité sussit pour les rendre dignes d'être présentées, & peut-être que l'exactitude & les soins que j'ai joints à mes recherches, leur feront trouver grâce devant ceux même qui ont le mauvais goût de n'estimer, d'une découverte, que la peine & le temps qu'elle a coûté. J'avoue que je suis surpris de me trouver le premier à annoncer celle-ci, sur-tout depuis que j'ai sû ce que Vitruve & Évelin rapportent à cet égard. Le premier nous dit dans son architecture, qu'avant d'abattre les arbres, il faut les cerner par le pied jusque dans le cœur du bois, & les laisser ainsi sécher sur pied, après quoi ils sont bien meilleurs pour le service, auquel on peut même les employer tout de suite. Le second

Supplément. Tome II.

A a

rapporte dans son Traité des forêts, que le Docteur Plot, assure dans son Histoire Naturelle, qu'autour de Hasson en Angleterre, on écorce les gros arbres sur pied dans le temps de la sève, qu'on les laisse sécher jusqu'à l'hiver suivant, qu'on les coupe alors; qu'ils ne laissent pas que de vivre fans écorce, que le bois en devient bien plus dur, & qu'on se sert de l'aubier comme du cœur. Ces faits sont assez précis, & sont rapportés par des Auteurs d'un assez grand crédit, pour avoir mérité l'attention des Physiciens, & même des Architectes; mais il y a tout lieu de croire qu'outre la négligence qui a pu les empêcher jusqu'ici de s'assurer de la vérité de ces faits, la crainte de contrevenir à l'Ordonnance des eaux & forêts, a pu retarder leur curiosité. Il est défendu, sous peine de grosses amendes, d'écorcer aucun arbre & de le laisser sécher sur pied; cette défense, qui d'ailleurs est fondée, a dû faire un préjugé contraire, qui sans doute aura fait regarder ce que nous venons de rapporter comme des faits faux, ou du moins hasardés; & je serois encore moi-même dans l'ignorance à cet égard, si les attentions de M. le comte de Maurepas; pour les Sciences, ne m'eussent procuré la liberté de faire mes expériences, sans avoir à craindre de les payer trop cher.

Dans un bois taillis nouvellement abattu, & où j'avois fait réserver quelques beaux arbres, le 3 de mai 1733, j'ai fait écorcer sur pied quatre chênes d'environ trente à quarante pieds de hauteur, & de cinq à six pieds de pourtour, ces arbres étoient tous quatre très-vigoureux,

bien en sève, & âgés d'environ soixante-dix ans; j'ai fait enlever l'écorce depuis le fommet de la tige jusqu'au pied de l'arbre avec une serpe. Cette opération est aisée, l'écorce se séparant très-facilement du corps de l'arbre dans le temps de la sève. Ces chênes étoient de l'espèce commune dans les forêts, qui porte le plus gros gland. Quand ils furent entièrement dépouillés de leur écorce, je fis abattre quatre autres chênes de la même espèce dans le même terrein, & aussi semblables aux premiers que je pus les trouver. Mon dessein étoit d'en faire écorcer le même jour encore six, & en abattre six autres, mais je ne pus achever cette opération que le lendemain : de ces six chênes écorcés, il s'en trouva deux qui étoient beaucoup moins en sève que les quatre autres. Je fis conduire fous un hangar les fix arbres abattus, pour les laisser sécher dans leur écorce jusqu'au temps que j'en aurois besoin, pour les comparer avec ceux que j'avois fait dépouiller. Comme je m'imaginois que cette opération leur avoit fait grand tort, & qu'elle devoit produire un grand changement, j'allai plusieurs jours de suite, visiter très-curieusement mes arbres écorcés, mais je n'aperçus aucune altération sensible pendant plus de deux mois. Enfin le 10 de juillet, l'un de ces chênes, celui qui étoit le moins en sève dans le temps de l'écorcement, laissa voir les premiers symptômes de la maladie qui devoit bientôt le détruire. Ses feuilles commencèrent à jaunir du côté du midi, & bientôt jaunirent entièrement, féchèrent & tombèrent, de sorte qu'au 26 août il ne lui en restoit pas une. Je le fis abattre le 30 du même mois, j'étois présent; il étoit devenu si dur que la cognée avoit peine à entrer, & qu'elle cassa sans que la mal-adresse du bûcheron me parût y avoir part; l'aubier sembloit être plus dur que le cœur du bois qui étoit encore humide & plein de sève.

Celui de mes arbres qui dans le temps de l'écorcement n'étoit pas plus en sève que le précédent, ne tarda guère à le suivre; ses seuilles commencèrent à changer de couleur au 13 de juillet, & il s'en désit entièrement avant le 10 de septembre. Comme je craignois d'avoir sait abattre trop tôt le premier, & que l'humidité que j'avois remarquée au-dedans, indiquoit encore quelque reste de vie, je sis réserver celui-ci, pour voir s'il pousseroit des seuilles au printemps suivant.

Mes quatre autres chênes résistèrent vigoureusement, ils ne quittèrent leurs seuilles que quelques jours avant le temps ordinaire; & même l'un des quatre, dont la tête étoit légère & peu chargée de branches, ne les quitta qu'au temps juste de leur chute naturelle, mais je remarquai que les seuilles & même quelques rejetons de tous quatre, s'étoient desséchées du côté du midi plusieurs jours auparavant.

Au printemps suivant, tous ces arbres devancèrent les autres, & n'attendirent pas le temps ordinaire du développement des seuilles pour en faire paroître, ils se couvrirent de verdure huit à dix jours avant la saison. Je prévis tout ce que cet effort devoit leur coûter; j'observai les feuilles, leur accroissement sut assez prompt, mais bientôt arrêté saute de nourriture sussissante; cependant elles vécurent, mais celui de mes arbres qui, l'année précédente, s'étoit dépouillé le premier, sentit aussi le premier tout l'effet de l'état d'inanition & de sécheresse où il étoit réduit; ses seuilles se fanèrent bientôt & tombèrent pendant les chaleurs de juillet 1734. Je le sis abattre le 30 août, c'est-à-dire une année après celui qui l'avoit précédé, je jugeai qu'il étoit au moins aussi dur que l'autre, & beaucoup plus dur dans le cœur du bois qui étoit à peine encore un peu humide: je le sis conduire sous un hangar, où l'autre étoit déjà avec les six arbres dans leur écorce, auxquels je voulois les comparer.

Trois des quatre arbres qui me restoient, quittèrent leurs seuilles au commencement de septembre, mais le chêne à tête légère les conserva plus long-temps, & il ne s'en désit entièrement qu'au 22 du même mois. Je le sis réserver pour l'année suivante, avec celui des trois autres qui me parut le moins malade, & je sis abattre les deux plus soibles en octobre 1734. Je laissai deux de ces arbres exposés à l'air & aux injures du temps, & je sis conduire l'autre sous le hangar; ils surent trouvés trèsdurs à la cognée, & le cœur du bois étoit presque sec.

Au printemps 1735, le plus vigoureux de mes deux arbres réservés, donna encore quelques signes de vie, les boutons se gonssèrent, mais les seuilles ne purent se développer. L'autre me parut tout-à-sait mort; en esset, l'ayant sait abattre au mois de mai, je reconnus qu'il n'avoit

plus d'humide radical, & je le trouvai d'une très-grande dureté, tant en dehors qu'en dedans. Je fis abattre le dernier quelque temps après, & je les fis conduire tous deux au hangar, pour être mis avec les autres à un nouveau genre d'épreuve.

Pour mieux comparer la force du bois des arbres écorcés avec celle du bois ordinaire, j'eus soin de mettre ensemble chacun des six chênes que j'avois fait amener en grume, avec un chêne écorcé, de même grosseur à peu-près; car j'avois déjà reconnu, par expérience, que le bois dans un arbre d'une certaine grosseur, étoit plus pesant & plus fort que le bois d'un arbre plus petit. quoique de même âge. Je fis scier tous mes arbres par pièces de quatorze pieds de longueur; j'en marquai les centres au-dessus & au-dessous; je fis tracer aux deux bouts de chaque pièce, un quarré de 6 pouces ½, & je fis scier & enlever les quatre faces, de sorte qu'il ne me resta de chacune de ces pièces, qu'une solive de 14 pieds de longueur, sur 6 pouces très-juste d'équarrissage. Je les fis travailler à la varlope, & réduire avec beaucoup de précaution à cette mesure dans toute leur longueur. & j'en sis rompre quatre de chaque espèce, asin de reconnoître leur force, & d'être bien assuré de la grande différence que j'y trouvai d'abord.

La solive tirée du corps de l'arbre qui avoit péri le premier après l'écorcement, pesoit 242 livres, elle se trouva la moins sorte de toutes, & rompit sous 7940 livres.

Celle de l'arbre en écorce que je lui comparai, pesoit 234 livres, elle rompit sous 7320 livres.

La folive du second arbre écorcé, pesoit 249 livres; elle plia plus que la première, & rompit sous la charge de 8362 livres.

Celle de l'arbre en écorce que je lui comparai, pesoit 236 livres, elle rompit sous la charge de 7385 livres.

La folive de l'arbre écorcé & laissé aux injures du temps, pesoit 258 livres; elle plia encore plus que la seconde, & ne rompit que sous 8926 livres.

Celle de l'arbre en écorce que je lui comparai, pesoit 239 livres, & rompit sous 7420 livres.

Enfin la folive de mon arbre à tête légère, que j'avois toujours jugé le meilleur, se trouva en effet peser 263 livres, & porta avant que de rompre 9046 livres.

L'arbre que je lui comparai, pesoit 238 livres, & rompit sous 7500 livres.

Les deux autres arbres écorcés se trouvèrent désectueux dans leur milieu, où il se trouva quelques nœuds, de sorte que je ne voulus pas les faire rompre: mais les épreuves ci-dessus suffisent pour faire voir que le bois écorcé & séché sur pied est toujours plus pesant, & considérablement plus fort que le bois gardé dans son écorce. Ce que je vais rapporter ne laissera aucun doute sur ce fait.

Du haut de la tige de mon arbre écorcé & laissé aux injures de l'air, j'ai fait tirer une solive de 6 pieds de longueur & de 5 pouces d'équarrissage; il se trouva qu'à l'une des saces il y avoit un petit abreuvoir, mais qui ne

pénétroit guère que d'un demi-pouce, & à la face opposée une tache large d'un pouce, d'un bois plus brun que le reste. Comme ces désauts ne me parurent pas considérables, je la sis peser & charger, elle pesoit 75 livres; on la chargea en une heure cinq minutes de 8500 livres, après quoi elle craqua assez violemment; je crus qu'elle alloit casser quelque temps après avoir craqué, comme cela arrivoit toujours, mais ayant eu la patience d'attendre trois heures, & voyant qu'elle ne baissoit ni ne plioit, je continuai à la saire charger, & au bout d'une autre heure elle rompit ensin, après avoir craqué pendant une demi-heure sous la charge de 12745 livres. Je n'ai rapporté le détail de cette épreuve, que pour saire voir que cette solive auroit porté davantage sans les petits désauts qu'elle avoit à deux de ses faces.

Une solive toute pareille, tirée d'un pied d'un des arbres en écorce, ne se trouva peser que 72 livres; elle étoit très-saine & sans aucun désaut, on la chargea en une heure trente-huit minutes, après quoi elle craqua très-légèrement, & continua de craquer de quart-d'heure en quart-d'heure pendant trois heures entières, & rompit au bout de ce temps sous la charge de 1 1889 livres.

Cette expérience est très-avantageuse au bois écorcé, car elle prouve que le bois du dessus de la tige d'un arbre écorcé, même avec des désauts assez considérables, s'est trouvé plus pesant & plus sort que le bois tiré du pied d'un autre arbre non écorcé, qui d'ailleurs n'avoit aucun désaut; mais ce qui suit est encore plus savorable.

De l'aubier d'un de mes arbres écorcés, j'ai fait tirer plusieurs barreaux de 3 pieds de longueur, sur un pouce d'équarrissage, entre lesquels j'en ai choisi cinq des plus parfaits pour les rompre; le premier pesoit 23 onces \frac{5}{23}, & rompit sous 287 livres; le second pesoit 23 onces 6/32, & rompit sous 291 livres \frac{1}{2}; le troisième pesoit 23 onces \frac{4}{12}, & rompit fous 275 livres; le quatrième pesoit 23 onces 28, & rompit sous 291 livres, & le cinquième pesoit 23 onces \(\frac{14}{22}\), & rompit fous 291 livres \(\frac{1}{2}\). Le poids moyen est à peu-près 23 onces 11, & la charge moyenne à peuprès 287 livres. Ayant fait les mêmes épreuves sur plusieurs barreaux d'aubier d'un des chênes en écorce, le poids moyen se trouva de 23 onces 2/32, & la charge moyenne de 248 livres; & ensuite ayant fait aussi la même chose sur plusieurs barreaux de cœur du même chêne en écorce, le poids moyen s'est trouvé de 25 onces 10/32, & la charge moyenne de 256 livres.

Ceci prouve que l'aubier du bois écorcé, est nonfeulement plus fort que l'aubier ordinaire, mais même beaucoup plus que le cœur de chêne non écorcé, quoiqu'il soit moins pesant que ce dernier.

Pour en être plus sûr encore, j'ai fait tirer de l'aubier d'un autre de mes arbres écorcés, plusieurs petites solives de 2 pieds de longueur, sur 1 pouce ½ d'équarrissage, entre lesquels je ne pus en trouver que trois d'assez parfaites pour les soumettre à l'épreuve. La première rompit sous 1294 livres; la seconde sous 1219 livres; la troissème sous 1247 livres, c'est-à-dire, au pied moyen sous 1253 livres:

Supplément. Tome II.

ВЬ

mais de plusieurs solives semblables que je tirai de l'aubier d'un autre arbre en écorce, le pied moyen de la charge ne se trouva que de 997 livres, ce qui fait une différence encore plus grande que dans l'expérience précédente.

De l'aubier d'un autre arbre écorcé & séché sur pied, j'ai sait encore tirer plusieurs barreaux de 2 pieds de longueur, sur 1 pouce d'équarrissage, parmi lesquels j'en ai choisi six, qui, au pied moyen, ont rompu sous la charge de 501 livres; & il n'a fallu que 353 livres au pied moyen pour rompre plusieurs solives d'aubier d'un arbre en écorce qui portoit la même longueur & le même équarrissage; & même il n'a fallu que 379 livres au pied moyen, pour rompre plusieurs solives de cœur de chêne en écorce.

Enfin de l'aubier d'un de mes arbres écorcés, j'ai fait tirer plusieurs barreaux d'un pied de longueur, sur un pouce d'équarrissage, parmi lesquels j'en ai trouvé dix-sept assez parfaits pour être mis à l'épreuve; ils pesoient 7 onces \(\frac{29}{33}\) au pied moyen, & il a fallu pour les rompre la charge de 798 livres; mais le poids moyen de plusieurs barreaux d'aubier, d'un de messarbres en écorce, n'étoit que de 6 onces \(\frac{28}{32}\), & la charge moyenne qu'il a fallu pour les rompre de 629 livres; & la charge moyenne pour rompre de semblables barreaux de cœur de chêne en écorce, par huit dissérentes épreuves, s'est trouvée de 731 livres. L'aubier des arbres écorcés & séchés sur pied, est donc considérablement plus pesant que l'aubier des bois ordinaires, & beaucoup plus sort que le cœur

même du meilleur bois. Je ne dois pas oublier de dire que j'ai remarqué en faisant toutes ces épreuves, que la partie extérieure de l'aubier étoit celle qui rélistoit davantage; en sorte qu'il falloit constamment une plus grande charge pour rompre un barreau d'aubier pris à la dernière circonférence de l'arbre écorcé, que pour rompre un pareil barreau pris au-dedans. Cela est tout-à-fait contraire à ce qui arrive dans les arbres traités à l'ordinaire, dont le bois est plus léger & plus foible à mesure qu'il est le plus près de la circonférence. J'ai déterminé la proportion de cette diminution, en pefant à la balance hydrostatique des morceaux du centre des arbres, des morceaux de la circonférence du bois parfait, & des morceaux d'aubier; mais ce n'est pas ici le lieu d'en rapporter le détail, je me contenterai de dire que dans les arbres écorcés, la diminution de solidité du centre de l'arbre à la circonférence, n'est pas à beaucoup près aussi sensible, & qu'elle ne l'est même point du tout dans l'aubier.

Les expériences que nous venons de rapporter, sont trop multipliées pour qu'on puisse douter du fait qu'elles concourent à établir, il est donc très-certain que le bois des arbres écorcés & séchés sur pied est plus dur, plus solide, plus pesant, & plus fort que le bois des arbres abattus dans leur écorce; & de-là je pense qu'on peut conclure qu'il est aussi plus durable. Des expériences immédiates sur la durée du bois seroient encore plus concluantes; mais notre propre durée est si courte, qu'il ne seroit pas raisonnable de les tenter; il en est

#### 196 \* HISTOIRE NATURELLE.

ici comme de l'âge des souches, & en général comme d'un très-grand nombre de vérités importantes que la brièveté de notre vie semble nous dérober à jamais : il faudroit laisser à la postérité des expériences commencées; il faudroit la mieux traiter que l'on ne nous a traité nous-mêmes; car le peu de traditions physiques que nous ont laissé nos ancêtres, devient inutile par le désaut d'exactitude, ou par le peu d'intelligence des Auteurs, & plus encore par les saits hasardés ou saux qu'ils n'ont pas eu honte de nous transmettre.

La cause physique de cette augmentation de solidité & de force dans le bois écorcé sur pied se présente d'ellemême, il suffit de savoir que les arbres augmentent en grosseur par des couches additionnelles de nouveau bois qui se forment à toutes les sèves entre l'écorce & le bois ancien; nos arbres écorcés ne forment point de ces nouvelles couches, & quoiqu'ils vivent après l'écorcement ils ne peuvent grossir. La substance destinée à former le nouveau bois se trouve donc arrêtée & contrainte de se sixer dans tous les vuides de l'aubier & du cœur même de l'arbre, ce qui en augmente nécessairement la solidité, & doit par conséquent augmenter la force du bois; car j'ai trouvé par plusieurs épreuves, que le bois le plus pesant est aussi le plus fort.

Je ne crois pas que l'explication de cet effet ait besoin d'être plus détaillée; mais à cause de quelques circonstances particulières qui restent à faire entendre, je vais donner le résultat de quelques autres expériences qui ont rapport à cette matière.

Le 18 décembre, j'ai fait enlever des ceintures d'écorce de trois pouces de largeur à trois pieds au-dessus de terre, à plusieurs chênes de différens âges, en sorte que l'aubier paroissoit à nud & entièrement découvert; j'interceptois par ce moyen le cours de la sève qui devoit passer par l'écorce & entre l'écorce & le bois; cependant au printemps suivant ces arbres poussèrent des feuilles comme les autres, & ils leur ressembloient en tout, je n'y trouvai même rien de remarquable qu'au 22 de mai; j'aperçus alors des petits bourrelets d'environ une ligne de hauteur au-dessus de la ceinture, qui sortoient d'entre l'écorce & l'aubier tout autour de ces arbres; au - dessous de cette ceinture, il ne paroissoit & il ne parut jamais rien. Pendant l'été, ces bourrelets augmentèrent d'un pouce en descendant & en s'appliquant sur l'aubier; les jeunes arbres formèrent des bourrelets plus étendus que les vieux, & tous conservèrent leurs feuilles, qui ne tombèrent que dans le temps ordinaire de leur chute. Au printemps suivant, elles reparurent un peu avant celles des autres arbres, je crus remarquer que les bourrelets se gonflèrent un peu, mais ils ne s'étendirent plus; les feuilles résistèrent aux ardeurs de l'été, & ne tombèrent que quelques jours avant les autres. Au troissème printemps, mes arbres se parèrent encore de verdure & devancèrent les autres; mais les plus jeunes ou plutôt les plus petits, ne la conservèrent pas long-temps, les sécheresses de juillet les dépouillèrent; les plus gros arbres ne perdirent leurs feuilles qu'en automne, & j'en ai eu deux qui en avoient encore après le

quatrième printemps; mais tous ont péri à la troissème ou dans cette quatrième année depuis l'enlevèment de leur écorce. J'ai essayé la force du bois de ces arbres, elle m'a paru plus grande que celle des bois abattus à l'ordinaire; mais la différence qui, dans les bois entièrement écorcés est de plus d'un quart, n'est pas à beaucoup près aussi considérable ici, & même n'est pas assez sensible pour que je rapporte les épreuves que j'ai faites à ce sujet. Et en effet ces arbres n'avoient pas laissé que de grossir au-dessus de la ceinture; ces bourrelets n'étoient qu'une expansion du liber qui s'étoit formé entre le bois & l'écorce; ainsi la sève qui, dans les arbres entièrement écorcés, se trouvoit contrainte de se fixer dans les pores du bois & d'en augmenter la solidité, suivit ici sa route ordinaire, & ne déposa qu'une petite partie de sa substance dans l'intérieur de l'arbre, le reste sut employé à la formation de ce bois imparfait, dont les bourrelets faisoient l'appendice & la nourriture de l'écorce, qui vécut aussi long-temps que l'arbre même; au-dessous de la ceinture l'écorce vécut aussi, mais il ne se forma ni bourrelets ni nouveau bois, l'action des feuilles & des parties supérieures de l'arbre pompoit trop puissamment la sève pour qu'elle pût se porter vers l'écorce de la partie inférieure: & j'imagine que cette écorce du pied de l'arbre a plutôt tiré sa nourriture de l'humidité de l'air que de celle de la sève que les vaisseaux latéraux de l'aubier pouvoient lui fournir.

J'ai fait les mêmes épreuves sur plusieurs espèces

d'arbres fruitiers; c'est un moyen sûr de hâter leur production; ils fleurissent quelquefois trois semaines avant les autres. & donnent des fruits hâtifs & assez bons la première année. J'ai même eu des fruits sur un poirier dont j'avois enlevé, non-seulement l'écorce, mais même tout l'aubier, & ces fruits prématurés étoient aussi bons que les autres. J'ai aussi fait écorcer du haut en bas de gros pommiers & des pruniers vigoureux, cette opération a fait mourir dès la première année les plus petits de ces arbres, mais les gros ont quelquefois résisté pendant deux ou trois ans; ils se couvroient avant la faison d'une prodigieuse quantité de fleurs, mais le fruit qui leur succédoit ne venoit jamais en maturité, jamais même à une grosseur considérable. J'ai aussi essayé de rétablir l'écorce des arbres qui ne leur est que trop souvent enlevée par différens accidens, & je n'ai pas travaillé sans succès: mais cette matière est toute différente de celle que nous traitons ici, & demande un détail particulier. Je me suis servi des idées .que ces expériences m'ont fait naître, pour mettre à fruit des arbres gourmans & qui poussoient trop vigoureusement en bois. J'ai fait le premier essai sur un coignassier, le 3 avril j'ai enlevé en spirale l'écorce de deux branches de cet arbre; ces deux seules branches donnèrent des fruits. le reste de l'arbre poussa trop vigoureusement & demeura stérile : au lieu d'enlever l'écorce, j'ai quelquefois serré la branche ou le tronc de l'arbre avec une petite corde ou de la filasse : l'effet étoit le même, & j'avois le plaisir de recueillir des fruits sur ces arbres stériles depuis long-temps.

L'arbre en grossissant ne rompt pas le lien qui le serre, il se forme seulement deux bourrelets, le plus gros audessus & le moindre au-dessous de la petite corde, & souvent dès la première ou la seconde année elle se trouve recouverte & incorporée à la substance même de l'arbre.

De quelque façon qu'on intercepte donc la sève, on est sûr de hâter les productions des arbres, sur-tout l'épanouissement des fleurs & la production des fruits. Je ne donnerai pas l'explication de ce fait, on la trouvera dans la Statique des Végétaux: cette interception de la sève durcit aussi le bois, de quelque façon qu'on la fasse; & plus elle est grande, plus le bois devient dur. Dans les arbres entièrement écorcés, l'aubier ne devient si dur que parce qu'étant plus poreux que le bois parfait, il tire la sève avec plus de force & en plus grande quantité; l'aubier extérieur la pompe plus puissamment que l'aubier intérieur; tout le corps de l'arbre tire jusqu'à ce que les tuyaux capillaires se trouvent remplis & obstrués; il faut une plus grande quantité de parties fixes de la sève pour remplir. la capacité des larges pores de l'aubier, que pour achever d'occuper les petits interstices du bois parfait, mais tout se remplit à peu-près également; & c'est ce qui fait que dans ces arbres la diminution de la pesanteur & de la force du bois, depuis le centre à la circonférence, est bien moins considérable que dans les arbres revêtus de leur écorce; & ceci prouve en même temps que l'aubier de ces arbres écorcés, ne doit plus être regardé comme un bois imparfait, puisqu'il a acquis en une année ou deux,

par l'écorcement, la solidité & la force qu'autrement il n'auroit acquise qu'en douze ou quinze ans; car il saut à peu-près ce temps dans les meilleurs terreins, pour transformer l'aubier en bois parsait: on ne sera donc pas contraint de retrancher l'aubier, comme on l'a toujours fait jusqu'ici, & de le rejeter: on emploiera les arbres dans toute leur grosseur, ce qui fait une différence prodigieuse, puisque l'on aura souvent quatre solives dans un pied d'arbre, duquel on n'auroit pu en tirer que deux: un arbre de quarante ans, pourra servir à tous les usages auxquels on emploie un arbre de soixante ans; en un mot, cette pratique aisée donne le double avantage d'augmenter non-seulement la force & la solidité, mais encore le volume du bois.

Mais, dira-t-on, pourquoi l'Ordonnance a-t-elle défendu l'écorcement avec tant de sévérité! n'y auroit-il pas quelqu'inconvénient à le permettre, & cette opération ne fait-elle pas périr les souches! il est vrai qu'elle leur sait tort; mais ce tort est bien moindre qu'on ne l'imagine, & d'ailleurs il n'est que pour les jeunes souches, & n'est sensible que dans les taillis. Les vues de l'Ordonnance sont justes à cet égard, & sa sévérité est sage; les marchands de bois sont écorcer les jeunes chênes dans les taillis, pour vendre l'écorce qui s'emploie à tanner les cuirs; c'est-là le seul motif de l'écorcement. Comme il est plus aisé d'enlever l'écorce lorsque l'arbre est sur pied qu'après qu'il est abattu, & que de cette facon un plus petit nombre d'ouvriers peut saire la même quantité d'écorce, l'usage

d'écorcer sur pied se seroit rétabli souvent sans la rigueur des loix : or, pour un très-léger avantage, pour une façon un peu moins chère d'enlever l'écorce, on faisoit un tort considérable aux souches. Dans un canton que j'ai fait écorcer & sécher sur pied, j'en ai compté plusieurs qui ne repoussoient plus, quantité d'autres qui poussoient plus foiblement que les souches ordinaires, leur langueur a même été durable; car après trois ou quatre ans j'ai vu leurs rejetons ne pas égaler la moitié de la hauteur des rejetons ordinaires de même âge. La défense d'écorcer sur pied est donc fondée en raison, il conviendroit seulement de faire quelques exceptions à cette règle trop générale. Il en est tout autrement des futaies que des taillis, il faudroit permettre d'écorcer les baliveaux & tous les arbres de service; car on sait que les futaies abattues ne repoussent presque rien: que plus un arbre est vieux, lorsqu'on l'abat, moins sa souche épuisée peut produire; ainsi soit qu'on écorce ou non, les souches des arbres de service produiront peu lorsqu'on aura attendu le temps de la vieillesse de ces arbres pour les abattre. A l'égard des arbres de moyen âge, qui laissent ordinairement à leur souche la force de reproduire, l'écorcement ne la détruit pas ; car ayant observé les souches de mes six arbres écorcés & séchés sur pied, j'ai eu le plaisir d'en voir quatre couvertes d'un assez grand nombre de rejetons, les deux autres n'ont poussé que très-foiblement, & ces deux souches sont précisément celles des deux arbres qui, dans le temps de l'écorcement, étoient moins en sève

que les autres. Trois ans après l'écorcement, tous ces rejetons avoient trois à quatre pieds de hauteur; & je ne doute pas qu'ils ne se fussent élevés bien plus haut si le taillis qui les environne & qui les a devancés, ne les privoit pas des influences de l'air libre si nécessaire à l'accroissement de toutes les plantes.

Ainsi l'écorcement ne fait pas autant de mal aux fouches qu'on pourroit le croire, cette crainte ne doit donc pas empêcher l'établissement de cet usage facile & très - avantageux; mais il faut le restreindre aux arbres destinés pour le service, & il faut choisir le temps de la plus grande sève pour faire cette opération; car alors les canaux sont plus ouverts, la force de succion est plus grande, les liqueurs coulent plus aisément, passent plus librement & par conséquent les tuyaux capillaires conservent plus long-temps leur puissance d'attraction, & tous les canaux ne se ferment que long-temps après l'écorcement; au lieu que dans les arbres écorcés avant la sève, le chemin des liqueurs ne se trouve pas frayé, & la route la plus commode se trouvant rompue avant que d'avoir servi, la sève ne peut se faire passage aussi facilement, la plus grande partie des canaux ne s'ouvre pas pour la recevoir, son action pour y pénétrer est impuissante, & ces tuyaux sevrés de nourriture sont obstrués faute de tension; les autres ne s'ouvrent jamais autant qu'ils l'auroient fait dans l'état naturel de l'arbre, & à l'arrivée de la sève ils ne présentent que de petits orifices, qui, à la vérité, doivent pomper avec beaucoup de force, mais qui

#### 204 HISTOIRE NATURELLE.

doivent toujours être plutôt remplis & obstrués que les tuyaux ouverts & distendus des arbres que la sève a humectés & préparés avant l'écorcement; c'est ce qui a fait que dans nos expériences, les deux arbres qui n'étoient pas aussi en sève que les autres ont péri les premiers, & que leurs souches n'ont pas eu la force de reproduire; il faut donc attendre le temps de la plus grande sève pour écorcer; on gagnera encore à cette attention une facilité très-grande de saire cette opération, qui, dans un autre temps, ne laisseroit pas d'être assez longue, & qui dans cette saison de la sève, devient un très - petit ouvrage, puisqu'un seul homme monté au-dessus d'un grand arbre peut l'écorcer du haut en bas en moins de deux heures.

Je n'ai pas eu occasion de faire les mêmes épreuves sur d'autres bois que le chêne; mais je ne doute pas que l'écorcement & le desséchement sur pied, ne rende tous les bois, de quelque espèce qu'ils soient, plus compactes & plus fermes; de sorte que je pense qu'on ne peut trop étendre & trop recommander cette pratique.

#### ARTICLE II.

EXPÉRIENCES sur le desséchement du bois à l'air, & sur son imbibition dans l'eau.

. .

Expérience première,

Pour reconnoître le temps & la gradation du desséchement.

Le 22 mai 1733, j'ai fait abattre un chêne âgé d'environ quatre-vingt-dix ans, je l'ai fait scier & équarrir tout de

fuite, & j'en ai fait tirer un bloc en forme de parallélipipède de 14 pouces 2 lignes ½ de hauteur, de 8 pouces 2 lignes d'épaisseur, & 9 pouces 5 lignes de largeur. Je m'étois trouvé réduit à ces mesures, parce que je ne voulois me servir que du bois parsait qu'on appelle le cœur; & que j'avois sait enlever exactement tout l'aubier ou bois blanc. Ce morceau de cœur de chêne pesoit d'abord 45 livres 10 onces, ce qui revient à très-peu près à 72 livres 3 onces le pied cube.

TABLE du desséchement de ce morceau de bois.

| Nota. | H | étoit | <b>fous</b> | un | hangar | à | l'abri | du | Soleil. |
|-------|---|-------|-------------|----|--------|---|--------|----|---------|
|       |   |       |             |    | B      | _ |        |    |         |

| Années, M | ois & Jours. | POIDS<br>du Bois                                                         | Années, Mois & Jours.                                                                                                                                      | Poids du Bois.                                          |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           | 23           | 45. I<br>44. IO<br>44. 5<br>44. ‡<br>43. II‡<br>43. 7‡<br>43. 4<br>43. 4 | 1733. Sept 26 Octob. 26, temps fee Novem. 3, fec 17, pluie Décemb. 1.er pluie 15, gelée 29, humide 1734. Janvier, 12, variable 26, gelée Février. 9, pluie | 35. 5<br>35. 4<br>35. 4<br>35. 3<br>35. 3<br>35. 3      |
| Juillet.  | 10           | 40. 14<br>40. 7<br>39. 15<br>39. 8<br>38. 12<br>38. 6                    | 23, vent  Mars 9, temps doux 23, pluie  Avril 26  Mai 26  Juin 26  Juillet. 26  Août 26                                                                    | 35.<br>34. 15.<br>34. 10.<br>34. 7.<br>33. 14.<br>33. 6 |

| Anné  | Es, Mois & Jours. | Poids<br>du Bois.                            | Années, Mois & Jours. | Poids<br>du.Bois  |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1734. | Scpt. 26          | 32. 7                                        | Décem. 26             | 32. 5             |
| 1735• | Décem. 26         | 32. [2 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>32. [2 | Août. 26              | 32.<br>31. 13     |
|       | Mars. 26          | 32. 13.<br>32. 8                             | 1738. Février. 27     | 3 to 5            |
|       |                   | 32. 6.<br>32. 4                              | 1741. Février. 26     | 31. 11/2<br>31. 1 |
|       | Sept 26           | 32.                                          | 1744. Février. 26     | 3101              |

Cette Table contient, comme l'on voit, la quantité & la proportion du desséchement pendant dix années consécutives. Dès la septième année le desséchement étoit entier; ce morceau de bois qui pesoit d'abord 45 livres 10 onces, a perdu en se desséchant 14 livres 8 onces, c'est-à-dire, près d'un tiers de son poids. On peut remarquer qu'il a fallu sept ans pour son desséchement entier, mais qu'en onze jours il a été sec au quart, & qu'en deux mois il a été à moitié sec, puisqu'au 2 juin il avoit déjà perdu 3 livres 9 onces, & qu'au 26 juillet 1733, il avoit déjà perdu 7 livres 4 onces, & qu'ensin il étoit aux trois quarts sec au bout de dix mois. On doit observer aussir què dès que ce morceau a été sec aux deux tiers ou environ, il repompoit autant & même plus d'humidité qu'il n'en exhaloit.

Pour comparer le temps & la gradation du desséchement.

LE 22 mai 1734, j'ai fait scier dans le tronc du même arbre qui m'avoit servi à l'expérience précédente, un bloc dont j'ai fait tirer un morceau tout pareil au premier, & qu'on a réduit exactement aux mêmes dimensions. Ce tronc d'arbre étoit depuis un an, c'est-à-dire, depuis le 22 mai 1733, exposé aux injures de l'air; on l'avoit laissé dans son écorce, & pour l'empêcher de pourrir, on avoit eu soin de retourner le tronc de temps en temps. Ce second morceau de bois a été pris tout auprès & au-dessous du premier.

TABLE du desséchement de ce morceau.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | du Bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.<br>41. 12\frac{1}{2}<br>41. 10\frac{1}{2}<br>41. 6<br>41. 3\frac{1}{4}<br>40. 13\frac{1}{4}<br>40. 13\frac{1}{4}<br>40. 11\frac{1}{4}<br>40. 1\frac{1}{4}<br>40. 1\frac{1}{4}<br>39. 10\frac{1}{4}<br>39. 5\frac{1}{4}<br>39. 1\frac{1}{4} | 16                                                                                                              | 37. 7<br>37. 34<br>36. 64<br>35. 10<br>35. 14<br>35. 24<br>35. 24<br>35. 24<br>35. 1<br>35. 24<br>35. 1                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 42. 8 41. 12 1 41. 10 1 41. 6 41. 3 1 4 40. 13 1 40. 11 40. 1 1 40. 1 5 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 42. 8  42. 16 41. 12½ 41. 10½ 41. 6 41. 6 41. 3½ 40. 15½ 40. 15½ 40. 11¼ 40. 11¼ 40. 7  Février. 26  Mars 26 |

| Anné  | es, Mois & Jours. | Poids<br>du Bois. | Anné  | es, Mois & Jours. | Por<br>du Ba |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|
| 1725. | Aoút 26           | Ev. onc.          | 1737. | Février. 26       | Ev. 32.      |
| ,,,,  |                   |                   |       | idem 26           |              |
| Ī     | Octob. 26         | 32. 141           | 1739. | idem 26           | 31.1         |
|       | Novem. 26         | 32. I 54          | 1740. | idem 26           | 31.          |
|       | Décem. 26         | 33. 🗓             | 1741. | idem 26           | 31.          |
| 1736. | Février. 26       | 32. 13            | 1742. | idem 26           | 31.          |
|       | Mai 26            | 32. 6             | 1743. | idem 26           | 31.          |
|       | Août 26           | 32. 🗓             | 1744. | idem 26           | 31.          |

En comparant cette Table avec la première, on voit qu'en une année entière le bois en grume ne s'est pas plus desséché que le bois travaillé s'est desséché en onze jours; on voit de plus qu'il a fallu huit ans pour l'entier desséchement de ce morceau de bois qui avoit été conservé en grume & dans son écorce pendant un an; au lieu que le bois travaillé d'abord s'est trouvé entièrement sec au bout de sept ans. Je suppose que ce morceau de bois pesoit autant & peut-être un peu plus que le premier, & cela lorsqu'il étoit en grume & que l'arbre venoit d'être abattu, le 23 mai 1733, c'est-à-dire, qu'il pesoit alors 45 livres 10 ou 12 onces: cette supposition est fondée, parce qu'on a coupé & travaillé ce morceau de bois de la même façon & exactement sur les mêmes dimensions, & qu'au bout de dix années, & après son desséchement entier, il s'est trouvé ne différer du premier que de 3 onces, ce qui est une bien petite dissérence, & que j'attribue à la solidité ou densité du premier morceau, parce

que le second avoit été pris immédiatement au-dessous du premier, du côté du pied de l'arbre; or on sait que plus on approche du pied de l'arbre, plus le bois a de densité. A l'égard du desséchement de ce morceau de bois, depuis qu'il a été travaillé, on voit qu'il a fallu sept ans pour le dessécher entièrement comme le premier morceau; qu'il a fallu vingt jours pour dessécher au quart ce second morceau, deux mois & demi environ pour le dessécher à moitié, & treize mois pour le dessécher aux trois quarts. Ensin on voit qu'il s'est réduit comme le premier morceau aux deux tiers environ de sa pesanteur.

Il faut remarquer que cet arbre étoit en sève lorsqu'on le coupa le 23 mai 1733, & que par conséquent la quantité de la sève se trouve par cette expérience être un tiers de la pesanteur du bois, & qu'ainsi il n'y a dans le bois que deux tiers de parties solides & ligneuses, & un tiers de parties liquides & peut-être moins, comme on le verra par la suite de ces expériences. Ce desséchement & cette perte considérable de pesanteur n'a rien changé au volume; les deux morceaux de bois ont encore les mêmes dimensions, & je n'y ai remarqué ni raccourcissement ni rétrécissement: ainsi la sève est logée dans les interstices des parties ligneuses, & ces interstices restent vuides & les mêmes après l'évaporation des parties humides qu'ils contiennent.

On n'a point observé que ce bois, quoique coupé en pleine sève ait été piqué des vers, il est très-sain & les deux morceaux ne sont gercés ni l'un ni l'autre.

Supplément. Tome II.

 $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

#### 210 HISTOIRE NATURELLE. Expérience III.

Pour reconnoître si le desséchement se fait proportionnellement aux surfaces.

LE 8 avril 1733, j'ai fait enlever par un Menuisier un petit morceau de bois blanc ou aubier d'un chêne qui venoit d'être abattu, & tandis qu'on le saçonnoit en forme de parallélipipède, un autre Menuisier en saçonnoit un autre morceau en sorme de petites planches d'égale épaisseur; sept de ces petites planches se trouvèrent peser autant que le premier morceau, & la superficie de ce morceau étoit à celles des planches comme 10 est à 34 à très-peu près.

TABLE de la proportion du desséchement.

Nota. Les pesanteurs ont été prises par le moyen d'une balance qui penchoit à un quart de grain.

| Mois & Jours.  |                              | POIDS<br>du feul<br>morceau. | POIDS<br>des fept<br>morceaux. | Mois & Jours.           | POIDS<br>du feul<br>morceau. | POIDS<br>des lept<br>morceaux. |
|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1734.<br>Avril | 8 à 2h du foir               | grains.<br>2 I 8 9           | grains.<br>2.189               | 1734.<br>Avril. 18, sec | graius.<br>1630              | grains<br>I 502                |
|                | 8 à 10 <sup>h</sup> du foir. |                              | 1981                           | 19, couvert             | •                            | 1497                           |
|                | 9à 1 0 <sup>h</sup> du mat.  | 1 .                          | 1851                           | . 20, humide            | 1                            | 1493                           |
|                | 10 même heure.               | 1                            | 1712                           | 2 I                     | 1                            | 1486                           |
|                | 11                           | '                            | 1628                           | 22, variable            |                              | 1481                           |
|                | I 2 · · · · · · · · ·        | ,                            | 1 ′ ′ (                        | 23, chaud               | 1 ' '                        | 1485                           |
|                | 13, temps serein             | _                            |                                | 24                      | 1 / -                        | 1486                           |
|                | 14, sec                      |                              |                                | 25, sec                 | 1                            | 1482                           |
|                | 15, fec                      | 1 '                          |                                | 26, sec                 | 1                            | -                              |
|                | 16, sec                      |                              | 1 - 1                          | 27, sec                 |                              | _                              |
|                | 17, sec                      | 1656                         | 1505                           | 28, sec                 | 1509                         | 1449                           |

| Mois & Jours.                                                                                                          | POIDS<br>du feul<br>morceau.                         | POIDS<br>des sept<br>morceaux                                  | Mois & Jours.                                                               | POIDS<br>du feul<br>morceau.         | POIDS<br>des fept<br>morceaux. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1734.  29, vent  30, pluie  Mai 1. er humide  5, pluie  9, beau  13, humide  21, beau  29, vent & pluie  Juin 6, pluie | 1504<br>1507<br>1512<br>1510<br>1511<br>1504<br>1503 | 1447 1 1 4 6 1 1 4 6 8 1 4 7 8 1 4 7 5 1 4 7 6 1 4 6 5 1 4 6 6 | 1734. Juillet 6, beau Août 6, fec 10, fec 12, fec 14, fec 15, fec 16, pluie | 1500<br>1489<br>1479<br>1470<br>1461 | 1448                           |

Avant que d'examiner ce qui réfulte de cette expérience, il faut observer qu'il falloit 492 des grains dont je me suis servi pour faire une once, & que le pied cube de ce bois, qui étoit de l'aubier, pesoit à très-peu près 66 livres; que le morceau dont je me suis servi, contenoit à peu-près 7 pouces cubiques, & chaque petit morceau un pouce, & que les surfaces étoient comme 10 est à 34. En consultant la Table, on voit que le desséchement dans les huit premières heures est, pour le morceau seul, de 59 grains; & pour les sept morceaux, de 208 grains; ainsi la proportion du desséchement est plus grande que celle des surfaces, car le morceau perdant 59, les sept morceaux n'auroient dû perdre que 200 3. Ensuite on voit que depuis dix heures du soir jusqu'à sept heures du matin, le morceau seul a perdu 60 grains, & que les sept morceaux en ont perdu 130; & que par conséquent le desséchement qui d'abord étoit trop grand, proportionnellement aux surfaces, est maintenant trop petit; parce qu'il auroit fallu pour que la proportion fût juste, que le morceau seul perdant 60, les sept morceaux eussent perdu 204, au lieu qu'ils n'ont perdu que 130.

En comparant le terme suivant, c'est-à-dire, le quatrième de la Table, on voit que cette proportion diminue très - considérablement, en sorte que les sept morceaux ne perdent que très-peu en comparaison de leur surface; & dès le cinquième terme, il se trouve que le morceau seul perd plus que les sept morceaux, puisque son desséchement est de 93 grains, & que celui des sept morceaux n'est que de 84 grains. Ainsi le desséchement se fait ici d'abord dans une proportion un peu plus grande que celle des surfaces, ensuite dans une proportion plus petite, & enfin il devient plus grand, où la surface est la plus petite. On voit qu'il n'a fallu que cinq jours pour dessécher les fept morceaux, au point que le morceau seul perdoit plus ensuite que les sept morceaux.

On voit aussi qu'il n'a fallu que vingt-un jours aux sept morceaux pour se dessécher entièrement, puisqu'au 29 avril ils ne pesoient plus que 1447 grains  $\frac{1}{2}$ , ce qui est le plus grand degré de légèreté qu'ils aient acquis, & qu'en moins de vingt-quatre heures, ils étoient à moitié secs; au lieu que le morceau seul ne s'est entièrement desséché qu'en quatre mois & sept jours, puisque c'est au 15 d'août que se trouve sa plus grande légèreté, son poids n'étant alors que de 1461 grains, & qu'en trois sois vingt-quatre heures il étoit à moitié sec. On voit

aussi que les sept morceaux ont perdu, par le desséchement, plus du tiers de leur pesanteur, & le morceau seul à très-peu près le tiers.

#### Expérience IV.

Sur le même sujet que la précédente.

LE 9 avril 1734, j'ai fait prendre dans le tronc d'un chêne qui avoit été coupé & abattu trois jours auparavant, un morceau de bois en forme de cylindre, dont j'avois déterminé la grosseur en mettant la pointe du compardans le centre des couches annuelles, afin d'avoir la partie la plus solide de cet arbre qui avoit plus de soixante ans. J'ai fait scier en deux ce cylindre pour avoir deux cylindres égaux, & j'ai fait scier de la même saçon en trois l'un de ces cylindres. La superficie des trois morceaux cylindriques étoit à la superficie du cylindre, dont ils n'avoient que le tiers de la hauteur comme 43 est à 27, & le poids étoit égal, en sorte que le cylindre seul pesoit, aussi-bien que les trois cylindres, 28 onces 13, & ils auroient pesé environ une livre 14 onces si on les eût travaillés le jour même que l'arbre avoit été abattu.

214 HISTOIRE NATURELLE.

TABLE du desséchement de ces morceaux de bois.

| Mois & Jours.         | POIDS<br>du feul<br>morceau. | POIDS<br>des trois<br>morceaux. | Mois & Jours. | POIDS<br>du feul<br>morceau.          | POIDS<br>des trois<br>morceaux. |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1734.                 | onces.                       | onces                           | 1734.         | onces.                                | onces.                          |
| Avril 9 à 10h du mat. | 28 13                        | 28 13                           | Avril 30      | 23 17 32                              | $2 I \frac{25}{52}$             |
| 10à6h du matin        | 28 10                        |                                 | Mai 1. cr     | $23\frac{15}{32}$                     | $2 I \frac{23}{32}$             |
| r r même heure.       | 28 4                         | $27\frac{13}{16}$               | 2             | $23\frac{14}{32}$                     | -                               |
| I 2                   | 27 15                        | 27 6                            | 3 · · · · · · | 23 11                                 | 21 19                           |
| - 13                  | 27 10                        | 26 15                           | 5             | $23\frac{8}{32}$                      | 21 17                           |
| 14                    | 27 4/16                      | 26 7                            | 9             | $22\frac{28}{32}$                     | 21 7 32                         |
| 15                    | $26\frac{31}{32}$            | $26\frac{1}{32}$                | 13            | $22\frac{21}{32}$                     | 2 1 32                          |
| • 16                  | $26\frac{22}{32}$            | $25\frac{20}{32}$               | 17            | 22 16                                 | 20 25                           |
| 17                    | 26 10                        | $25\frac{6}{32}$                | 21            | $22\frac{3}{32}$                      | 20 19                           |
| ı 8                   | 26.                          | 24 34                           | 25            | $2 I \frac{39}{33}$                   | 20 16                           |
| 19                    | $25\frac{24}{32}$            | $24\frac{14}{32}$               | 29            | 21 33                                 | 20 13                           |
| 20                    | $25\frac{17}{32}$            |                                 | Juin 2        | 2 t 18/32                             | 20 11                           |
| 21                    | $25\frac{6}{32}$             | 23 = 5                          | 6             | $21\frac{18}{32}$                     | 20 14                           |
| 22                    | 24 39                        | $23\frac{18}{32}$               | 14            | 21 13                                 | 20 13                           |
| 23                    | $24\frac{25}{32}$            | $23\frac{8}{32}$                | 26            | $2 I \frac{7}{32}$                    | 20 芫                            |
| 24                    | 24 19                        |                                 | Juillet 26    | $21\frac{26}{32}$                     | 20 19                           |
| 25                    | 24 블                         | -                               | Août26        | $20\frac{25}{32}$                     | $2.0\frac{9}{32}$               |
| 26                    | $24\frac{7}{32}$             | ,-                              | Septem. 26    | $20\frac{20}{32}$                     | 20 3                            |
| ²¬,                   | 24.                          | , - ,                           | Octobre.26    | $20\frac{28}{32}$                     | $20\frac{19}{33}$               |
| 28                    | $23\frac{35}{32}$            |                                 | Novemb 26     | $2 I \frac{1}{32}$                    | 20 30                           |
| 29                    | 2 3 22                       | $22\frac{1}{32}$                | Décemb.26     | $2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3 \cdot a}$ | $20\frac{10}{12}$               |

On voit par cette expérience, comparée avec la précédente, que le bois du centre ou cœur de chênc ne se dessèche pas tout-à-fait autant que l'aubier, en supposant même que les morceaux eussent pesé 30 onces, au lieu de 28 13/16, & cela à cause du desséchement qui s'est fait pendant trois jours, depuis le 6 avril qu'on a abattu l'arbre dont ces morceaux ont été tirés, jusqu'au

o du même mois, jour auquel ils ont été tirés du centre de l'arbre & travaillés. Mais en partant de 28 onces 13/16, ce qui étoit leur poids réel, on voit que la proportion du desséchement est d'abord beaucoup plus grande que celle des surfaces, car le morceau seul ne perd le premier jour que  $\frac{3}{16}$  d'once, & les trois morceaux perdent  $\frac{7}{16}$ , au lieu qu'ils n'auroient dû perdre que  $\frac{4}{16} + \frac{7}{9} \times 16$ . En prenant le desséchement du second jour, on voit que le morceau seul a perdu 4 & les trois morceaux 9, & que par conséquent il est à très-peu près dans la même proportion avec les surfaces qu'il étoit le jour précédent, & la différence est en diminution; mais dès le troissème jour le desséchement est en moindre proportion que celle des furfaces, car les surfaces étant 27 & 43, les desséchemens seroient comme 5 &  $7\frac{26}{27}$  s'ils étoient en même proportion; au lieu que les desséchemens sont comme 5 & 7 ou  $\frac{5}{16}$  &  $\frac{7}{16}$ . Ainsi dès le troissème jour le desséchement qui d'abord s'étoit fait dans une plus grande proportion que celle des surfaces, devient plus petit, & au douzième jour le desséchement des trois morceaux est égal à celui du morceau seul; & ensuite les trois morceaux continuent à perdre moins que le morceau seul; ainsi le desséchement se fait comme dans l'expérience précédente, d'abord dans une plus grande raison que celle des surfaces, ensuite dans une moindre proportion; & enfin il devient absolument moindre pour la surface plus grande; l'expérience suivante confirmera encore cette espèce de règle sur le desséchement du bois.

#### Expérience V.

J'AI pris dans le même arbre qui m'avoit servi à l'expérience précédente, deux morceaux cylindriques de cœur de chêne, tous deux de 4 pouces 2 lignes de diamètre, & d'un pouce 4 lignes d'épaisseur; j'ai divisé l'un de ces morceaux en huit parties, par huit rayons tirés du centre, & j'ai fait fendre ce morceau en huit, selon la direction de ces rayons; suivant ces mesures la superficie des huit morceaux est à très-peu près double de celle du seul morceau, & ce morceau seul, aussi-bien que les huit morceaux, pesoient chacun 11 onces 11/16, ce qui revient à très-peu près à 70 livres le pied cube: voici la table de leur desséchement. On doit observer comme dans l'expérience précédente, qu'il y avoit trois jours que l'arbre dont j'ai tiré ces morceaux de bois étoit abattu, & que par conféquent la quantité totale du desséchement doit être augmentée de quelque chose.

TABLE du desséchement d'un morceau de bois, & de huit morceaux, desquels la superficie étoit double de celle du premier morceau, le poids étant le même.

| Mois & Jours.                                                              | :                                   | POIDS<br>des huit<br>morceaux, | Mois & Jours. | POIDS<br>du feul<br>morcessu.        | POIDS<br>des huit<br>morcesess, |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1734.<br>Avril 9 à 8 h du foir.<br>10 à 6 h du mat.<br>11 même heure<br>12 | $II\frac{19}{32}$ $II\frac{11}{32}$ | II 11/16 II 14/32              | 14            | $10\frac{25}{32} \\ 10\frac{19}{32}$ | 10류                             |

| Mois & Jours. | POIDS<br>du feul<br>morceau.                          | POIDS<br>des huit<br>morceaux.        | Mois & Jours.                                                                                                          | POIDS<br>du feul<br>morcesu.                   | POIDS<br>des huit<br>morceaux.                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1734. Avril17 | 00 ces.  10 7 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1734.  Mai. 3  5  9  13  17  21  25  29  Juin 6  26  Juillet 26  Août 26  Septemb 26  Octobre 26  Novemb 26  Décemb 26 | 6 (4 (5 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 | 0 8 7 3 7 3 7 3 6 3 5 3 4 3 6 3 7 3 5 3 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |

On voit ici, comme dans les expériences précédentes, que la proportion du desséchement est d'abord beaucoup plus grande que celle des surfaces, ensuite moindre, puis beaucoup moindre, & ensin que la plus petite surface vient hientôt à perdre plus que la plus grande.

On peut observer aussi par les derniers termes de cette Table, qu'après le desséchement entier, au 26 août, ces morceaux de bois ont augmenté de pesanteur par l'humidité des mois de septembre, octobre & novembre; & que cette augmentation s'est faite proportionnellement aux surfaces.

Supplément. Tome IL

## Expérience VI.

Pour comparer le desséchement du bois parfait qu'on appelle le cœur, avec le desséchement du bois imparfait qu'on appelle l'aubier.

Le 1. er avril 1734, j'ai fait tirer du corps d'un chêne abattu la veille, deux parallélipipèdes, l'un de cœur & l'autre d'aubier, qui pesoient tous deux 6 onces \( \frac{1}{4} \); ils étoient de même figure, mais le morceau d'aubier étoit d'environ un quinzième plus gros que le morceau de cœur, parce que la densité du cœur de chêne nouvellement abattu, est à très-peu près d'une quinzième partie plus grande que la densité de l'aubier.

TABLE du desséchement de ces morceaux de bois.

| Mois & Jours.                                        | PQIDS<br>du cœur<br>de chêne. | POIDS du morceau d'aubier. | Mois & Jours.   | POIDS<br>du cœur<br>de chêne.           | POID:<br>da<br>morcess<br>d'aubier.      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1734. Avril 1. er à midi  2  3  4  5  6  7  8  9  12 | 5 31<br>5 29<br>5 32          | onces.                     | 1734. Avril. 14 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| Mois & Jours. | POIDS<br>du cœur<br>de chêne                     | POIDS<br>du<br>morceau<br>d'aubier.          | Mois & Jours. | POIDS<br>du cœur<br>de chêne                                                                            | POIDS<br>du<br>morceau<br>d'aubier.                                           |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1734. Avril27 | onces. 8 4 5 5 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | onces. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1734.  Juin 2 | 4 3 2 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 3 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 | 00 ces.  4 8 64  4 8 64  4 64  4 64  4 66  4 66  4 66  4 66  4 66  4 66  4 66 |

On voit par cette Table, que sur 6 onces 1 la quantité totale du desséchement du morceau de cœur de chêne est 1 once 25 , & que la quantité totale du desséchement du morceau d'aubier est de 2 onces  $\frac{5}{32}$ ; de sorte que ces quantités sont entr'elles, comme 57 est à 69, & comme 14 4 est à 16 4, ce qui n'est pas fort différent de la proportion de densité du cœur & de l'aubier qui est de 15 à 14. Cela prouve que le bois le plus dense, est aussi celui qui se dessèche le moins. J'ai d'autres expériences qui confirment ce fait: un morceau cylindrique d'alizier qui pesoit 15 onces ½ le 1. er avril 1734, ne pesoit plus que 10 onces 1 le 26 septembre suivant, & par conséquent ce morceau avoit perdu plus d'un tiers de son poids. Un morceau cylindrique de bouleau qui pesoit 7 onces ½ le même jour 1.er avril, ne pesoit plus que 4 onces  $\frac{4}{5}$  le 26 septembre suivant. Ces bois sont E e ij

plus légers que le chêne, & perdent aussi un peu plus par le desséchement, mais la dissérence n'est pas grande, & on peut prendre pour règle générale de la quantité du desséchement dans les bois de toute espèce, la diminution d'un tiers de leur pesanteur en comptant du jour que le bois a été abattu.

On voit encore par l'expérience précédente, que l'aubier se dessèche d'abord beaucoup plus promptement que le cœur de chêne; car l'aubier étoit déjà à la moitié de son desséchement au bout de sept jours, & il a fallu vingt-quatre jours au morceau de cœur pour se dessécher à moitié; & par une Table que je ne donne pas ici, pour ne pas trop grossir ce Mémoire, je vois que l'alizier avoit en huit jours acquis la moitié de son desséchement, & le bouleau en sept jours; d'où l'on doit conclure que la quantité qui s'évapore par le desséchement dans les différentes espèces de bois, est à peu-près proportionnelle à leur densité; mais que le temps nécessaire pour que les bois acquièrent un certain degré de desséchement; par exemple, celui qui est nécessaire pour qu'on les puisse travailler aisément, que ce temps, dis-je, est bien plus long pour les bois pesans que pour les bois légers, quoiqu'ils arrivent à perdre à peu-près également un tiers & plus de leur pesanteur.

#### Experience VII.

LE 26 février 1744, j'ai fait exposer au Soleil les deux morceaux de bois qui m'ont servi aux deux premières

expériences, & que j'ai gardés pendant vingt ans. Le plus ancien de ces morceaux, c'est-à-dire, celui qui a servi à la première expérience sur le desséchement, pesoit, le 26 février 1744, 31 livres 1 once 2 gros; & l'autre, c'est-à-dire, celui qui avoit servi à la seconde expérience, pesoit le même jour 26 février 1744, 31 livres 4 onces: ils avoient d'abord été desséchés à l'air pendant dix ans, ensuite ayant été exposés au Soleil depuis le 26 février jusqu'au 8 mars, & toujours garantis de la pluie, ils se séchèrent encore, & ne pesoient plus, le premier, que 30 livres 5 onces 4 gros, & le second, 30 livres 6 onces 2 gros; pour les dessécher encore davantage, je les fis mettre tous deux dans un four chauffé à 47 degrés audessus de la congélation; il étoit neuf heures quarante minutes du matin, on les a tirés du four deux heures après, c'est-à-dire à onze heures quarante minutes, on les a mesurés exactement, leurs dimensions n'avoient pas changé sensiblement. J'ai seulement remarqué qu'il s'étoit fait des gersures sur les quatre faces les plus longues qui les rendoient d'une demi-ligne ou d'une ligne plus larges; mais la hauteur étoit absolument la même. On les a pesés en sortant du four; le morceau de la première expérience ne pesoit plus que 29 livres 6 onces 7 gros, & celui de la seconde, 29 livres 6 onces; dans le moment même je les ai fait jeter dans un grand vaisseau rempli d'eau, & on a chargé chaque morceau d'une pierre pour les assujentir au fond du vaisseau

222 HISTOIRE NATURELLE.

TABLE de l'imbibition de ces deux morceaux de bois qui

étoient entièrement desséchés lorsqu'on les a plongés dans l'eau.

| MOIS<br>&<br>Jours. | TEMPS pendant lequel les bois ont resté au four & à l'eau, | POIDS  des deux  morceaux de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOIS<br>&<br>Jours. | TEMPS pendant lequei des de des de ont reflé à l'eau.               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1744•<br>Mars 8     |                                                            | liv. onc. gros. 5. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1744.<br>Mars 9     | t heure. \( 1.\frac{e^{2}}{32}.\) ils pesoient \( 2.\frac{d}{34}.\) |
| 9                   | Misaufour* à 94<br>40' & tité à 114<br>40'; lis pefoiens   | \$1.029. 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                   | 1 heure 1. 1 heure 2.d 34.                                          |
| 9                   | Jeté dans Feau<br>à 11h 40' & tiré<br>à midi 40',          | \[ \begin{aligned} \begin{aligned} 1.^{\text{cr}} \begin{aligned} 32. & # & 2 \\ 2.^{\text{d}} \begin{aligned} 32. & # & 2 \\ & 2. & # \end{aligned} \]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                  | 11 heures \ 1.er 34.                                                |
| 9                   | 1 heure                                                    | 11. cr 32. 8. 6<br>2. d 33. 4. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                  | 12 heures \{ 1. \( \cdot r \) 34. \\ 2. \( d \) 35.                 |
| 9                   | 1 heure                                                    | (1. <sup>67</sup> 32. 13. 6<br>(2. <sup>6</sup> 33. 9. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                  | 12h eures { 1.er 35.                                                |
| 9                   | r heure                                                    | {1. <sup>67</sup> 33. 1.3<br>{2. <sup>d</sup> 33.13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                  | 1 2 heures { 1. er 35. 2.d 35.                                      |
| 9                   | 1 heure                                                    | \[ \text{1.\frac{e}{1}} \] 33.  34.  \( \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tilit{\text{\text{\text{\tilit{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\ti}{\text{\tilit{\text{\text{\tilit{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tilit{\text{\text{\tin}\tilit{\text{\text{\tilit{\text{\tiin}\tilit{\text{\tilit{\tilit{\tiin}\tilit{\text{\tiin}\tiint{\text{\tiin}\text{\tiin}\tilit{\tilit{\tilit{\text{\tilit{\text{\tiin}\tilit{\text{\tii}\tiit}\tint{\tiin}\tilit{\text{\tii}\tilit{\tiit}\tiit}\tiit}\tiint{\tiin} | 12                  | t 2 heures \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                   |
| 9                   | 1 heure                                                    | (1.er 33. 6. #<br>(2.d 34. 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                  | 12 heures {1.6735.<br>2.436.                                        |
| 9                   | 1 h 15'                                                    | 1. <sup>cr</sup> 3 3. 8. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                  | 1 2 heures { 1.er 35. }<br>2.d 36.                                  |
| 9.,,                | 1 45'                                                      | (1. <sup>er</sup> 33. 9. 1<br>2.d 34. 5. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 13                | 12 heures { 1.6735.                                                 |
| 9.,                 | I 55',                                                     | {1. <sup>61</sup> 33. 16. 4<br>{2. <sup>d</sup> 34. 6. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                  | 12 heures \{ 1.er 36.                                               |
| 9                   | 1 55'                                                      | 1. ° 7 3 3. 11. 4<br>2. d 34. 7. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 12 heures \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                     |

<sup>\*</sup> Le thermomètre a monté à 47 degrés, il étoit au degré de la congélation.

|                     |                                                  | The state of the state of                                                                    |                     |                                                  |                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOIS<br>&<br>Jours. | TEMPS pendant lequel les bois ont refté à l'eau. | POIDS  des deux  morceanx de bois,                                                           | MOIS<br>&<br>Jours. | TEMPS pendant lequel les bois ont refté à l'eau. | POIDS  des deux  morceaux de bois.                                                     |
| 44·<br>s15          | 12 heures                                        | liv. onc. gros                                                                               | 1744.<br>Mars22     | 12 heures                                        | 11. onc. gros.                                                                         |
| 15                  | 12 heures                                        | (2. <sup>d</sup> 37. # 7<br>(1. <sup>er</sup> 36. 6. 2<br>(2. <sup>d</sup> 37. 2. 2          | 22                  | 12 heures                                        | (2. <sup>4</sup> 38. 1. 4<br>(1. <sup>6</sup> 37. 5. 2.<br>(2. <sup>4</sup> 38. 2. 4   |
| 16                  | 12 heures                                        | 11. 36. 8. 1<br>2. 37. 3. 4<br>1. 36. 9. 11                                                  | 23                  | 24 heures                                        | \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\                                                |
| 17                  | 12 heures                                        | 2.d 37. 5. 3<br>1.s <sup>1</sup> 36. 10. 2<br>2.d 37. 6. #                                   | 25                  | 24 heures                                        | (2. <sup>d</sup> 38. 5. 11)<br>(1. <sup>c1</sup> 37. 9. 2<br>(2. <sup>d</sup> 38. 6. 6 |
| 17                  | 12 heures                                        | (1. <sup>67</sup> 36. 11. 2<br>(2. <sup>8</sup> 37. 7. 3<br>(1. <sup>67</sup> 36. 12. 6      | 26                  | 24 heures                                        | (1.6°37. 10. 3<br>(2.d 38. 7. 5<br>(1.6°37. 11. 3                                      |
| 18                  | 12 heures                                        | 2.d 37. 8. 4<br>1.er 36. 13. 2                                                               | 27                  | 24 heures<br>24 heures                           | 2.d 38. 8.7<br>51.6737. 12. 2                                                          |
| 19                  | 12 heures                                        | 2. <sup>d</sup> 37. 9. 4<br>{1. <sup>c1</sup> 36. 14. 7<br>{2. <sup>d</sup> 37. 10. 7        | 29                  | 24 heures                                        | 2.d 38. 10. #<br>\[ 1.67 37. 13. 1<br>\] 2.d 38. 10. 3                                 |
| 19                  | 1 2 heures                                       | \\\ \begin{align*} 1.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | 30                  | 24 heures                                        | \ 1.6137. 13. 6<br>\ 2.6 38. 11. 3<br>\ 1.6137. 14. 3                                  |
| 20                  | 12 heures                                        | 2. <sup>d</sup> 37. 13. 6<br>{1. <sup>er</sup> 37. 2. <i>u</i><br>{2. <sup>d</sup> 37. 14. 3 | Avril. 1.er         | 24 heures                                        | 2. <sup>d</sup> 38. 11. 5<br>51. <sup>cr</sup> 37. 14. 7<br>2. <sup>d</sup> 38. 12. 4  |
| 21                  | 1 1 W                                            | \$1. <sup>67</sup> 37. 3.7<br>2.d 37. 15. 2                                                  | 2                   | 24 heures                                        | {1.e'38. # 1<br>2.d 38. 13. 1                                                          |
| 21                  | 12 heures                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                       | 3                   | 24 heures                                        | 2,4 38. 14. 11                                                                         |

# 224 HISTOIRE NATURELLE.

|             | TEMPS             |                                                                 |                  | TEMPS           |                                            |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| MOIS        | pendant lequel    | POIDS                                                           | MOIS             | pendant lequel  | POIDS                                      |
| &           | les bois<br>, ont | des <del>de</del> ux                                            | &                | les bais<br>ont | des deux                                   |
| Jours.      | reflé à l'esu.    | morceaux de bois.                                               | Jours.           | reste à l'eau.  | morceaux de bais.                          |
| 1744-       |                   | liv. onc. gros                                                  | 1744             |                 | liv. onc. gra                              |
| Ayril. 4    | 24 heures         | ζι. <sup>ς</sup> τ38, τ. 2                                      | Avril. 18. beau. | 24 houres       | 1.4738, 12. 1                              |
|             | 3                 | 2.d 38. 14. 2<br>51. cr 38. 1. 7                                | ,                | 24 heures       | 2.d 39. 9. a<br>(1. c 38. 13. 1            |
|             |                   | 2.4 38, 15, 1<br>(1.6738, 3, 7                                  |                  |                 | 2.d 39. 9.4<br>(1."38. 13.2                |
| 6, pluic.   | 24 heures         | 2.d 39, # 7                                                     | 20, piule.       | 24 heures       | 2.d 39. 10. 7                              |
| 7, pluic.   | 24 heures         | \                                                               | 21, Deau.        | 24 heures       | (1. <sup>67</sup> 38. 14.#<br> 2.439. 11.# |
| 8, pluic.   | 24 heures         | •                                                               | 22, beau.        | 24 heures       | (1. <sup>6</sup> 38, 14, 6                 |
| 9, pluie.   | 24. heures        | (1. <sup>cr</sup> 38, 4. (                                      | 23, yent,        | 24 heures       | (1. <sup>er</sup> 38. 15. 6                |
| 10, pluie.  | 24 heures         | . er . o                                                        | 24, pluie.       | 24 heures       | (1. <sup>67</sup> 39. # 3                  |
| rr, pluie.  | 24 heures         |                                                                 | 25, pluie.       | 24. heures      | Creran r                                   |
| 13, froid.  | Take Homeon       | 1. <sup>67</sup> 38, 7.                                         | 26, sec          | 2 i heures      | -                                          |
| 73. lec     | 34 houres         | . er 0 0 -                                                      | 27, vent.        | 24 heures       | C - 97                                     |
| [14, froid. | 24 heures         | (1. <sup>cr</sup> 38. 9. 6. 6                                   | 28, pluie.       | 24 heures       | 1. <sup>67</sup> 39. <b>4. 1</b>           |
| 15, pluie.  | 24. heures        | (1.er 38. 10. 2<br>2.d 39. 7.4                                  | 29, beau.        | 24 heures       | (T. <sup>67</sup> 20. 4. 2                 |
| 16, vent    | 24. heures        | (1. <sup>6</sup> 138. 10. 7<br>2.d 39. 7. 7                     | 30, fec          | 24. heures      |                                            |
|             | 24 heures         | [2. 39. ].<br>[1.e <sup>e</sup> ] 38. 11. 4<br>[2.d] 39.   8. 4 | Mai I.erbeau.    | 24 heures       | C * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
| •           | , (               | . 25. 44.                                                       | '4               | • (             | ( <del>1</del> ++                          |

|               |                      |                                                                  | سب بدروست الكراي م |                      | •                                                                                                                           |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOIS          | TEMPS pendant icquel | POIDS                                                            | MOIS               | TEMPS pendant lequel | POIDS                                                                                                                       |
| & :           | les bois             | des deux                                                         | &                  | les bois             | des deux                                                                                                                    |
| Jours.        | ont                  | morceaux de bois.                                                | Jours.             | ont                  | morceaux de bois,                                                                                                           |
|               | resté à l'eau.       |                                                                  |                    | resté à l'eau.       |                                                                                                                             |
| 1744.         |                      | liv. onc. gros.                                                  | 1744.              |                      | liv. onc. gros.                                                                                                             |
|               | 1 .                  | (1. <sup>c1</sup> 39. 6.4                                        |                    | . (                  | 1.6739. 13. 3                                                                                                               |
| Mai 2, chaud- | 24 heures            |                                                                  | Mai 23, beau.      | 2 jours.             | 2. <sup>d</sup> 40. 9.#                                                                                                     |
|               | }                    |                                                                  |                    |                      |                                                                                                                             |
| 2, beau.      | 24 heures            | 1.er39. 6.7                                                      | 25, pluie.         | 2 jours.             | 1.cr 39. 14. 4                                                                                                              |
| . ,           | 1                    | 2.4 40. 3.7                                                      |                    |                      | 2.d 40. 10. "                                                                                                               |
|               | 1                    | 1.er 39. 7. "                                                    |                    |                      | 1. <sup>c1</sup> 40. 1. I                                                                                                   |
| 4, deau.      | 24 heures            | 2.d 40. 4.7                                                      | 27, beau.          | 2 jours.             | 2.d 40. 12. 3                                                                                                               |
|               |                      | 1.439. 7.5                                                       |                    |                      | I. cr 40. 2. #                                                                                                              |
| 5, beau.      | 24 heures            |                                                                  | 29, beau.          |                      | 2. <sup>d</sup> 40. 12. 4                                                                                                   |
|               | 1 9                  |                                                                  |                    |                      |                                                                                                                             |
| 6, vent.      | 24 heures            | 1.°°39. 7.4                                                      | 31, beau.          | 2 jours.             | 1.640. 1.2                                                                                                                  |
|               | 1.                   | 2.4 40. 4. 1                                                     | <b>J</b> .,        | ′ (                  | 2.d 40. 12. 5                                                                                                               |
|               | hannas (             | 1.er 39. 7. 5                                                    | Juin 2, sec        | . (                  | 1. cr40. 2.4                                                                                                                |
| 7, piule.     | 24 heures            | 2.d 40. 5. 3                                                     | Jun 2, 1ec         | 2 jours.             | 2.4 40. I 3. 2                                                                                                              |
|               | 1 . (                | 1.6739. 8.5                                                      | •                  |                      | 1. <sup>cr</sup> 40. 4. I                                                                                                   |
| 8, pluie.     | 24 heures            | 2.4 40. 5. 3                                                     | 4, pluie.          | 2 jours.             | 2.d 40. 14. 1                                                                                                               |
|               |                      |                                                                  |                    |                      |                                                                                                                             |
| 9, bau.       | 24 heures            | 1.6739. 9. 2                                                     | 6, sec             | 2 jours,             | 1. 40. 5. "                                                                                                                 |
|               | 1 (                  | 2.d 40. 6. "                                                     |                    |                      | 2.4 40. 14. 7                                                                                                               |
| 11, vent      | 2 jours.             | 1.6139. 9. 1                                                     | 8, fec             | 2 jours.             | 1.er40. 5."                                                                                                                 |
| 22, (5        | ] = ,0               | 2.d 40. 5. 3                                                     | <i>D</i> , 100     | Z jouis.             | 2.4 40. 14. 5                                                                                                               |
|               | 1                    | 1.er 39. 9. 3                                                    |                    |                      | 1.6°40. 5. 6                                                                                                                |
| 13, vent.     | 1 Z   Ouis - /       | 2.d 40. 5. 6                                                     | 10, sec            | - 10-00-4            | 2. <sup>d</sup> 40. // //                                                                                                   |
|               | )                    | - cr                                                             |                    |                      |                                                                                                                             |
| 15, vent.     | l 2 iours./          | 1. 39. 9.7                                                       | I2                 | 2 jours.             | 1.er40. 6. 5                                                                                                                |
| -             | ' {                  | 2.d 40. 5.7                                                      |                    | (                    | 2.d 41. # 4                                                                                                                 |
| 17, pluie.    | 2 jours.             | 1."39. 10. 5                                                     | 1 4., chaud.       | 2 jours.             | 1. 40. 7. 2                                                                                                                 |
|               | [ ]                  | 2.d 40. 6. 3                                                     | -                  | \ \                  | 2.d 41. I. #                                                                                                                |
|               | 1                    |                                                                  |                    | . : (                | 1.440. 8. 3                                                                                                                 |
| 19, pluie.    | 2 jours.             | 2.d 40. 7. 2                                                     | io, piule          | z jours.             | 2.d 41. 1. S                                                                                                                |
|               | ] . ?                | 1.er 39. 11. 5<br>2.d 40. 7. 2<br>1.er 39. 12. 5<br>2.d 40. 8. 3 |                    |                      | T 6140 TO T                                                                                                                 |
| 21, tonn.     | 2 jours.             | 39. 12. 5                                                        | 18, couv.          | 2 jours.             | 1. 40. 10. 1                                                                                                                |
| J.            | 1,                   | 2.40. 8.3                                                        | l                  |                      | 1.6 <sup>1</sup> 40. 8. 3<br>2. <sup>d</sup> 41. 1. 5<br>1. <sup>6</sup> <sup>1</sup> 40. 10. 1<br>2. <sup>d</sup> 41. 2. 7 |
| Jupp          | lément. T            | ome 11.                                                          |                    | Ff                   |                                                                                                                             |

| Mors<br>&<br>Jours.      | TEMPS pendant lequel les bois ont refté à l'eau. | POIDS  des deux  morceaux de bois,                                                              | Mois<br>&<br>Jours.         | TEMPS pendant lequel les bois ont resté à l'eau. | POIDS<br>des deux<br>morceaux de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1744.<br>Juin 20, pluic. | 2 jours.                                         | in. me. gros.<br>1. <sup>c1</sup> 40. 10. 4<br>2.d 41. 3. 5                                     | 1744.<br>Juillet.24, couv.  | 4 jours.                                         | fir. onc. grad-<br>  1. <sup>cr</sup>   41.   6. 6<br>  2. d   41.   4. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22, couv.                | 2 jours.                                         | . 1. er 40. 11. 5<br>2. d 41. 5. 3                                                              | 28, beau.                   | 4 jours.                                         | ) 1. <sup>cr</sup> 41. 8.4<br>  2. <sup>d</sup> 42. 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24, chaud.               | 2 jours.                                         | \[ 1. <sup>61</sup> 40. 11. 7<br>\  2. <sup>d</sup> 41. \  5. #                                 | Août. 1.er, vent.           |                                                  | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26, ſec                  | '                                                | \[ \begin{aligned} \cdot 1. \cdot 1 \cdot 2. \cdot 4 \cdot 1. \cdot 6. \cdot 2 \end{aligned} \] | 5, couv.                    | 4 jours.                                         | \\ \begin{aligned} \cdot 1. \\ \cdot 2. \\ \delta \end{aligned} \cdot 2. \\ \delta \end{aligned} \cdot 2. \\ \delta \end{aligned} \cdot 3. \\ \delta \end{aligned} \cdot 2. \\ \delta \end{aligned} \cdot 3. \\ \delta \end{aligned} 3. \\ \delta \end{aligned} 3. \\ \delta \end{aligned} 3. \\ \delta \ |
| 28, fec                  | 2 jours.                                         | \ 1. <sup>67</sup> 40. 13. 3<br>\ 2. <sup>4</sup> 41. 6. 5                                      | 9, chal.                    | 4 jours.                                         | \\ \begin{aligned} \cdot 1. \\ \delta \\ 2. \\ \delta \\ |
| 30, fec                  | 2 jours.                                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                           | 13, pluic.                  | 4 jours.                                         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juillet. 2, chaud.       |                                                  | (2.4 4 I · 7 · #                                                                                | 17, vent.                   |                                                  | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4, pluie.                |                                                  | \$1. <sup>er</sup> 40.15.3<br>}2. <sup>d</sup> 41.8.5<br>{1. <sup>er</sup> 41. //4              | 21, pluie.                  | 4 jours.                                         | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6, pluie.                |                                                  | (2.º 41. 8.7                                                                                    | 25, variab.                 |                                                  | \\2.\d 42. 6.7<br>\\1.\epsilon^c 42. # 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8, vent<br>Le 10, on a é | į .                                              | 2.d 41. 10. #<br>e les changer de                                                               | 29, beau.<br>Sept. 2, beau. |                                                  | 2.442. 7.2<br>(1.6742. 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cuvier, deux cerc        | ies s'étant l                                    | ) 1. <sup>er</sup> 41. 2.6                                                                      | 6, beau.                    |                                                  | 2. <sup>d</sup> 42. 8. #<br>51. <sup>cr</sup> 42. 2. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16, pluie.               |                                                  | \2.4 41. 10. 6<br>\1. <sup>67</sup> 41. 4. 1                                                    | 10, variab.                 | 4 jours                                          | 2. <sup>d</sup> 42. 9. 2<br>1. <sup>cr</sup> 42. 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20, pluie.               | 4 jours.                                         | 2. <sup>d</sup>                                                                                 | 14, beau.                   |                                                  | 2. <sup>d</sup> 42. 10. 5<br>51. <sup>cr</sup> 42.    5. 3<br>2. <sup>d</sup> 42.  11. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Mois<br>&<br>Jours.      | TEMPS pendant lequel les bois ont reflé à l'eau, | POIDS des deux morceaux de bois.               | Mois<br>&<br>Jours.                                                        | TEMPS pendant lequel les bois ont resté à l'eau. | POIDS<br>des deux<br>morceaux de bois.                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1744.<br>ept. 18, chaud. | 4 jours.                                         | in. onc. gros<br>(1. 42. 5. 4<br>2. 42. 12. 11 | 1744.<br>Nov. 13, beau.                                                    | 4 jours.                                         | ir. onc. gros<br>1. ct 42. 14. 4<br>2. d 43. 5. 2      |
| 22, beau.                | 4 jours.                                         | (1.5°42. 4.7<br>2.4 42. 11. 6                  | 17, pluie.                                                                 | 4 10015 . /                                      | 1.es 42. 15. 2<br>2.d 43. 5. 6                         |
| 26, chaud.               | 4 jours                                          | 11.6142. 5.4<br>2.442.12.2                     | 21, variab.                                                                |                                                  | 1.6'43. # 2<br>2.443. 6.2                              |
| 30, beau.                | 4 jours.                                         | 11.6°42. 6.7                                   | 25, beau.                                                                  | 4 jours.                                         | 1.er43. 1. #                                           |
| clob. 4, vent.           | 4 jours.                                         | 1.er42. 7.4<br>2.d 42. 14. 2                   | 29, neige<br>& gelee.                                                      | 4 jours.                                         | 1. <sup>cr</sup> 43. 2<br>2. <sup>d</sup> 43. 8. "     |
| 8, plaie.                | 4 jours.                                         | 1.er42. 7. 5<br>2.442. 14. 2                   | Déc. 3, dégel.                                                             | 4 jours.                                         | 1.° 43. 2.2<br>2.443. 8.2                              |
| 12, pluie.               | 4 jours.                                         | 1.er42. 9. #                                   | 7, variab.                                                                 | 4 jours.                                         | 1.° 43. 2.6<br>2.d 43. 8.4                             |
| 16, pluie.               | 4 jours .                                        | 1.er42. 9.6<br>2.d 43. # 3                     | 11, gelée.                                                                 | 4 jours. {                                       | 1.6'43. 3. "<br>2.4 43. 9. "                           |
| 20, pluie.               | 4. Jours . (                                     | 1.cr42. 10. 2<br>2.d 43. 1. 3                  | 15, pluie,<br>neige.                                                       | 4 Jours . Z                                      | 1.6'43. 2.6<br>2.443. 9.6                              |
| 24, pluie.               | 4. 10415 . 6                                     | 1.er42. 12. #<br>2.d 43. 2. 4                  | 19, pluie,<br>brouill.                                                     | 4 jours. {                                       | 1.6°43. 3.4<br>2.443. 9.4                              |
| 28, gelće.               | 4 10013.                                         | 1.er42. 12. 2<br>2.d 43. 3. #                  | 23, pluie,<br>neige.                                                       | o jours.                                         | 1. <sup>cr</sup> 43. 3. 5<br>2. <sup>d</sup> 43. 10. " |
| ov. 1.er, beau.          | 4 jours.                                         | 1.er42. 12. 6<br>2d. 43. 3. 2                  | 31, neige,<br>dégel.                                                       | 8 jours. {                                       | 1. <sup>6</sup> ,43. 5. "<br>2. <sup>4</sup> 43. 10. 6 |
| 5, pluie.                | 4 jours.                                         | 1.er42. 13. 2<br>2.d 43. 4. "                  | 31, neige,<br>dégel.<br>1745.<br>Janv 8, brouil.<br>& pluie.<br>16, gelée. | 8 jours. {                                       | 1. <sup>cr</sup> 43. 5. 4<br>2. <sup>d</sup> 43. 11. 2 |
| 9, beau.                 | 4 jours.                                         | 1. 42. 14. "<br>2.443. 4.6                     | 16, gelée.                                                                 | 4 jours. {                                       | 2.4 43. 13. 6                                          |
|                          |                                                  |                                                |                                                                            | Fin                                              |                                                        |

| Могз                        | TEMPS pendant lequel  | POIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mois                         | , TEMPS pendant lequel | POIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| &                           | les bois              | des deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | &                            | les bois               | des deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jours.                      | ont<br>resté à l'eau. | morceaux de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jours.                       | ont<br>resté à l'eau.  | morceaux de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1745.                       |                       | liv. enc. gros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1745.                        |                        | liv. one. grot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Janv. 24, gelée,<br>dégel*. | 8 jours.              | [1.6143. 7.3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avril. 22, pluie.            | 8 jours.               | (1. <sup>61</sup> 43.13.4)<br>(2.444.6.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Février. 1. erneige         |                       | 1. 17. 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30, beau                     | 8 jours.               | \ 1. <sup>cr</sup> 43. 13. 2<br>\ 2. <sup>d</sup> 44.     5. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9, pluie                    | 8 jours.              | (1. <sup>er</sup> 43. 8. 3<br>(2.d 43. 15. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai 8, pluie <sup>c</sup> .  | 8 jours.               | \\ 1. <sup>cr</sup> 43. 14. 3\\ 2. <sup>d</sup> 44. 7. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17, pluie,<br>vent, gelée.  | 1                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 beau,<br>pluie.           |                        | \(\) 1. <sup>61</sup> 43. 15. #\\\ 2.444. 7. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27, beau                    | 8 jours.              | { 1. <sup>cr</sup> 43. 9. 6<br>{ 2. <sup>d</sup> 44. 1. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24, chaud,<br>pluie.         | 1                      | \\ \begin{aligned} alig        |
| Mars 5, beau b,<br>gelée.   | 1                     | \[ \begin{aligned} alig | Juin 1 er, froid,<br>giboul. | 8 jours.               | \[ 1. \center{c}^{\text{r}} 44.  2.  3 \\ 2.  44.  8.  7 \end{array}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13, gelće.                  | 1 (                   | 1. <sup>cr</sup> 44. 12. 2<br>2. <sup>d</sup> 44. 5. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9, frais,<br>chaud.          | 8 jours.               | \ \ \cdot \c |
| 21, vent                    | 8 jours.              | 1. <sup>er</sup> 43. 11. #<br>2. <sup>d</sup> 44. 3. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, frais,<br>vent.          | 8 jours.               | \ 1. <sup>61</sup> 44. 2. #<br>\ 2. <sup>d</sup> 44. 9. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29, beau                    | 8 jours.              | 1. <sup>er</sup> 43. 11. "<br>2. <sup>d</sup> 44. 3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25, pluie,<br>vent.          | 8 jours.               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avril 6, sec                | 8 jours.              | \(\) 1. <sup>c1</sup> 43. 11. 2<br>\(\) 2. <sup>d</sup> 44. 3. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juillet. 3, pluie,<br>chaud. | 8 jours.               | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14, fec                     | 8 jours.              | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11, variab.                  | 8 jours.               | \\ \ \begin{aligned} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b>                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Le baquet étoit entièrement gelé: il n'y avoit qu'une pinte d'eau qui ne fut point glacée. On avoit changé les bois deux jours auparavant pour relier le baquet.

deux jours auparavant pour relier le baquet.

Les bois étoient si fort serrés par la glace qu'il a fallu y jeter de l'eau chaude. Ils ont passé la nuit dans la cuisine auprès de la cheminée, & ils ont été pesés douze heures après l'eau chaude mise dans ce cuvier.

<sup>&</sup>quot;Il est visible ici que c'est la vicissitude du temps qui détermine le plus ou le moins d'augmentation, après un pareil nombre de jours; les bois ont considérablement augmenté cette sois, parce que les deux jours qui ont précèdé celui qu'on les a pesés il a fait une pluie continuelle par un vent du Conchant, & le lendemain il a encore continué de pleuvoir un peu, & ensuite un temps couvert & humide-

| M <sub>a</sub> OIS<br>&<br>Jours. | TEMPS pendant lequel les bois ont reflé à l'eau. | POIDS  des deux  morceaux de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MOIS<br>&<br>Jours.         | TEMPS pendant lequel les bois ont refté à l'eau. | POIDS  des deux  morceaux de bois,                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1746.<br>Août 2 3, chaud.         | 16 jours.                                        | liv. onc. gros.  1. cr 45. 15. 3 2. d 46. 2. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1747.<br>Avril 4, pluic     | 16 jours.                                        | iv. onc. graz.                                                        |
| Sept 8, pluie                     | 16 jours.                                        | {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20, sec                     | 16 jours.                                        | \\ 1.6"46. 4.7<br>\\ 2.446. 8.1                                       |
| 24, lcc                           | r 6 jours.                                       | 1. cr46. · # 6<br>2. d 46. 3. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai 6, tempé.               | 16 jours.                                        | \\ \text{1.\cdot 146. 6.4} \\ \text{2.\dagged 46. 9.4} \end{array}    |
| Octob. 10, humid.                 | 16 jours.                                        | \[ \] 1. <sup>cr</sup> 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22, variab.                 | 16 jours.                                        | 1. ° '46. 7. 5<br>2. 46. 9. #                                         |
| 26, beau.                         | 16 jours.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juin 7, pluv                | 16 jours.                                        | (1. <sup>67</sup> 46. 8. 2<br>2. <sup>d</sup> 46. 10. 3               |
| Nov1 1, variab.                   | 16 jours.                                        | \[ \begin{aligned} \cdot 1. \cdot 46. & 2. \cdot \eta \\ 2. \cdot 46. & 6. \cdot \eta \eta \\\ \eta \\ | 2 3, tempé.<br>pluvieux.    | 16 jours.                                        | \\ 1. <sup>67</sup> 46. 9. 1<br>\\ 2. <sup>d</sup> 46. 12. 1          |
| 27, frimats                       | 16 jours.                                        | {1. <sup>er</sup> 46. 3. 1<br>{2. <sup>d</sup> 46. 6. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juillet 9, variab.          | 16 jours.                                        | (1. <sup>67</sup> 46. 10. #<br>2. <sup>4</sup> 46. 13. #              |
| Déc1 3,humid.                     | IIO IOUIS.                                       | \{\text{1.6746. 4.4}\\\2.646. 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25, chaud                   | 16 jours.                                        | \(\) 1. <sup>c1</sup> 46. 12. #<br>\\\\ 2. <sup>d</sup> 46. 14. 4     |
| 29,humid.                         | 16 jours.                                        | \1. <sup>cr</sup> 46. 3. "<br>\2.d 46. 7. u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Août 10, chaud,<br>vent.    | 16 jours.                                        | \ 1. <sup>67</sup> 46. 11. #<br>\ 2.4 46. 13. 2                       |
| 1747.<br>Janv14, gelée.           | 16 jours.                                        | \[ \begin{aligned} \cdot 1.\\ \delta \cdot 46. & \end{aligned} \]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26,</b> chaud,<br>pluie. |                                                  | \ 1.e <sup>r</sup> 46. 12. #<br>\ 2.d 46. 15. #                       |
| 30,humid.                         | 16 jours.                                        | \{1. <sup>cr</sup> 46. 2. "<br>\{2.d 46. 7. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sept 11, sec                | 1 .                                              | 11. <sup>67</sup> 46. 11. #                                           |
| Févr 1 5, tempé.                  | 16 jours.                                        | (1. <sup>c1</sup> 46. 1.2<br>2. <sup>1</sup> 46. 6. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27, pluv                    | To lours .                                       | (1. <sup>61</sup> 46. 11. e <sup>1</sup><br>2. <sup>4</sup> 46. 13. 4 |
| Mars 3, dégel.                    | 16 jours.                                        | (1. <sup>61</sup> 46. 3. 11<br>)2.446. 8. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Octob.27, bezu,<br>couvert. | 1 .                                              | 1. 46. 12. #<br>2. 46. 15. #                                          |
| 19, froid                         | 16 jours.                                        | (1. <sup>cr</sup> 46. 2. 8<br>(2.d 46. 8. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nov27, bruines<br>pend. 8j. | I to longer                                      | (1. <sup>e1</sup> 46. 14. #                                           |

| OIS<br>&<br>OURS              | TEMPS pendant fequel les bois ont reflé à l'esu. | POIDS  des deux  morcesux de bois.                   | MOIS<br>&<br>Jours.                      | TEMPS pendant lequel les bois ont resté à l'eau. | POIDS  des deux  morceaux de bois.                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.<br>27, pluv                | 30 jours.                                        | liv. onc. gros.<br>1. er 46. 15. 11<br>2. d 47. 1. 7 | 1749.<br>Févr 27, pluie,<br>ensuite sec. | 30 jours.                                        | iiv. one. gros. 1. cr 47. 6. 11                                                                |
| . 27, gelée ,<br>ige & dégel. | 30 jours.                                        | 1.er47. " "<br>2.d 47. 2. "                          | Mars27, pluv.                            | 30 jours.                                        | (1.6°47. 8. 11<br>(2.4°47. 9. 4                                                                |
| .27, dégel<br>& doux.         | 30 jours.                                        | 1.er 47. 1. 11<br>2.d 47. 2.4                        | Avril27, vent                            | 30 jours.                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                         |
| 27, froid                     | 30 jours.                                        | (1. "47. " 4<br>2. 47. 4. "                          | Mai27, chaud                             | 30 jours.                                        | 1. 47. 6. "<br>2. 47. 8. "                                                                     |
| 27, froid<br>& pluv.          | 30 jours.                                        | 1. 47. 2. "<br>2. 47. 3. "                           | Juin27, variab.                          | 30 jours.                                        | 1. er 47. 6. 4<br>2. d 47. 8. 11                                                               |
| 27, fec & froid.              | 30 jours.                                        | 1. 47. 2. "<br>2. 47. 4. "                           | Juillet.27, variab.                      | 30 jours.                                        | \\ \( \text{1. \cdot c}^{\cdot 47.} \) \( 7. \cdot 2 \) \\ \( 2. \cdot 47. \cdot 8. \cdot 2 \) |
| 27, fec                       | 10 lonis .                                       | 1. 46. 14. "<br>2. 47. 1. "                          | Août27, pluv                             | 30 jours.                                        | 1. cr 47. 10. "<br>2.d 47. 11. "                                                               |
|                               | 30 jours.                                        | 1.6'46. 16. 2<br>2.4 47. 2. 1                        | Sept27, fec                              | 30 jours.                                        | 1.° 47. 8. "<br>2.d 47. 10. "                                                                  |
| brouillards.                  | 30 jours.                                        | 1. cr 47. 2. 11<br>2. d 47. 4. 11                    | Octob.27, sec                            | 30 jours.                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                         |
| 27, pluv.                     | 30 jours.                                        | 2.4 47. 5. 5                                         | Nov27, pluv                              | 30 jours.                                        | (1. 47. 12. ")<br>(2. 48. " ")                                                                 |
| b. 27, hum.                   |                                                  | 2.d 47. 7. 4                                         | Déc27, gelée,<br>dégel.                  | 30 jours.                                        | (1.6°47. 14. 11<br>(2.6 47. 15. 11                                                             |
| 27, gelée.                    |                                                  | 2.47. 7.4                                            | Janv 27, humid.                          | 30 jours.                                        | 1.6°47. 15. #<br>2.d 47. 15. 4                                                                 |
| & vent.                       | 30 102.01                                        | 2.d 47. 6.7                                          | Févr27, variab.                          | 30 jours.                                        | (1. 47. 15. 4<br>2. 47. 15. 6                                                                  |
| .27, pluv                     | 30 jours.                                        | 1. 47. 6. 4<br>2. 47. 7. 4                           | Mars27, beau                             | 30 jours.                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                         |

|                              |                               | ساوينيون ببرس                                               |                                  |                               |                                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| MOIS<br>&                    | TEMPS pendant fequel fes bois | POIDS<br>des deux                                           | MOIS<br>&                        | TEMPS pendant lequel les bois | POII                                          |
| Jours.                       | ont<br>resté à l'eau,         | morceaux de bois.                                           | Jours.                           | ont<br>resté à l'eau.         | morceaux d                                    |
| 1750.                        |                               | liv. onc. gros,                                             | 1751.                            |                               | liv. an                                       |
| Avril27, fec                 | 30 jours.                     | \ 1. <sup>61</sup> 47. 12. 4<br>  2. <sup>d</sup> 47. 13. 4 | Juin27, chal                     | 30 jours.                     | 1. <sup>67</sup> 48.<br>2. <sup>4</sup> 48. 1 |
| <b>Mai27</b> , pluv          | 30 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 47. 14. #                                  | Août27, tempé.                   | 60 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 48.<br>2.d 48.               |
| Juin 27,bruine.              | 30 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 47. 13. 4<br>2. <sup>d</sup> 47. 13. 4     | Octob.27, pluv                   | 60 jours.                     | (1. <sup>er</sup> 49.<br>2.4 49.              |
| Juillet.27, chal             | 30 jours.                     | 1, <sup>cr</sup> 47. 13. "<br>2. <sup>d</sup> 47. 14. "     | Déc27, gelée.                    | 60 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 48. 1                        |
| Août27, pluv                 | 30 jours.                     |                                                             | 1752.<br>Fév27, varia            | 60 jours.                     | 1. <sup>61</sup> 48. 1                        |
| Sept27.bruine.               | 30 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 48. 1, "                                   | Avril27, sec                     | 60 jours.                     | 1. <sup>67</sup> 48.                          |
| Octob.27, beau ,<br>couvert. | 30 jours.                     | 1, <sup>cr</sup> 48. 1. //                                  | Juin27,chaud,<br>pluvieux.       | 60 jours.                     | 1, <sup>cr</sup> 48.                          |
| Nov,27, pluv                 | 30 jours.                     | 1, <sup>cr</sup> 48, 2. "                                   | Août 27, variab.                 | 60 jours.                     | 1. <sup>er</sup> 48. 1                        |
| 1751*,<br>Janv27, pluv       |                               | 1.er48. 10. "<br>2.d 48. 13. "                              | Octob.27, beau                   | 60 jours.                     | 1. <sup>c</sup> '48. 1                        |
| Févr 27, gelée.              |                               | 1. <sup>cr</sup> 48. 9, #                                   | Déc27, pluv                      | 60 jours.                     | 1. <sup>cr</sup> 48. 1                        |
| Mars27, pluv                 | 30 jours.                     |                                                             | 1753.<br>Févr27, humid.<br>doux. | oo jours.                     | 1. <sup>67</sup> 48. 1                        |
| Avril27, pluie.              | 1 40 108144                   |                                                             | Avril27, pluv                    |                               | (1. <sup>67</sup> 48. 1<br>(2.448. 1          |
| Mai27, variab.               |                               |                                                             |                                  |                               | •                                             |

<sup>\*</sup> On a oublié de peser les deux morceaux de bois dans le mois de décembre.

On voit par cette expérience qui a duré vingt ans:

- Rensuite au Soleil & au feu pendant dix jours, le bois de chêne parvenu au dernier degré de son desséchement, perd plus d'un tiers de son poids lorsqu'on le travaille tout verd, & moins d'un tiers lorsqu'on le garde dans son écorce pendant un an avant de le travailler. Car le morceau de la première expérience s'est en dix ans réduit de 45 livres 10 onces à 29 livres 6 onces 7 gros; & le morceau de la seconde expérience s'est réduit en neuf ans, de 42 livres 8 onces à 29 livres 6 onces:
- 2.° Que le bois gardé dans son écorce avant d'être travaillé, prend plus promptement & plus abondamment l'eau, & par conséquent l'humidité de l'air, que le bois travaillé tout verd. Car le premier morceau qui pesoit 29 livres 6 onces 7 gros lorsqu'on l'a mis dans l'eau, n'a pris en une heure que 2 livres 8 onces 3 gros, tandis que le second morceau qui pesoit 29 livres 6 onces, a pris dans le même temps 3 livres 6 onces. Cette différence dans la plus prompte & la plus abondante imbibition, s'est soutenue très-long-temps. Car au bout de vingtquatre heures de séjour dans l'eau, le premier morceau n'avoit pris que 4 livres 15 onces 7 gros, tandis que le second a pris dans le même temps 5 livres 4 onces 6 gros. Au bout de huit jours le premier morceau n'avoit pris que 7 livres 1 once 2 gros, tandis que le Supplément. Tome II. G g

#### 234 HISTOIRE NATURELLE.

fecond a pris dans le même temps 7 livres 12 onces 2 gros. Au bout d'un mois le premier morceau n'avoit pris que 8 livres 12 onces, tandis que le fecond a pris dans le même temps 9 livres 11 onces 2 gros. Au bout de trois mois de séjour dans l'eau, le premier morceau n'avoit pris que 10 livres 14 onces 1 gros, tandis que le second a pris dans le même temps 11 livres 8 onces 5 gros. Enfin ce n'a été qu'au bout de quatre ans sept mois, que les deux morceaux se sont trouvés à trèspeu-près égaux en pesanteur:

- 3.° Qu'il a fallu vingt mois pour que ces morceaux de bois, d'abord desséchés jusqu'au dernier degré, aient repris dans l'eau autant d'humidité qu'ils en avoient sur pied & au moment qu'on venoit d'abattre l'arbre dont ils ont été tirés. Car au bout de ces vingt mois de séjour dans l'eau, ils pesoient 45 livres quelques onces, à peu-près autant que quand on les a travaillés:
- 4.° Qu'après avoir pris pendant vingt mois de séjour dans l'eau autant d'humidité qu'ils en avoient d'abord, ces bois ont continué à pomper l'eau pendant cinq ans. Car au mois d'octobre 1751, ils pesoient tous deux également 49 livres. Ainsi le bois plongé dans l'eau, tire non-seulement autant d'humidité qu'il contenoit de sève, mais encore près d'un quart au-delà; & la dissérence en poids de l'entier desséchement à la pleine imbibition, est de trente à cinquante, ou de trois à cinq environ. Un

morceau de bois bien sec qui ne pèse que 3 livres, en pesera 5 lorsqu'il aura séjourné plusieurs années dans l'eau:

5.° Lorsque l'imbibition du bois dans l'eau est plénière, le bois suit au sond de l'eau les vicissitudes de l'atmosphère, il se trouve toujours plus pesant lorsqu'il pleut, & plus léger lorsqu'il sait beau, comme on le voit par les pesées de ces bois dans les dernières années des expériences, en 1751, 1752 & 1753; en sorte qu'on pourroit dire, avec juste raison, qu'il fait plus humide dans l'eau lorsqu'il pleut que quand il fait beau temps.

### EXPÉRIENCE VIIL

Pour reconnoître la différence de l'imbibition des bois, dont la folidité est plus ou moins grande.

LE 2 avril 1735, j'ai fait prendre dans un chêne agé de soixante ans, qui venoit d'être abattu, trois petits cylindres, l'un dans le centre de l'arbre, le second à la circonférence du bois parfait, & l'autre dans l'aubier; ces trois cylindres pesoient chacun 985 grains. Je les ai mis dans un vase rempli d'eau douce tous trois en même temps, & je les ai pesés tous les jours pendant un mois, pour voir dans quelle proportion se faisoit leur imbibition.

236 HISTOIRE NATURELLE.

TABLE de l'imbibition de ces trois cylindres de bois.

| DATES                   | Poids DE | TROIS C                | LINDRES.            | DATES                                   | Poids DE | S TROIS CY             | rL         |
|-------------------------|----------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| des<br>PESÉES.          | Cozur.   | Circonfér.<br>du CŒUR. | Aubier              | des<br>PESÉES.                          | CŒUR.    | Circonfér.<br>du CŒUR. | ^          |
| F735·                   | grains.  | grains.                | grebu.              | 1735.                                   | grains.  | grains.                |            |
| Avril le 2              | 985.     | 985.                   | 985.                | Avril 22, couv                          |          | t                      | I          |
| 3 à 6 <sup>h</sup> mat. | 1011.    | 1016.                  | 1065.               | <b>,</b>                                | 1058.    | 1077.                  | I          |
| 4                       | L        | 1027.                  | 1065.               | 24, sec                                 |          | 1078‡.                 | I          |
| 5, pluie                | 1023.    | 1034.                  | 10731.              | 25, sec                                 | 1        | 1079.                  | I          |
| 6, humid.               | 1030.    | 1040.                  | 1081.               | 29, lec                                 | 1 -      | 1087.                  | 1          |
| 7, humid.               | 1035.    | 1044.                  | 1083.               | Mai 5, chaud                            | 10687    | 1091.                  | 1          |
| 8, p!uie                | 1036.    | 1048.                  | $1088\frac{7}{2}$ . | 9, ſ <b>e</b> c                         | 1072.    | 1093.                  | 1          |
| 9, humid.               | 1037.    | 1051.                  | 1090.               | 1 3, chaud                              | 1073.    | 10951.                 | 1          |
| 10, couv                | 1039-    | 1055.                  | 10923.              | 21, plaie                               | 1075.    | 1101.                  | 1          |
| 1 1, fec                | 1040.    | 1056.                  | 1084.               | 25, pluie                               | 1077     | 11031.                 | . 1        |
| 12, fec                 | 1042.    | 1059.                  | 1078.               | Juin 2, sec                             | 1078.    | 11031.                 | .]1        |
| 1 3, sec                | 1045.    | 1061.                  | 10785               | 10, humid.                              | 1082.    | 1108.                  | 1          |
| 14, couv                | 10484.   | 1064.                  | 10791               | 18, sec                                 | 1080.    | 1105.                  | 1          |
| 15, fec                 | 1        | _                      | 1078.               | Juillet 6, pluie                        | 1088.    | 1109.                  | 1          |
| 16, chaud.              | 1 .      | 1066.                  | 1074.               | 15, pluie                               | 1096.    | 1112.                  | 1          |
| 17, chaud.              | 1 -      | 1067.                  | 1072.               | 25, pluie.                              |          | 1126.                  | 1,         |
| 18, fec                 |          | 1068.                  |                     | Août 25, sec                            | 1        | 1122.                  | <b>\</b> 1 |
| 1 9, sec                | 1        | 1069.                  | 1                   | Septem. 25, pluie.                      | l .      | 1126.                  | 1          |
| 20, couv                | 1        | 1                      | 1 '                 | Octobr. 25, pluie.                      |          | 1130.                  | ],         |
| 21, pluie               | 1 '      |                        | 1079.               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          |                        | 1          |

Cette expérience présente quelque chose de fort singulier; on voit que pendant le premier jour l'aubier qui est le moins solide des trois morceaux, tire 80 grains pesant d'eau, tandis que le morceau de la circonférence du cœur n'en tire que 31, le morceau du centre 26;

& que le lendemain ce même morceau d'aubier cesse de tirer l'eau, en sorte que pendant vingt-quatre heures entières son poids n'a pas augmenté d'un seul grain, tandis que les deux autres morceaux continuent à tirer l'eau & à augmenter de poids; & en jetant les yeux fur la Table de l'imbibition de ces trois morceaux, on voit que celui du centre & celui de la circonférence, prennent des augmentations de pesanteur depuis le 2 avril jusqu'au 10 juin, au lieu que le morceau d'aubier augmente & diminue de pesanteur par des variations for irrégulières. Il a été mis dans l'eau le 1.er avril à midi, le ciel étoit couvert & l'air humide; ce morceau pesoit comme les deux autres 985 grains. Le lendemain à dix heures du matin, il pesoit 1065 grains; ainsi en dix-huit heures il avoit augmenté de 80 grains, c'est-à-dire, environ  $\frac{1}{12}$  de son poids total. Il étoit naturel de penser qu'il continueroit à augmenter de poids, cependant au bout de dix-huit heures il a cessé tout d'un coup de tirer de l'eau, & il s'est passé vingt-quatre heures sans qu'il ait augmenté, ensuite ce morceau d'aubier a repris de l'eau, & a continué d'en tirer pendant six jours, en sorte qu'au 10 avril il avoit tiré 107 grains ½ d'eau; mais les deux jours suivans, le 11 & le 12, il a reperdu 14 grains \frac{1}{2}, ce qui fait plus de la moitié de ce qu'il avoit tiré les six jours précédens; il a demeuré presque stationnaire & au même point pendant les trois jours suivans, les 13, 14 & 15, après quoi il a continué à rendre l'eau qu'il a tirée, en sorte que le 19 du même mois, il se trouve qu'il avoit rendu 21 grains \(\frac{1}{2}\) depuis le 10. Il a diminué encore plus aux 13 & 21 du mois suivant, & encore plus au 18 de juin, car il se trouve qu'il a perdu 28 grains \(\frac{1}{2}\) depuis le 10 avril. Après cela il a augmenté pendant le mois de juillet, & au 25 de ce mois il s'est trouvé avoir tiré en total 113 grains pesant d'eau. Pendant le mois d'août il en a repris 33 grains; & ensin il a augmenté en septembre & sur-tout en octobre si considérablement, que le 25 de ce dernier mois, il avoit tiré en total 139 grains.

Une expérience que j'avois faite dans une autre vue a confirmé celle-ci, je vais en rapporter le détail pour en faire la comparaison.

J'avois fait faire quatre petits cylindres d'aubier de l'arbre dont j'avois tiré les petits morceaux de bois qui m'ont servi à l'expérience rapportée ci-dessus. Je les avois fait travailler le 8 avril, & je les avois mis dans le même vase. Deux de ces petits cylindres avoient été coupés dans le côté de l'arbre qui étoit exposé au nord lorsqu'il étoit sur pied, & les deux autres petits cylindres avoient été pris dans le côté de l'arbre qui étoit exposé au midi. Mon but dans cette expérience, étoit de savoir si le bois de la partie de l'arbre qui est exposée au midi, est plus ou moins solide que le bois qui est exposée au nord. Voici la proportion de leur imbibition,

PARTIE EXPÉRIMENTALE. 239

TABLE de l'imbibition de ces quatre cylindres.

| ES   | Poids des monceaux Poids des Monceaux Septentionsux. Méridionsux. |          | DATES   | Poids DES MOBCEAUX<br>Septentrionaux. |              | Poids des monceaux<br>Meridionaux. |          |         |          |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|---------|----------|
| E S. | L'un.                                                             | L'autre. | L'an.   | L'autre.                              | PESÉES.      | L'un.                              | L'autre. | L'un.   | L'autre. |
| •    | grains.                                                           | grains.  | grains. | grains.                               | 1735.        | grains.                            | grains.  | grains. | grains.  |
| . 8. | 64.                                                               | 64.      | 64.     | 64.                                   | Avril 21.    | 78 4.                              | 77.      | 75.     | 75.      |
| 9.   | 76 1.                                                             | 76.      | 73 1    | 73 1                                  | 25.          | .77.                               | 76.      | 74.     | 74.      |
| 10.  | 76 1.                                                             | 76.      | 73 4.   | 73 1/2.                               | 29.          | 77 1.                              | 76 1.    | 74 4    | 74.      |
| 11.  | 76 1.                                                             | 76.      | 74-     | 74.                                   | Mai 5.       | 77 1.                              | 76 1.    | 74.     | 74.      |
| 12.  | 77.                                                               | 76.      | 74.     | 74.                                   | 13.          | 77 1/4.                            | 77 1     | 74.     | 74.      |
| 13.  | 77 1                                                              | 76 1.    | 74 1    | 74 1/2.                               | 28.          | 78.                                | 77.      | 75.     | 75.      |
| 14.  | 76 3.                                                             | 76 4.    | 75.     | 74 1.                                 | Juin 30.     | 78.                                | 76 1/4.  | 75.     | 75.      |
| 15.  | 77 1                                                              | 77.      | 75 4    | 75 4                                  | Juillet 25.  | 80 1.                              | 80.      | 78 1/2. | 78.      |
| 16.  | 77.                                                               | 76 1     | 74 1.   | 74 1                                  | Août 25.     | 76 1/4.                            | 76 1.    | 74 4.   | 74.      |
| 17.  | 76 1.                                                             | 76.      | 74 4    | 733.                                  | Septemb. 25. | 80 3.                              | 80 4.    | 79 3    | 79 4.    |
| 18.  | 77.                                                               | 76 1.    | 74 4    | 73 34                                 | Octobre 25.  | 84 1.                              | 84.      | 83.     | 83.      |
| 19.  | 77.                                                               | 76.      | 74.     | 73 1                                  |              |                                    |          |         |          |

Cette expérience s'accorde avec l'autre, & on voit que ces quatre morceaux d'aubier augmentent & diminuent de poids les mêmes jours que le morceau d'aubier de l'autre expérience augmente ou diminue, & que par conséquent il y a une cause générale qui produit ces variations. On en sera encore plus convaincu après avoir jeté les yeux sur la Table suivante.

Le 11 avril de la même année, j'ai pris un morceau d'aubier du même arbre qui pesoit, avant que d'avoir été mis dans l'eau, 7 onces 3 gros. Voici la proportion de son imbibition.

| MOIS                                        | POIDS de morceau.                                                                  | MOIS                                                                                     | POIDS                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| &                                           |                                                                                    | &                                                                                        | da                                                                                |
| Jours.                                      |                                                                                    | Jours.                                                                                   | morceau.                                                                          |
| 1735. Avril 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 28. | 7 36 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 1735. Avril 21. 25. Mai 5. 25. Juin 2 25. Juillet 25. Août 25. Septembre 25. Octobre 25. | 7 7 7 7 7 8 5 6 6 6 8 7 7 8 8 6 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 7 7 8 8 6 8 6 |

Cette expérience confirme encore les autres, & on ne peut pas douter, à la vue de ces Tables, des variations singulières qui arrivent au bois dans l'eau. On voit que tous ces morceaux de bois ont augmenté considérablement au 25 juillet, qu'ils ont tous diminué considérablement au 25 août, & qu'ensuite ils ont tous augmenté encore plus considérablement aux mois de septembre & d'octobre.

Il est donc très-certain que le bois plongé dans l'eau, en tire & rejette alternativement dans une proportion dont les quantités sont très-considérables par rapport au total de l'imbibition; ce fait après que je l'eus absolument vérissé m'étonna. J'imaginai d'abord que ces variations pouvoient dépendre de la pesanteur de l'air; je pensai que l'air étant plus pesant dans le temps qu'il fait

fait sec & chaud, l'eau chargée alors d'un plus grand poids, devoit pénétrer dans les pores du bois avec une force plus grande, & qu'au contraire lorsque l'air est plus léger, l'eau qui y étoit entrée par la force du plus grand poids de l'atmosphère pouvoit en ressortir; mais cette explication ne va pas avec les observations, car il paroît au contraire par les Tables précédentes, que le bois dans l'eau augmente toujours de poids dans les temps de pluie, & diminue considérablement dans les temps secs & chauds: & c'est ce qui me fit proposer, quelques années après, à M. Dalibard, de faire ces expériences sur le bois plongé dans l'eau, en comparant les variations de la pesanteur du bois avec les mouvemens du baromètre, du thermomètre & de l'hygromètre, ce qu'il a exécuté avec succès & publié dans le premier volume des Mémoires Etrangers, imprimés par ordre de l'Académie.

#### Expérience IX.

Sur l'imbibition du bois vert.

Le 9 avril 1735, j'ai pris dans le centre d'un chêne abattu le même jour, âgé d'environ soixante ans, un morceau de bois cylindrique qui pesoit 11 onces; je l'ai mis tout de suite dans un vase plein d'eau, que j'ai eu soin de tenir toujours rempli à la même hauteur.

242 HISTOIRE NATURELLE.

TABLE de l'imbibition de ce morceau de cœur de chêne (a).

| ANNÉE MOIS       | POIDS              | Année, Mois | POIDS                     |
|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| Année, Mois<br>& | du cœur            | ANNEE, MOIS | du cœur                   |
| Jours.           | de chêne.          | Jours.      | de chêne.                 |
|                  |                    |             |                           |
| 1735.            | onces.             | 1735.       | onces.                    |
| Avril 9.         | ıı.                | Avril 22.   | I I 36.                   |
| 10.              | I I 164.           | 25.         | I 1 37.                   |
| 11.              | II = 4.            | 29.         | I I 40,                   |
| I 2.             | I I 26.            | Mai 5.      | I I 42.                   |
| 13.              | II 28.             | 13.         | 1 1 46.                   |
| 14.              | $11\frac{29}{64}$  | 29.         | I 1 54.                   |
| . 15.            | $II\frac{3a}{64}.$ | Juin 14.    | . II 28.                  |
| 16.              | 11 34.             | 30.         | $1 \ 1 \ \frac{58}{64}$ . |
| 17.              | II 34.             |             | 11 60 (6)                 |
| 18.              | 11 764             | Août 25.    | 11 60.                    |
| 19.              | 11 34.             | 2 -         | 12.                       |
| 20.              | 1 1 34.            | Octobre 25. | 12 6+                     |
| 21.              | II 35.             |             |                           |

Il paroît par cette expérience, qu'il y a dans le bois une matière grasse que l'eau dissout fort aisément; il paroît aussi qu'il y a des parties de fer dans cette matière grasse qui donnent la couleur noire.

On voit que le bois qui vient d'être coupé, n'augmente pas beaucoup en pesanteur dans l'eau, puisqu'en six mois

<sup>(</sup>a) L'eau, quoique changée trèsfouvent, prenoit une couleur noire peu de temps après que le bois y étoit plongé; quelquefois cette eau étoit recouverte d'une espèce de pellicule huileuse, & le bois a toujours été gluant jusqu'au 29 avril, quoique l'eau se soit clarissée quelques jours auparavant.

<sup>(</sup>b) On voit que dans les temps auxquels les aubiers des expériences précédentes, diminuent au lieu d'augmenter de pesanteur dans l'eau, le bois de cœur de chêne n'augmente ni ne diminue.

### PARTIE EXPÉRIMENTALE.

243

l'augmentation n'est ici que d'une douzième partie de la pesanteur totale.

### Expérience X.

Sur l'imbibition du bois sec, tant dans l'eau douce que dans l'eau salée.

Le 22 avril 1735, j'ai pris dans une solive de chêne, travaillée plus de vingt ans auparavant, & qui avoit toujours été à couvert, deux petits parallélipipèdes d'un pouce d'équarrissage, sur deux pouces de hauteur. J'avois auparavant sait sondre dans une quantité de 15 onces d'eau, une once de sel marin; après avoir pesé les morceaux de bois dont je viens de parler, & avoir écrit leur poids qui étoit de 450 grains chacun, j'ai mis l'un de ces morceaux dans l'eau salée, & l'autre dans une égale quantité d'eau commune.

Chaque morceau pesoit, avant que d'être dans l'eau, 450 grains; ils y ont été mis à cinq heures du soir, & on les a laissé surnager librement.

TABLE de l'imbibition de ces deux morceaux de bois.

| ANNÉE, MOIS<br>&<br>Jours.         | POIDS<br>du bois<br>imbibé d'eau<br>commune. | POIDS<br>du bois<br>imbibé d'eau<br>falée. | ANNÉE, MOIS<br>&<br>Jours.  | POIDS du bois imbibe d'eau commune. | POIDS<br>du bois<br>imb.bé d'eau<br>falée. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1735.                              | grains.                                      | grains.                                    | 1735.                       | grains.                             | grains.                                    |
| Avril 22 à 7 <sup>h</sup> du soir. | 485.                                         | 481.                                       | Avril à 6h dusoir.          | 521 1.                              | 502.                                       |
| à 10 <sup>6</sup> du loir.         | 495.                                         | 487.                                       | 24 à 6 <sup>h</sup> du mat. | 531 1.                              | 509 3.                                     |
| 23 à 6h du mat-                    | 506 %.                                       | 495.                                       | 25 mêmeheure                | 547.                                | 51フま*                                      |

Il s'écuit formé de petits criffaux de sel tout autour du morceau, un peu au-dessous de la ligne de l'eau dans laquelle il surnageoit.

Hh ij

| <u>.</u> | <br>: _ = = |                                                         | PIOS<br>La ded<br>La ded<br>Lice.                                                                       | ANNÉE, MOIS<br>&<br>Jours. | POIDS du bois imbibé d'eau commune.              | POIDS<br>du bois<br>imbibé d'ess<br>falée,                           |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bin      |             | 589½.<br>589½.<br>598.<br>603.<br>609½.<br>628.<br>648½ | grains. 528. 533. 539 \( \frac{1}{2} \) 545 \( \frac{1}{2} \) 551. 553 \( \frac{1}{2} \) 585. 597. 607. | 1735.  Mai 17              | 7121.<br>732.<br>7531.<br>770.<br>7821.<br>7881. | 616.<br>625.<br>630.<br>640.<br>648.<br>663.<br>701.<br>736.<br>756. |

J'ai observé dans le cours de cette expérience, que le bois devient plus glissant & plus huileux dans l'eau douce que dans l'eau salée; l'eau douce devient aussi plus noire. Il se forme dans l'eau salée de petits crissaux qui s'attachent au bois sur la surface supérieure, c'est-à-dire, sur la surface qui est la plus voisine de l'air. Je n'ai jamais vu de cristaux sur la surface inférieure. On voit par cette expérience, que le bois tire l'eau douce en plus grande quantité que l'eau salée. On en sera convaincu en jetant les yeux sur les Tables suivantes.

Le même jour 22 avril, j'ai pris dans la même solive six morceaux de bois d'un pouce d'équarrissage, qui pesoient chacun 430 grains; j'en ai mis trois dans 45 onces d'eau salée de 3 onces de sel, & j'ai mis les trois autres dans 45 onces d'eau douce & dans des vases

# PARTIE EXPÉRIMENTALE.

semblables. Je les avois numérotés; 1, 2, 3, étoient dans l'eau salée; & les numéros 4, 5, 6, étoient dans l'eau douce.

TABLE de l'imbibition de ces six morceaux.

Nota. Avant d'avoir été mis dans l'eau, ils pesoient tous 430 grains, on les a mis dans l'eau à cinq heures & demie du soir.

| Mois & Jours  | POIDS    | POIDS<br>des numéros | Mois & Jours | POIDS              | POIDS<br>des numéros |
|---------------|----------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| des           | 1        | 4, 5, 6.             | des          | I, 2, 3.           | 4, 5, 6.             |
| Pesées.       | ., 2, 3. | Ŧ, ), o.             | Pesées.      | 1, 2, 3.           | 4, ,, 0.             |
| 1735.         | grains.  | grains.              | 1735.        | grains.            | grains.              |
|               | 450      | 454.                 |              | 4904.              | 5 1 8 <del>1</del> . |
| & demie.      | 449 🕂 .  | 452.                 | Avril. 25    | 4865.              | 516.                 |
|               | 448 🚣 .  | 451.                 |              | 485±               | 513.                 |
| à 7 heures    | 453      | 459.                 |              | 501                | 532.                 |
|               | 452      | 458.                 | 26           | 497                | 529.                 |
|               | 451      | 455±.                |              | 495                | 527 <del>፤</del> ・   |
| à 8 heures    | 456      | 463.                 |              | (507 <del>1</del>  | 545.                 |
| & demie.      | 455      | 462.                 | 27           | <b>}</b> 504       | 540.                 |
| - Table 1     | 453      | 459 1                |              | (499₹              | 539.                 |
| à 9 heures    | (458     | 466.                 |              | (514               | 555.                 |
| _             | 457      | 465.                 | 28           | <b>{509</b>        | 552.                 |
| <b></b>       | (455     | 462.                 |              | ( 505 <u>‡</u>     | 551.                 |
| 22 à 6 heures | (467     | 479 -                |              | 517                | 560 <u>;</u> .       |
| du matin.     | 464      | 476 1.               | 29           | 513                | 557 <del>]</del> .   |
|               | 463      | 475.                 |              | 507                | 555 ±                |
| à 6 heures    | 475      | 494 -                |              | (522               | 571.                 |
| du soir.      | 474      | 491.                 | 30           | \$ 520 \frac{1}{2} | 568.                 |
|               | 471      | 488.                 |              | { 5 1 2 ½          | 567.                 |
|               | (482     | 505 -                |              | <b>(</b> 527···    | 575.                 |
| 24,mêmeheure. | 1 -      | 503.                 | Mai 1.er     | \$ 525             | 571 1.               |
| 2 Limemeneme. | (479···  | 501.                 |              | (515               | 570.                 |
|               | - 47 /   | 1                    | •            |                    | • • • •              |

| Mois & Jours     | POIDS                                 | POIDS       | Mois & Jours        | POIDS                                         | PC           |
|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| des              | 1                                     | des numéros | des<br>Pesées.      | 1, 2, 3. 4                                    |              |
| Pesées.          | ., -, ,                               | 7, ,,       | 1 2 3 2 2 3.        |                                               | Ţ,           |
| 1735.            | grains.                               | grains.     | 1735.               | grains.                                       | 4            |
| Mai 2 à 6 heures | 5305.                                 | 582.        |                     | 622                                           | 6            |
| du soir.         | 529                                   | 577•        | Juin 6 à 6 heures   | 1 - 1                                         | 6            |
| •                | (519 <del>1</del>                     | 575.        | du loir.            | (613                                          | 6            |
| 1                | 567                                   | 600.        | 1                   | (628                                          | 7            |
| 5                | \$ 564                                | 594.        | 14                  | 627                                           | 6            |
|                  | (555                                  | 593.        |                     | (620                                          | 6            |
|                  | <b>(</b> 573····                      | 6211.       |                     | (645                                          | 7            |
| 9                | <b>}</b> 570                          | 6134.       | 30                  | 642                                           | 7            |
|                  | (561 ½                                | 606.        |                     | (634                                          | 7            |
|                  | ( 28 1                                | 634 -       |                     | (663                                          | 7            |
| 13               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | _           | Juillet 25          | [657]                                         | 7            |
| <b>.</b>         | 570                                   | 6241.       |                     | (648                                          | 7            |
| 1                | ( 589                                 | 653.        |                     | 688                                           | 7.           |
| 17 :             | <b>}</b> 582                          | 648.        | Août 25 · · · · · · | 694                                           | 7.           |
|                  | <b>(</b> 575                          | 637.        |                     | (686                                          | 7            |
|                  | <b>(</b> 59 <b>7···</b>               | 670.        |                     | (718                                          | 7            |
| 21               | <b>}</b> 584                          | 655.        | Septem. 25          | <i>                                      </i> | . <b>7</b> ' |
| 1                | <b>(</b> 58 3                         | 649.        |                     | 704                                           | <b>7</b> ·   |
|                  | (619 <del>1</del>                     | 682.        |                     | (723                                          | 7            |
| 29               | <b>618</b>                            | 667.        | Octob.              | 【フ13計・                                        | 7            |
|                  | (612                                  | 664.        |                     | (707:・・                                       | <u>7</u> .   |

Il résulte de cette expérience & de toutes les précédentes:

- 1.° Que le bois de chêne perd environ un tiers de fon poids par le desséchement, & que les bois moins folides que le chêne, perdent plus d'un tiers de leur poids:
- 2.° Qu'il faut sept ans au moins pour dessécher des solives de 8 à 9 pouces de grosseur, & que par conséquent

il faudroit beaucoup plus du double de temps, c'està-dire, plus de quinze ans pour dessécher une poutre de 16 à 18 pouces d'équarrissage:

- 3.° Que le bois abattu & gardé dans son écorce, se dessèche si lentement, que le temps qu'on le garde dans son écorce, est en pure perte pour le desséchement, & que par conséquent il faut équarrir les bois peu de temps après qu'ils auront été abattus:
- 4.° Que quand le bois est parvenu aux deux tiers de son desséchement, il commence à repomper l'humidité de l'air, & qu'il faut par conséquent conserver dans des lieux fermés les bois secs qu'on veut employer à la menuiserie:
- 5.° Que le desséchement du bois ne diminue passensiblement son volume, & que la quantité de la sève est le tiers de celle des parties solides de l'arbre:
- 6.° Que le bois de chêne abattu en pleine sève, s'il est sans aubier, n'est pas plus sujet aux vers que le bois de chêne abattu dans toute autre saison:
- 7.° Que le desséchement du bois est d'abord en raisons plus grande que celle des surfaces, & ensuite en moindre raison: que le desséchement total d'un morceau de bois de volume égal, & de surface double d'un autre, se fait en deux ou trois sois moins de temps: que le desséchement total du bois à volume égal & surface triple, se fait en cinq ou six sois environ moins de temps.
- 8.° Que l'augmentation de pesanteur que le bois sec acquiert en repompant l'humidité de l'air, est proportionnelle à la surface.

## HISTOIRE NATURELLE.

- 9.° Que le desséchement total des bois, est proportionnel à leur légèreté, en sorte que l'aubier se dessèche plus que le cœur de chêne, dans la raison de sa densité relative, qui est à peu-près de 1 moindre que celle du cœur:
- 10.° Que quand le bois est entièrement desséché à l'ombre, la quantité dont on peut encore le dessécher en l'exposant au Soleil, & ensuite dans un four échaussé à 47 degrés, ne sera guère que d'une dix-septième ou dix-huitième partie du poids total du bois, & que par conséquent ce desséchement artificiel est coûteux & inutile:
- 11.° Que les bois secs & légers, lorsqu'ils sont plongés dans l'eau, s'en remplissent en très-peu de temps; qu'il ne faut, par exemple, qu'un jour à un petit morceau d'aubier pour se remplir d'eau, au lieu qu'il faut vingt jours à un pareil morceau de cœur de chêne:
- 12.° Que le bois de cœur de chêne, n'augmente que d'une douzième partie de son poids total, lorsqu'on l'a plongé dans l'eau au moment qu'on vient de le couper, & qu'il faut même un très-long temps pour qu'il augmente de cette douzième partie en pesanteur:
- 13.° Que le bois plongé dans l'eau douce, la tire plus promptement & plus abondamment que le bois plongé dans l'eau salée, ne tire l'eau salée:
- 14. Que le bois plongé dans l'eau, s'imbibe bien plus promptement qu'il ne se dessèche à l'air, puisqu'il n'a fallu que douze jours aux morceaux des deux pre-mières expériences, pour reprendre dans l'eau la moitié de

toute

toute l'humidité qu'ils avoient perdue par le desséchement en sept ans; & qu'en vingt-deux mois ils se sont chargés d'autant d'humidité qu'ils en avoient jamais eu; en sorte qu'au bout de ces vingt-deux mois de séjour dans l'eau, ils pesoient autant que quand on les avoit coupé douze ans auparavant:

remplis d'eau, ils éprouvent au fond de l'eau des variations relatives à celles de l'atmosphère, & qui se reconnoissent à la variation de leur pesanteur; & quoiqu'on ne sache pas bien à quoi correspondent ces variations, on voit cependant en général que le bois plongé dans l'eau, est plus humide lorsque l'air est humide, & moins humide lorsque l'air est fec, puisqu'il pèse constamment plus dans les temps de pluie que dans les beaux temps.

#### ARTICLE III.

Sur la conservation & le rétablissement des forêts.

Le bois qui étoit autrefois très-commun en France, maintenant suffit à peine aux usages indispensables, & nous sommes menacés pour l'avenir d'en manquer absolument; ce seroit une vraie perte pour l'État, d'être obligé d'avoir recours à ses voisins, & de tirer de chez eux à grands frais ce que nos soins, & quelque légère économie peuvent nous procurer. Mais il faut s'y prendre à temps, il faut commencer dès aujourd'hui; car si notre indo-lence dure, si l'envie pressante que nous avons de jouir, continue à augmenter notre indissérence pour la postérité;

#### 290 HISTOIRE NATURELLE.

enfin si la police des bois n'est pas résormée, il est à craindre que les sorêts, cette partie la plus noble du Domaine de nos Rois, ne deviennent des terres incultes, & que le bois de service, dans lequel consiste une partie des sorces maritimes de l'État, ne se trouve consommé & détruit sans espérance prochaine de renouvellement.

Ceux qui sont préposés à la conservation des bois, se plaignent eux-mêmes de leur dépérissement; mais ce n'est pas assez de se plaindre d'un mal qu'on ressent déjà, & qui ne peut qu'augmenter avec le temps; il en faut chercher le remède, & tout bon citoyen doit donner au Public les expériences & les réflexions qu'il peut avoir faites à cet égard. Tel a toujours été le principal objet de l'Académie, l'utilité publique est le but de ses travaux. Ces raisons ont engagé seu M. de Reaumur, à nous donner en 1721, de bonnes remarques sur l'état des bois du royaume. Il pose des faits incontestables, il offre des vues faines, & il indique des expériences qui feront honneur à ceux qui les exécuteront. Engagé par les mêmes motifs, & me trouvant à portée des bois, je les ai observés avec une attention particulière; & enfin animé par les ordres de M. le comte de Maurepas, j'ai fait plusieurs expériences sur ce sujet. Des vues d'utilité particulière, autant que de curiosité de Physicien, m'ont porté à faire exploiter mes bois taillis fous mes yeux; j'ai fait des pépinières d'arbres forestiers, j'ai semé & planté plusieurs cantons de bois, & ayant fait toutes ces épreuves en grand, je suis en état de rendre compte

du peu de succès de plusieurs pratiques qui réussissionnent en petit, & que les auteurs d'Agriculture avoient recommandées. Il en est ici comme de tous les autres Arts, le modèle qui réussit le mieux en petit, souvent ne peut s'exécuter en grand.

Tous nos projets sur les bois, doivent se réduire à tâcher de conserver ceux qui nous restent, & à renouveler une partie de ceux que nous avons détruits. Commençons par examiner les moyens de conservation, après quoi nous viendrons à ceux de renouvellement.

Les bois de service du Royaume, consistent dans les forêts qui appartiennent à Sa Majesté, dans les réserves des ecclésiastiques & des gens de main-morte, & ensin dans les baliveaux que l'Ordonnance oblige de laisser dans tous les bois.

On sait, par une expérience déjà trop longue, que le bois des baliveaux n'est pas de bonne qualité, & que d'ailleurs ces baliveaux sont tort aux taillis. J'ai observé sort souvent les essets de la gelée du printemps dans deux cantons de bois taillis voisins l'un de l'autre. On avoit conservé dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes successives, dans l'autre, on n'avoit conservé que les baliveaux de la dernière coupe; j'ai reconnu que la gelée avoit sait un si grand tort au taillis surchargé de baliveaux, que l'autre taillis l'a devancé de cinq ans sur douze. L'exposition étoit la même; j'ai sondé le terrein en dissérens endroits, il étoit semblable. Ainsi je ne puis attribuer cette dissérence qu'à l'ombre & à

enfin si la police des bois n'est pas réformée, il est à craindre que les forêts, cette partie la plus noble du Domaine de nos Rois, ne deviennent des terres incultes, & que le bois de service, dans lequel consiste une partie des forces maritimes de l'État, ne se trouve consommé & détruit sans espérance prochaine de renouvellement.

Ceux qui sont préposés à la conservation des bois, se plaignent eux-mêmes de leur dépérissement; mais ce n'est pas assez de se plaindre d'un mal qu'on ressent déjà, & qui ne peut qu'augmenter avec le temps; il en faut chercher le remède, & tout bon citoyen doit donner au Public les expériences & les réflexions qu'il peut avoir faites à cet égard. Tel a toujours été le principal objet de l'Académie, l'utilité publique est le but de ses travaux. Ces raisons ont engagé seu M. de Reaumur, à nous donner en 1721, de bonnes remarques sur l'état des bois du royaume. Il pose des faits incontestables, il offre des vues saines, & il indique des expériences qui feront honneur à ceux qui les exécuteront. Engagé par les mêmes motifs, & me trouvant à portée des bois, je les ai observés avec une attention particulière; & enfin animé par les ordres de M. le comte de Maurepas, j'ai fait plusieurs expériences sur ce sujet. Des vues d'utilité particulière, autant que de curiosité de Physicien, m'ont porté à faire exploiter mes bois taillis sous mes yeux; j'ai fait des pépinières d'arbres forestiers, j'ai semé & planté plusieurs cantons de bois, & ayant fait toutes ces épreuves en grand, je suis en état de rendre compte

du peu de succès de plusieurs pratiques qui réussissient en petit, & que les auteurs d'Agriculture avoient recommandées. Il en est ici comme de tous les autres Arts, le modèle qui réussit le mieux en petit, souvent ne peut s'exécuter en grand.

Tous nos projets sur les bois, doivent se réduire à tâcher de conserver ceux qui nous restent, & à renouveler une partie de ceux que nous avons détruits. Commençons par examiner les moyens de conservation, après quoi nous viendrons à ceux de renouvellement.

Les bois de service du Royaume, consistent dans les forêts qui appartiennent à Sa Majesté, dans les réserves des ecclésiastiques & des gens de main-morte, & ensin dans les baliveaux que l'Ordonnance oblige de laisser dans tous les bois.

On sait, par une expérience déjà trop longue, que le bois des baliveaux n'est pas de bonne qualité, & que d'ailleurs ces baliveaux sont tort aux taillis. J'ai observé sort souvent les essets de la gelée du printemps dans deux cantons de bois taillis voisins l'un de l'autre. On avoit conservé dans l'un tous les baliveaux de quatre coupes successives, dans l'autre, on n'avoit conservé que les baliveaux de la dernière coupe; j'ai reconnu que la gelée avoit sait un si grand tort au taillis surchargé de baliveaux, que l'autre taillis l'a devancé de cinq ans sur douze. L'exposition étoit la même; j'ai sondé le terrein en dissérens endroits, il étoit semblable. Ainsi je ne puis attribuer cette dissérence qu'à l'ombre & à

l'humidité que les baliveaux jetoient sur le taillis, & à l'obstacle qu'ils formoient au desséchement de cette humidité, en interrompant l'action du vent & du Soleil.

Les arbres qui poussent vigoureusement en bois, produisent rarement beaucoup de fruit; les baliveaux se chargent d'une grande quantité de glands, & annoncent par-là leur foiblesse. On imagineroit que ce gland devroit repeupler & garnir les bois, mais cela se réduit à bien peu de chose, car de plusieurs millions de ces graines qui tombent au pied des arbres, à peine en voit - on leyer quelques centaines, & ce petit nombre est bientôt étouffé par l'ombre continuelle & le manque d'air, ou supprimé par le dégouttement de l'arbre, & par la gelée qui est toujours plus vive près de la surface de la terre, ou enfin détruit par les obstacles que ces jeunes plantes trouvent dans un terrein traversé d'une infinité de racines & d'herbes de toute espèce; on voit à la vérité quelques arbres de brin dans les taillis, ces arbres viennent de graines, car le chêne ne se multiplie pas par rejetons au loin, & ne pousse pas de la racine; mais ces arbres de brin sont ordinairement dans les endroits clairs des bois, loin des gros baliveaux, & sont dûs aux mulots ou aux oiseaux, qui, en transportant les glands, en sement une grande quantité. J'ai su mettre à profit ces graines que les oiseaux laissent tomber. J'avois observé dans un champ qui, depuis trois ou quatre ans, étoit demeuré sans culture, qu'autour de quelques petits buissons qui s'y trouvoient fort loin les uns des autres, plusieurs petits

chênes avoient paru tout d'un coup, je reconnus bientôt par mes yeux, que cette plantation appartenoit à des geais, qui en fortant des bois, venoient d'habitude se placer sur ces buissons pour manger leur gland, & en laissoient tomber la plus grande partie, qu'ils ne se donnoient jamais la peine de ramasser. Dans un terrein que j'ai planté dans la suite, j'ai eu soin d'y mettre de petits buissons, les oiseaux s'en sont emparés, & ont garni les environs d'une grande quantité de jeunes chênes.

Il faut qu'il y ait déjà du temps qu'on ait commencé à s'apercevoir du dépérissement des bois, puisqu'autrefois nos Rois ont donné des ordres pour leur conservation. La plus utile de ces Ordonnances, est celle qui établit dans les bois des eccléliastiques & gens de main-morte, La réserve du quart pour croître en futaie; elle est ancienne & a été donnée pour la première fois en 1573, confirmée en 1597, & cependant demeurée sans exécution jusqu'à l'année 1669. Nous devons souhaiter qu'on ne se relâche point à cet égard; ces réserves sont un fonds, un bien réel pour l'Etat, un bien de bonne nature, car elles ne sont pas sujettes aux défauts des baliveaux; rien n'a été mieux imaginé, & on en auroit bien senti les avantages, si jusqu'à présent le crédit, plutôt que le besoin, n'en eût pas disposé. On préviendroit cet abus en supprimant l'usage arbitraire des permissions, & en établissant un temps fixe pour la coupe des réserves: ce temps seroit plus ou moins long, selon la qualité du terrein, ou plutôt selon la profondeur du sol, car cette attention est absolument

nécessaire. On pourroit donc en régler les coupes à cinquante ans dans un terrein de deux pieds & demi de profondeur, à soixante-dix ans dans un terrein de trois pieds & demi, & à cent ans dans un terrein de quatre pieds & demi & au-delà de profondeur. Je donne ces termes d'après les observations que j'ai faites, au moyen d'une tarière haute de cinq pieds, avec laquelle j'ai sondé quantité de terreins, où j'ai examiné en même temps la hauteur, la grosseur & l'âge des arbres; cela se trouvera assez juste pour les terres fortes & paitrissables. Dans les terres légères & sablonneuses, on pourroit fixer les termes des coupes à quarante, soixante & quatrevingts ans; on perdroit à attendre plus long-temps, & il vaudroit infiniment mieux garder du bois de service dans des magasins, que de le laisser sur pied dans les forêts, où il ne peut manquer de s'altérer après un certain âge.

Dans quelques provinces maritimes du royaume, comme dans la Bretagne près d'Ancenis, il y a des terreins de communes qui n'ont jamais été cultivés, & qui, sans être en nature de bois, sont couverts d'une infinité de plantes inutiles, comme de fougères, de genets & de bruyères, mais qui sont en même temps plantés d'une assez grande quantité de chênes isolés. Ces arbres souvent gâtés par l'abroutissement du bétail, ne s'élèvent pas, ils se courbent, ils se tortillent, & ils portent une mauvaise figure, dont cependant on tire quelqu'avantage, car ils peuvent fournir un grand nombre

de pièces courbes pour la Marine, & par cette raison ils méritent d'être conservés. Cependant on dégrade tous les jours ces espèces de plantations naturelles; les seigneurs donnent ou vendent aux paysans la liberté de couper dans ces communes, & il est à craindre que ces magasins de bois courbes ne soient bientôt épuisés. Cette perte seroit considérable, car les bois courbes de bonne qualité, tels que sont ceux dont je viens de parler, sont fort rares. J'ai cherché les moyens de faire des bois courbes, & j'ai sur cela des expériences commencées qui pourront réussir, & que je vais rapporter en deux mots. Dans un taillis j'ai fait couper à différentes hauteurs, savoir, à 2, 4, 6, 8, 10 & 12 pieds au-dessus de terre, les tiges de plusieurs jeunes arbres, & quatre années ensuite j'ai fait couper le sommet des jeunes branches que ces arbres étêtés ont produites; la figure de ces arbres est devenue par cette double opération si irrégulière, qu'il n'est pas possible de la décrire, & je suis persuadé qu'un jour ils fourniront du bois courbe. Cette façon de courber le bois, seroit bien plus simple & bien plus aisée à pratiquer, que celle de charger d'un poids, ou d'assujettir par une corde la tête des jeunes arbres, comme quelques gens l'ont proposé (c).

Tous ceux qui connoissent un peu les bois, savent

<sup>(</sup>c) Ces jeunes arbres que j'avois fait étêter en 1734, & dont on avoit encore coupé la principale branche en 1737, m'ont fourni

en 1769 plusieurs courbes trèsbonnes, & dont je me suis servi pour les roues des marteaux & des sousses des mos forges.

que la gelée du printemps est le sséau des taillis; c'est elle qui, dans les endroits bas & dans les petits vallons, supprime continuellement les jeunes rejetons, & empêche le bois de s'élever; en un mot, elle fait au bois un aussi grand tort qu'à toutes les autres productions de la terre, & si ce tort a jusqu'ici été moins connu, moins sensible, c'est que la jouissance d'un taillis étant éloignée, le propriétaire y fait moins d'attention, & se console plus aisément de la perte qu'il fait; cependant cette perte n'en est pas moins réelle, puisqu'elle recule son revenu de plusieurs années. J'ai tâché de prévenir, autant qu'il est possible, les mauvais effets de la gelée, en étudiant la façon dont elle agit, & j'ai fait sur cela des expériences qui m'ont appris que la gelée agit bien plus violemment à l'exposition du midi, qu'à l'exposition du nord; qu'elle fait tout périr à l'abri du vent, tandis qu'elle épargne tout dans les endroits où il peut passer librement. Cette observation, qui est constante, fournit un moyen de préserver de la gelée quelques endroits des taillis, au moins pendant les deux ou trois premières années, qui sont le temps critique, & où elle les attaque avec plus d'avantage; ce moyen consiste à observer, quand on les abat, de commencer la coupe du côté du nord; il est aisé d'y obliger les marchands de bois en mettant cette clause dans leur marché, & je me suis déjà très-bien trouvé d'avoir pris cette précaution pour quelques-uns de mes taillis.

Un père de famille, un homme arrangé qui se trouve propriétaire

propriétaire d'une quantité un peu considérable de bois taillis, commence par les faire arpenter, borner, diviser & mettre en coupe réglée; il s'imagine que c'est-là le plus haut point d'économie; tous les ans il vend le même nombre d'arpens, de cette façon ses bois deviennent un revenu annuel; il se sait bon gré de cette règle, & c'est cette apparence d'ordre qui a fait prendre faveur aux coupes réglées: cependant il s'en faut bien que ce soit là le moyen de tirer de ses taillis tout le profit qu'on en pourroit obtenir; ces coupes réglées ne sont bonnes que pour ceux qui ont des terres éloignées qu'ils ne peuvent visiter; la coupe réglée de leurs bois est une espèce de ferme, ils comptent sur le produit, & le reçoivent sans se donner aucun soin, cela doit convenir à grand nombre de gens; mais pour ceux dont l'habitation se trouve fixée à la campagne, & même pour ceux qui y vont passer un certain temps toutes les années, il leur est facile de mieux ordonner les coupes de leurs bois taillis. En général on peut assurer que dans les bons terreins on gagnera à les attendre, & que dans les terreins où il n'y a pas de fond, il faut les couper fort jeunes; mais il seroit à souhaiter qu'on pût donner de la précisson à cette règle, & déterminer au juste l'âge où l'on doit couper les taillis; cet âge est celui où l'accroissement du bois commence à diminuer. Dans les premières années le bois croît de plus en plus, c'est-à-dire, que la production de la seconde année est plus considérable que celle de la première année; l'accroissement de la troissème

Supplément. Tome II.

Κk

année est plus grand que celui de la seconde; ainsi l'accroifsement du bois augmente jusqu'à un certain âge, après quoi il diminue; c'est ce point, ce maximum, qu'il sant saisir pour tirer de son taillis tout l'avantage & tout le prosit possible. Mais comment le reconnoître, comment s'assurer de cet instant! il n'y a que des expériences saites en grand, des expériences longues & pénibles, des expériences telles que M. de Reaumur les a indiquées, qui puissent nous apprendre l'âge où les bois commencent à croître de moins en moins; ces expériences consistent à couper & peser tous les ans le produit de quelques arpens de bois, pour comparer l'augmentation annuelle, & reconnoître au bout de plusieurs années l'âge où elle commence à diminuer.

J'ai fait plusieurs autres remarques sur la conservation des bois, & sur les changemens qu'on devroit faire aux Règlemens des forêts, que je supprime comme n'ayant aucun rapport avec des matières de Physique: mais je ne dois pas passer sous silence ni cesser de recommander le moyen que j'ai trouvé d'augmenter la force & la solidité du bois de service, & que j'ai rapporté dans le premier article de ce Mémoire; rien n'est plus simple, car il ne s'agit que d'écorcer les arbres, & les laisser ainsi sécher & mûrir sur pied avant que de les abattre. L'aubier devient, par cette opération, aussi dur que le cœur de chène, il augmente considérablement de force & de densité, comme je m'en suis assuré par un grand nombre d'expériences, & les souches de ces arbres écorcés &

séchés sur pied, ne laissent pas que de repousser & de reproduire des rejetons; ainsi il n'y a pas le moindre inconvénient à établir cette pratique, qui, en augmentant la force & la durée du bois mis en œuvre, doit en diminuer la consommation, & par conséquent doit être mise au nombre des moyens de conserver les bois. Venons maintenant à ceux qu'on doit employer pour les renouveler.

Cet objet n'est pas moins important que le premier, combien y a-t-il dans le royaume de terres inutiles, de landes, de bruyères, de communes qui sont absolument stériles! la Bretagne, le Poitou, la Guyenne, la Bourgogne, la Champagne, & plusieurs autres provinces ne contiennent que trop de ces terres inutiles; quel avantage pour l'Etat si on pouvoit les mettre en valeur! la plupart de ces terreins étoient autrefois en nature de bois, comme je l'ai remarqué dans plusieurs de ces cantons déserts, où l'on trouve encore quelques vieilles souches presque entièrement pourries. Il est à croire qu'on a peu à peu dégradé les bois de ces terreins, comme on dégrade aujourd'hui les communes de Bretagne, & que par la fuccession des temps on les a absolument dégarnis. Nous pouvons donc raisonnablement espérer de rétablir ce que nous avons détruit. On n'a pas de regret à voir des rochers nus, des montagnes couvertes de glace ne rien produire; mais comment peut-on s'accoutumer à souffrir au milieu des meilleures provinces d'un royaume, de bonnes terres en friches, des contrées entières mortes pour l'Etat! je dis de bonnes terres, parce que j'en ai vu & j'en ai fait défricher, qui non-seulement étoient de qualité à produire de bon bois, mais même des grains de toute espèce. Il ne s'agiroit donc que de semer ou de planter ces terreins, mais il faudroit que cela pût se faire sans grande dépense, ce qui ne laisse pas que d'avoir quelques difficultés, comme on jugera par le détail que je vais faire.

Comme je souhaitois de m'instruire à fond sur la manière de semer & de planter des bois, après avoir lû le peu que nos auteurs d'Agriculture disent sur cette matière, je me suis attaché à quelques auteurs Anglois, comme Evelyn, Miller, &c. qui me paroissoient être plus au fait, & parler d'après l'expérience. J'ai voulu d'abord suivre leurs méthodes en tout point, & j'ai planté & semé des bois à leur façon, mais je n'ai pas été longtemps sans m'apercevoir que cette façon étoit ruineuse, & qu'en suivant leurs conseils, les bois avant que d'être en age, m'auroient coûté dix fois plus que leur valeur. J'ai reconnu alors que toutes leurs expériences avoient été faites en petit dans des jardins, dans des pépinières, ou tout au plus dans quelques parcs, où l'on pouvoit cultiver & soigner les jeunes arbres; mais ce n'est point ce qu'on cherche quand on yeut planter des bois; on a bien de la peine à se résoudre à la première dépense nécessaire, comment ne se refuseroit-on pas à toutes les autres, comme celles de la culture, de l'entretien, qui d'ailleurs deviennent immenses lorsqu'on plante de grands cantons! j'ai donc été obligé d'abandonner ces Auteurs & leurs méthodes, & de chercher à m'instruire par

d'autres moyens, & j'ai tenté une grande quantité de façons différentes, dont la plupart, je l'avouerai, ont été sans succès, mais qui du moins m'ont appris des faits, & m'ont mis sur la voie de réussir.

Pour travailler, j'avois toutes les facilités qu'on peut souhaiter, des terreins de toutes espèces, en friches & cultivés. Une grande quantité de bois taillis, & des pépinières d'arbres forestiers, où je trouvois tous les jeunes plants dont j'avois besoin; enfin j'ai commencé par vouloir mettre en nature de bois une espèce de terrein de quatrevingts arpens, dont il y en avoit environ vingt en friche. & soixante en terres labourables, produisant tous les ans du froment & d'autres grains, même assez abondamment. Comme mon terrein étoit naturellement divisé en deux parties presque égales par une haie de bois taillis, que l'une des moitiés étoit d'un niveau fort uni, & que la terre me paroissoit être par-tout de même qualité, quoique de profondeur assez inégale, je pensai que je pourrois profiter de ces circonstances pour commencer une expérience dont le résultat est fort éloigné, mais qui sera fort utile, c'est de savoir dans le même terrein la différence que produit sur un sois l'inégalité de profondeur du sol, afin de déterminer plus juste que je ne l'ai fait ci-devant, à quel âge on doit couper les bois de futaie. Quoique j'aie commencé fort jeune, je n'espère pas que je puisse me satisfaire pleinement à cet égard, même en me supposant une fort longue vie; mais j'aurai au moins le plaisir d'observer quelque chose de nouveau tous les

ans, & pourquoi ne pas laisser à la postérité des expériences commencées! J'ai donc fait diviser mon terrein par quart d'arpent, & à chaque angle j'ai fait sonder la prosondeur avec ma tarière, j'ai rapporté sur un plan tous les points où j'ai sondé, avec la note de la prosondeur du terrein & de la qualité de la pierre qui se trouvoit au-dessous, dont la mèche de la tarière ramenoit toujours des échantillons, & de cette façon j'ai le plan de la superficie & du fond de ma plantation, plan qu'il sera aisé quelques jours de comparer avec la production (d).

Après cette opération préliminaire, j'ai partagé mon terrein en plusieurs cantons, que j'ai fait travailler disséremment. Dans l'un, j'ai fait donner trois labours à la charrue, dans un autre, deux labours, dans un troisième un labour seulement; dans d'autres, j'ai fait planter les glands à la pioche & sans avoir labouré; dans d'autres, j'ai fait simplement jeter des glands, ou je les ai fait placer à la main dans l'herbe; dans d'autres, j'ai planté de petits

à-fait moitié du produit d'un bois ancien de pareil âge dans le même terrein; mais aujourd'hui, en 1774, ce même bois qui n'a que seize ans, est aussi garni & produira tout autant que les bois anciennement plantés, & malgré l'inégalité de la profondeur du terrein qui varie depuis 1 pied ½ jusqu'à 4 pieds ½, on ne s'aperçoit d'aucune dissérence dans la grosseur des baliveaux réservés dans les taillis.

<sup>(</sup>d) Cette opération ayant été faite en 1734, & le bois semé la même année, on a recepé les jeunes plants en 1738 pour leur donner plus de vigueur. Vingt ans après, c'est-à-dire, en 1758, ils formoient un bois dont les arbres avoient communément 8 à 9 pouces de tour au pied du tronc; on a coupé ce bois la même année, c'est-à-dire vingt-quatre ans après l'avoir semé. Le produit n'a pas été tout-

arbres, que j'ai tirés de mes bois; dans d'autres, des arbres de même espèce, tirés de mes pépinières; j'en ai fait semer & planter quelques-uns à un pouce de prosondeur, quelques autres à six pouces; dans d'autres, j'ai semé des glands que j'avois auparavant fait tremper dans dissérentes liqueurs, comme dans l'eau pure, dans de la lie-de-vin, dans l'eau qui s'étoit égoutée d'un fumier, dans de l'eau salée. Ensin dans plusieurs cantons j'ai semé des glands avec de l'avoine; dans plusieurs autres, j'en ai semé que j'avois fait germer auparavant dans de la terre. Je vais rapporter en peu de mots le résultat de toutes ces épreuves, & de plusieurs autres que je supprime ici, pour ne pas rendre cette énumération trop longue.

La nature du terrein où j'ai fait ces essais, m'a paru semblable dans toute son étendue; c'est une terre sort paitrissable, un tant soit peu mêlée de glaise, retenant l'eau long-temps, & se séchant assez dissicilement, sormant par la gelée & par la sécheresse une espèce de croûte avec plusieurs petites sentes à sa surface, produisant naturellement une grande quantité d'hiebles dans les endroits cultivés, & de genièvres dans les endroits en friche, ce terrein est environné de tous côtés de bois d'une belle venue. J'ai fait semer avec soin tous les glands un à un & à un pied de distance les uns des autres, de sorte qu'il en est entré environ douze mesures ou boisseaux de Paris dans chaque arpent. Je crois qu'il est nécessaire de rapporter ces saits pour qu'on puisse juger plus sainement de ceux qui doivent suivre.

## 264. HISTOIRE NATURELLE.

L'année d'après, j'ai observé avec grande attention l'étar de ma plantation, & j'ai reconnu que dans le canton dont j'espérois le plus, & que j'avois fait labourer trois fois, & semer avant l'hiver, la plus grande partie des glands n'avoient pas levé, les pluies de l'hiver avoient tellement battu & corroyé la terre, qu'ils n'avoient pu percer, le petit nombre de ceux qui avoient pu trouver issue, n'avoit paru que fort tard, environ à la fin de juin; ils étoient foibles, effilés, la feuille étoit jaunâtre, languissante, & ils étoient si loin les uns des autres, le canton étoit si peu garni, que j'eus quelque regret aux soins qu'ils avoient coûtés. Le canton qui n'avoit eu que deux labours, & qui avoit aussi été semé avant l'hiver, ressembloit assez au premier, cependant il y avoit un plus grand nombre de jeunes chênes, parce que la terre étant moins divisée par le labour, la pluie n'avoit pu la battre autant que celle du premier canton. Le troissème qui n'avoit eu qu'un seul labour, étoit par la même raison un peu mieux peuplé que le second, mais cependant il l'étoit si mal, que plus des trois quarts de mes glands avoient encore manqué.

Cette épreuve me fit connoître que dans les terreins forts & mêlés de glaise, il ne faut pas labourer & semer avant l'hiver; j'en sus entièrement convaincu, en jetant les yeux sur les autres cantons. Ceux que j'avois fait labourer & semer au printemps, étoient bien mieux garnis; mais ce qui me surprit, c'est que les endroits où j'avois fait planter le gland à la pioche, sans aucune culture précédente,

précédente, étoient considérablement plus peuplés que les autres; ceux même où l'on n'avoit fait que cacher les glands sous l'herbe, étoient assez bien fournis, quoique les mulots, les pigeons ramiers, & d'autres animaux en eussent emporté une grande quantité. Les cantons où les glands avoient été semés à six pouces de profondeur, se trouvèrent beaucoup moins garnis que ceux où on les ayoit fait semer à un pouce ou deux de profondeur. Dans un petit canton où j'en avois fait semer à un pied de profondeur, il n'en parut pas un, quoique dans un autre endroit où j'en avois fait mettre à neuf pouces, il en eût levé plusieurs. Ceux qui avoient été trempés pendant huit jours dans la lie-de-vin & dans l'égoût du fumier, sortirent de terre plutôt que les autres. Presque tous les arbres gros & petits que j'avois fait tirer de mes taillis, ont péri à la première ou à la seconde année, tandis que ceux que j'avois tirés de mes pépinières ont presque tous réussi. Mais ce qui me donna le plus de satisfaction, ce fut le canton où j'avois fait planter au printemps les glands que j'avois fait auparavant germer dans de la terre, il n'en avoit presque point manqué; à la vérité ils ont levé plus tard que les autres, ce que j'attribue à ce qu'en les transportant ainsi tous germés, on cassa la radicule de plusieurs de ces glands.

Les années suivantes n'ont apporté aucun changement à ce qui s'est annoncé dès la première année. Les jeunes chênes du canton labouré trois fois, sont demeurés toujours un peu au-dessous des autres; ainsi je crois

Supplément. Tome II.

pouvoir assurer que pour semer une terre forte & glaiseuse, il faut conferver le gland pendant l'hiver dans la terre, en failant un lit de deux pouces de glands sur un lit de terre d'un demi-pied, puis un lit de terre & un lit de glands, toujours alternativement, & enfin en convrant le magalin d'un pied de terre pour que la gelée ne puisse y penetrer. On en tirera le gland au commencement de mars, & on le plantera à un pied de distance. Ces glands qui ont germé, sont déjà autant de jeunes chênes, & le succès d'une plantation faite de cette façon n'est pas douteux; la dépense même n'est pas considérable, car il ne faut qu'un seul labour. Si l'on pouvoit se garantir des mulots & des oiseaux, on réussiroit tout de même & sans aucune dépense, en mettant en automne le gland sous l'herbe, car il perce & s'enfonce de lui-même, & réussit à merveille sans aucune culture dans les friches dont le gazon est fin, serré & bien garni, ce qui indique presque toujours un terrein serme & glaiseux.

Comme je pense que la meilleure façon de semer du bois dans un terrein fort & mêlé de glaise, est de faire germer les glands dans la terre; il est bon de rassurer sur le petit inconvénient dont j'ai parlé. On transporte le gland germé dans des manequins, des corbeilles, des paniers, & on ne peut éviter de rompre la radicule de plusieurs de ces glands, mais cela ne leur fait d'autre mal que de retarder leur sortie de terre de quinze jours ou trois semaines, ce qui même n'est pas un mal, parce qu'on évite par-là celui que la gelée des matinées de mai

fait aux graines qui ont levé de bonne heure, & qui est bien plus considérable. J'ai pris des glands germés auxquels j'ai coupé le tiers, la moitié, les trois quarts, & même toute la radicule; je les ai semés dans un jardin où je pouvois les observer à toute heure, ils ont tous levé, mais les plus mutilés ont levé les derniers. J'ai semé d'autres glands germés auxquels, outre la radicule, j'avois encore ôté l'un des lobes, ils ont encore levé; mais si on retranche les deux lobes, ou si l'on coupe la plume, qui est la partie essentielle de l'embryon végétal, ils périssent également.

Dans l'autre moitié de mon terrein, dont je n'ai pas encore parlé, il y a un canton dont la terre est bien moins forte que celle que j'ai décrite, & où elle est même mêlée de quelques pierres à un pied de profondeur; c'étoit un champ qui rapportoit beaucoup de grain, & qui avoit été bien cultivé. Je le sis labourer avant l'hiver; & aux mois de novembre, décembre & février, j'y plantai une collection nombreuse de toutes les espèces d'arbres des forêts, que je fis arracher dans mes bois taillis de toute grandeur, depuis trois pieds jusqu'à dix & douze de hauteur. Une grande partie de ces arbres n'a pas repris, & de ceux qui ont poussé à la première sève, un grand nombre a péri pendant les chaleurs du mois d'août, plusieurs ont péri à la seconde, & encore d'autres la troissème & la quatrième année; de sorte que de tous ces arbres, quoique plantés & arrachés avec soin, & même avec des précautions peu communes, il ne m'est resté que des cerissers, des alissers, des cormiers. des frênes & des ormes, encore les alissers & les frênes sont-ils languissans, ils n'ont pas augmenté d'un pied de hauteur en cinq ans; les cormiers sont plus vigoureux, mais les mérissers & les ormes font ceux qui de tous ont le mieux réussi. Cette terre se couvrit pendant l'été d'une prodigieuse quantité de mauvaises herbes, dont les racines clétruisirent plusieurs de mes arbres. Je fis semer aussi dans ce canton des glands germés, les mauvaises herbes en étouffèrent une grande partie; ainsi je crois que dans les bons terreins qui font d'une nature moyenne, entre les terres fortes & les terres légères, il convient de semer de l'avoine avec les glands, pour prévenir la naissance des mauvaises herbes, dont la plupart sont vivaces, & qui font beaucoup plus de tort aux jeunes chênes que l'avoine qui cesse de pousser des racines au mois de juillet. Cette observation est sûre, car dans le même terrein les glands que j'avois fait semer avec l'avoine, avoient mieux réussi que les autres. Dans le reste de mon terrein, j'ai fait planter des jeunes chênes, de l'ormille & d'autres jeunes plants, tirés de mes pépinières, qui ont bien réussi; ainsi je crois pouvoir conclure avec connoissance de cause, que c'est perdre de l'argent & du temps, que de faire arracher des jeunes arbres dans les bois, pour les transplanter dans des endroits où on est obligé de les abandonner & de les laisser sans culture, & que quand on veut faire des plantations confidérables d'autres arbres que de chêne ou de lieur, dont les graines sont fortes, & surmontent presque

tous les obstacles, il faut des pépinières où l'on puisse élever & soigner les jeunes arbres pendant les deux premières années, après quoi on les pourra planter avec succès pour faire du bois.

M'étant donc un peu instruit à mes dépens en faisant cette plantation, j'entrepris l'année suivante d'en faire une autre presque aussi considérable, dans un terrein tout différent; la terre y est sèche, légère, mêlée de gravier, & le sol n'a pas huit pouces de profondeur, au-dessous duquel on trouve la pierre. J'y fis aussi un grand nombre d'épreuves, dont je ne rapporterai pas le détail, je me contenterai d'avertir qu'il faut labourer ces terreins, & les femer avant l'hiver. Si l'on ne feme qu'au printemps, la chaleur du Soleil fait périr les graines; si on se contente de les jeter ou de les placer sur la terre, comme dans les terreins forts, elles se desséchent & périssent, parce que l'herbe qui fait le gazon de ces terres légères, n'est pas affez garnie & affez épaisse pout les garantir de la gelée pendant l'hiver & de l'ardeur du Soleil au printemps. Les jeunes arbres arrachés dans les bois, réuffiffent encore moins dans ces terreins que dans les terres fortes; & si on veut les planter, il faut le faire avant l'hiver avec des jeunes plants pris en pépinière.

Je ne dois pas oublier de rapporter une expérience qui a un rapport immédiat avec notre sujet. J'avois envie de connoître les espèces de terreins qui sont absolument contraires à la végétation, & pour cela j'ai fait remplir une demi-douzaine de grandes caisses à mettre des orangers, de matières toutes différentes; la première de glaise bleue, la seconde de graviers gros comme des noisettes, la troissème de glaise couleur d'orange, la quatrième d'argile blanche, la cinquième de sable blanc, & la sixième de fumier de vache bien pourri. J'ai semé dans chacune de ces caisses un nombre égal de glands, de châtaignes & de graines de frênes, & j'ai laissé les caisses à l'air sans les soigner & sans les arroser; la graine de frêne n'a levé dans aucune de ces terres, les châtaignes ont levé & ont vécu, mais sans faire de progrès dans la caisse de glaise bleue. A l'égard des glands, il en a levé une grande quantité dans toutes les caisses, à l'exception de celle qui contenoit la glaise orangée qui n'a rien produit du tout. J'ai observé que les jeunes chênes qui avoient levé dans la glaise bleue & dans l'argile, quoiqu'un peu effilés au sommet, étoient forts & vigoureux en comparaison des autres; ceux qui étoient dans le fumier pourri, dans le sable & dans le gravier, étoient foibles, avoient la feuille jaune & paroissoient languissans. En automne, j'en fis enlever deux dans chaque caisse, l'état des racines répondoit à celui de la tige, car dans les glaises la racine étoit forte, & n'étoit proprement qu'un pivot gros & ferme, long de trois à quatre pouces, qui n'avoit qu'une ou deux ramifications. Dans le gravier au contraire & dans le sable, la racine s'étoit fort alongée, & s'étoit prodigieusement divisée, elle ressembloit, si jè puis m'exprimer ainsi, à une longue coupe de cheveux. Dans le fumier, la racine n'avoit guère qu'un pouce ou deux de longueur, & s'étoit divisée, dès sa naissance. en deux ou trois cornes courtes & foibles. Il est aisé de donner les raisons de ces différences, mais je ne veux ici tirer de cette expérience qu'une vérité utile, c'est que le gland peut venir dans tous les terreins. Je ne dissimulerai pas cependant que j'ai vu dans plusieurs provinces de France, des terreins d'une vaste étendue, couverts d'une petite espèce de bruyère, où je n'ai pas yu un chêne, ni aucune autre espèce d'arbres; la terre de ces cantons est légère comme de la cendre noire. poudreuse, sans aucune liaison. J'ai fait ultérieurement des expériences sur ces espèces de terres, que je rapporterai dans la suite de ce Mémoire, & qui m'ont convaincu que si les chênes n'y peuvent croître, les pins, les fapins, & peut-être quelques autres arbres utiles peuvent y venir. J'ai élevé de graine, & je cultive actuellement une grande quantité de ces arbres, j'ai remarqué qu'ils demandent un terrein semblable à celui que je viens de décrire. Je suis donc persuadé qu'il n'y a point de terrein, quelque mauvais, quelqu'ingrat qu'il paroisse, dont on ne pût tirer parti, même pour planter des bois; il ne s'agiroit que de connoître les espèces d'arbres qui conviendroient aux différens terreins.

## ARTICLE IV.

Sur la culture & l'exploitation des forêts.

DANS les Arts qui sont de nécessité première, tels que l'Agriculture, les hommes, même les plus grossiers,

arrivent à force d'expériences à des pratiques utiles: la manière de cultiver le blé, la vigne, les légumes & les autres productions de la terre que l'on recueille tous les ans, est mieux & plus généralement connue que la façon d'entretenir & cultiver une forêt; & quand même la culture des champs seroit désectueuse à plusieurs égards, il est pourtant certain que les usages établis, sont sondés sur des expériences continuellement répétées, dont les résultats sont des espèces d'approximations du vrai. Le cultivateur éclairé par un intérêt toujours nouveau, apprend à ne pas se tromper, ou du moins à se tromper peu sur les moyens de rendre son terrein plus sertile.

Ce même intérêt se trouvant par-tout, il seroit naturel de penser que les hommes ont donné quelque attention à la culture des bois; cependant rien n'est moins connu, rien n'est plus négligé: le bois paroît être un présent de la Nature, qu'il suffit de recevoir tel qu'il sort de ses mains. La nécessité de le faire valoir ne s'est pas sait sentir, & la manière d'en jouir n'étant pas sondée sur des expériences assez répétées, on ignore jusqu'aux moyens les plus simples de conserver les forêts, & d'augmenter leur produit.

Je n'ai garde de vouloir insinuer par-là que les recherches & les observations que j'ai faites sur cette matière, soient des découvertes admirables; je dois avertir au contraire que ce sont des choses communes, mais que leur utilité peut rendre importantes. J'ai déjà donné dans l'article précédent mes vues sur ce sujet, je vais dans celui-ci celui-ci étendre ces vues, en présentant de nouveaux faits.

Le produit d'un terrein peut se mesurer par la culture; plus la terre est travaillée, plus elle rapporte de fruits; mais cette vérité, d'ailleurs si utile, souffre quelques exceptions, & dans les bois une culture prématurée & mal entendue cause la disette au lieu de produire l'abondance; par exemple, on imagine, & je l'ai cru long-temps, que la meilleure manière de mettre un terrein en nature de bois, est de nétoyer ce terrein, & de le bien cultiver avant que de semer le gland ou les autres graines qui doivent un jour le couvrir de bois, & je n'ai été désabusé de ce préjugé qui paroît si raisonnable, que par une longue suite d'observations. J'ai fait des semis considérables & des plantations assez vastes, je les ai faites avec précaution; j'ai souvent fait arracher les genièvres, les bruyères, & jusqu'aux moindres plantes que je regardois comme nuisibles, pour cultiver à-fond & par plusieurs labours les terreins que je voulois ensemencer; je ne doutois pas du succès d'un semis fait avec tous ces soins, mais au bout de quelques années, j'ai reconnu que ces mêmes soins n'avoient servi qu'à retarder l'accroissement de mes jeunes plants, & que cette culture précédente qui m'avoit donné tant d'espérance, m'avoit causé des pertes considérables: ordinairement on dépense pour acquérir, ici la dépense nuit à l'acquisition.

Si l'on veut donc réussir à faire croître du bois dans un terrein de quelque qualité qu'il soit, il faut imiter la Supplément. Tome II. M m

## 274 HISTOIRE NATURELLE.

Nature, il faut y planter & y semer des épines & des buissons qui puissent rompre la force du vent, diminuer celle de la gelée & s'opposer à l'intempérie des saisons; ces buissons sont des abris qui garantissent les jeunes plants, & les protègent contre l'ardeur du Soleil & la rigueur des frimats. Un terrein couvert, ou plutôt à demi couvert de genièvres, de bruyères, est un bois à moitié sait, & qui a peut-être dix ans d'avance sur un terrein net & cultivé: Voici les observations qui m'en ont assuré.

J'ai deux pièces de terre d'environ quarante arpens chacune, semées en bois depuis neuf ans, ces deux pièces sont environnées de tous côtés de bois taillis; l'une des deux étoit un champ cultivé, on a semé également & en même temps plusieurs cantons dans cette pièce, les uns dans le milieu de la pièce, les autres le long des bois taillis; tous les cantons du milieu sont dépeuplés, tous ceux qui avoisinent le bois sont bien garnis: cette différence n'étoit pas sensible à la première année, pas même à la seconde, mais je me suis aperçu à la troisième année d'une petite diminution dans le nombre des jeunes plants du canton du milieu, & les ayant observés exactement, j'ai vu qu'à chaque été & à chaque hiver des années suivantes, il en a péri considérablement, & les fortes gelées de 1740, ont achevé de désoler ces cantons, tandis que tout est florissant dans les parties qui s'étendent le long des bois taillis, les jeunes arbres y sont verts, vigoureux, plantés tous les uns contre les autres, & ils se sont élevés sans aucune culture à quatre ou cinq pieds de hauteur : il est évident qu'ils doivent leur accroissement au bois voisin qui leur a servi d'abri contre les injures des saisons. Cette pièce de quarante arpens, est actuellement environnée d'une lisière de cinq à six perches de largeur d'un bois naissant qui donne les plus belles espérances; à mesure qu'on s'éloigne pour gagner le milieu, le terrein est moins garni, & quand on arrive à douze ou quinze perches de distance des bois taillis, à peine s'aperçoit-on qu'il ait été planté; l'exposition trop découverte est la seule cause de cette différence, car le terrein est absolument le même au milieu de la pièce & le long du bois; ces terreins avoient en même temps reçu les mêmes cultures, ils avoient été semés de la même façon & avec les mêmes graines. J'ai eu occasion de répéter cette observation dans des semis encore plus vastes, où j'ai reconnu que le milieu des pièces est toujours dégarni, & que quelque attention qu'on ait à resemer cette partie du terrein tous les ans, elle ne peut se couvrir de bois, & reste en pure perte au propriétaire.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai fait faire deux fossés qui se coupent à angles droits dans le milieu de ces pièces, & j'ai fait planter des épines, du peuplier & d'autres bois blancs tout le long de ces fossés; cet abri quoique léger a suffi pour garantir les jeunes plants voisins du fossé; & par cette petite dépense j'ai prévenu la perte totale de la plus grande partie de ma plantation.

## 276 HISTOIRE NATURELLE.

L'autre pièce de quarante arpens dont j'ai parlé, étoit avant la plantation composée de vingt arpens d'un terrein net & bien cultivé, & de vingt autres arpens en friche & recouverts d'un grand nombre de genièvres & d'épines; j'ai fait semer en même temps la plus grande partie de ces deux terreins, mais comme on ne pouvoit pas cultiver celui qui étoit couvert de genièvres, je me suis contenté d'y faire jeter des glands à la main sous les genièvres, & j'ai fait mettre dans les places découvertes, le gland sous le gazon au moyen d'un seul coup de pioche; on y avoit même épargné la graine dans l'incertitude du succès, & je l'avois fait prodiguer dans le terrein cultivé. L'évènement a été tout différent de ce que j'avois pensé, le terrein découvert & cultivé se couvrit à la première année d'une grande quantité de jeunes chênes, mais peu à peu cette quantité a diminué, & elle seroit aujourd'hui presque réduite à rien, sans les soins que je me suis donné pour en conserver le reste. Le terrein au contraire qui étoit couvert d'épines & de genièvres, est devenu en neuf ans un petit bois, où les jeunes chênes se sont élevés à cinq à six pieds de hauteur. Cette observation prouve encore mieux que la première, combien l'abri est nécessaire à la conservation & à l'accroissement des jeunes plants, car je n'ai conservé ceux qui étoient dans le terrein trop découvert, qu'en plantant au printemps des boutures de peupliers & des épines, qui, après avoir pris racine, ont fait un peu de couvert, & ont défendu les jeunes chênes trop foibles pour rélister par eux-mêmes à la rigueur des saisons.

Pour convertir en bois un champ ou tout autre terrein cultivé, le plus difficile est donc de faire du couvert. Si l'on abandonne un champ, il faut vingt ou trente ans à la Nature pour y faire croître des épines & des bruyères; ici il faut une culture qui dans un an ou deux, puisse mettre le terrein au même état où il se trouve après une non-culture de vingt ans.

J'ai fait à ce sujet différentes tentatives, j'ai fait semer de l'épine, du genièvre & plusieurs autres graines avec le gland, mais il faut trop de temps à ces graines pour lever & s'élever; la plupart demeurent en terre pendant deux ans, & j'ai aussi inutilement essayé des graines qui me paroissoient plus hâtives, il n'y a que la graine de marseau qui réussisse & qui croisse assez promptement sans culture: mais je n'ai rien trouvé de mieux pour faire du couvert, que de planter des boutures de peuplier, ou quelques pieds de tremble en même temps qu'on sème le gland dans un terrein humide; & dans des terreins secs, des épines, du sureau & quelques pieds de sumach de Virginie; ce dernier arbre sur-tout, qui est à peine connu des gens qui ne sont pas Botanistes, se multiplie de rejetons avec une telle facilité, qu'il suffira d'en mettre un pied dans un jardin pour que tous les ans on puisse en porter un grand nombre dans ses plantations, & les racines de cet arbre s'étendent si loin, qu'il n'en faut qu'une douzaine de pieds par arpent, pour avoir du couvert au bout de trois ou quatre ans : on observera seulement de les faire couper jusqu'à terre à la seconde

année, afin de faire pousser un plus grand nombre de rejetons. Après le sumach, le tremble est le meilleur, car il pousse des rejetons à quarante ou cinquante pas, & j'ai garni plusieurs endroits de mes plantations, en faisant seulement abattre quelques trembles qui s'y trouvoient par hasard. Il est vrai que cet arbre ne se transplante pas aisément, ce qui doit faire préférer le sumach; de tous les arbres que je connois, c'est le seul qui sans aucune culture croisse & se multiplie au point de garnir un terrein en aussi peu de temps; ses racines courent presque à la surface de la terre, ainsi elles ne font aucun tort à celles des jeunes chênes qui pivotent & s'enfoncent dans la profondeur du sol. On ne doit pas craindre que ce fumach ou les autres mauvaises espèces de bois, comme le tremble, le peuplier & le marseau, puissent nuire aux bonnes espèces, comme le chêne & le hêtre: ceux-ci ne sont foibles que dans leur jeunesse, & après avoir passé les premières années à l'ombre & à l'abri des autres arbres, bientôt ils s'élèveront au-dessus, & devenant plus forts ils étoufferont tout ce qui les environnera.

Je l'ai dit & je le répète, on ne peut trop cultiver la terre lorsqu'elle nous rend tous les ans le fruit de nos travaux; mais lorsqu'il faut attendre vingt-cinq ou trente ans pour jouir, lorsqu'il faut faire une dépense considérable pour arriver à cette jouissance, on a raison d'examiner, on a peut-être raison de se dégoûter. Le fonds ne vaut que par le revenu, & quelle différence d'un revenu annuel à un revenu éloigné, même incertain!

J'ai voulu m'assurer, par des expériences constantes, des avantages de la culture par rapport au bois, & pour arriver à des connoissances précises, j'ai fait semer dans un jardin quelques glands de ceux que je semois en même temps & en quantité dans mes bois; j'ai abandonné ceux-ci aux foins de la Nature, & j'ai cultivé ceux-là avec toutes les recherches de l'Art. En cinq années les chênes de mon jardin avoient acquis une tige de dix pieds, & de deux à trois pouces de diamètre, & une tête assez formée pour pouvoir se mettre aisément à l'ombre dessous, quelques-uns de ces arbres ont même donné dès la cinquième année du fruit, qui, étant semé au pied de ses pères, a produit d'autres arbres redevables de leur naissance à la force d'une culture assidue & étudiée. Les chênes de mes bois, semés en même temps, n'avoient après cinq ans que deux ou trois pieds de hauteur, (je parle des plus vigoureux, car le plus grand nombre n'avoit pas un pied ) leur tige étoit à peu-près grosse comme le doigt, leur forme étoit celle d'un petit buisson, leur mauvaise figure, loin d'annoncer de la postérité, laissoit douter s'ils auroient assez de force pour se conserver eux-mêmes. Encouragé par ces succès de culture, & ne pouvant souffrir les avortons de mes bois, lorsque je les comparois aux arbres de mon jardin, je cherchai à me tromper moimême sur la dépense, & j'entrepris de faire dans mes bois un canton assez considérable, où j'éleverois les arbres avec les mêmes soins que dans mon jardin: il

ne s'agissoit pas moins que de faire fouiller la terre à deux pieds & demi de profondeur, de la cultiver d'abord comme on cultive un jardin; & pour améliorations de faire conduire dans ce terrein, qui me paroissoit un peu trop ferme & trop froid, plus de deux cents voitures de mauvais bois de recoupe & de copeaux que je fis brûler fur la place, & dont on mêla les cendres avec la terre. Cette dépense alloit déjà beaucoup au-delà du quadruple de la valeur du fonds, mais je me satisfaisois, & je voulois avoir du bois en cinq ans; mes espérances étoient fondées fur ma propre expérience, sur la nature d'un terrein choisi entre cent autres terreins, & plus encore sur la résolution de ne rien épargner pour réussir, car c'étoit une expérience; cependant elles ont été trompées, j'ai été contraint dès la première année de renoncer à mes idées, & à la troisième j'ai abandonné ce terrein avec un dégoût égal à l'empressement que j'avois eu pour le cultiver. On n'en sera pas surpris lorsque je dirai, qu' la première année, outre les ennemis que j'eus à com battre, comme les mulots, les oiseaux, &c. la quanti des mauvaises herbes fut si grande, qu'on étoit oblig de sarcler continuellement, & qu'en le faisant à la mai & avec la plus grande précaution, on ne pouvoit ce pendant s'empêcher de déranger les racines des peti arbres naissans, ce qui leur causoit un préjudice sensible je me souvins alors, mais trop tard, de la remarqu des jardiniers, qui, la première année n'attendent rie d'un jardin neuf, & qui ont bien de la peine dans

trois premières années à purger le terrein des mauvaises herbes dont il est rempli. Mais ce ne sut pas là le plus grand inconvénient, l'eau me manqua pendant l'été, & ne pouvant arroser mes jeunes plants, ils en souffrirent d'autant plus qu'ils y avoient été accoutumés au printemps; d'ailleurs le grand soin avec lequel on ôtoit les mauvaises herbes, par de petits labours réitérés, avoit rendu le terrein net, & sur la fin de l'été la terre étoit devenue brûlante & d'une sécheresse affreuse, ce qui ne seroit point arrivé si on ne l'avoit pas cultivée aussi souvent, & si on eût laissé les mauvaises herbes qui avoient crû depuis le mois de juillet. Mais le tort irréparable fut celui que causa la gelée du printemps suivant: mon terrein quoique bien situé, n'étoit pas assez éloigné des bois pour que la transpiration des feuilles naissantes des arbres ne se répandît pas sur mes jeunes plants; cette humidité accompagnée d'un vent de nord, les fit geler 16 de mai, & dès ce jour je perdis presque toutes mes espérances; cependant je ne voulus point encore abandonner entièrement mon projet, je tâchai de remédier au mal causé par la gelée, en faisant couper toutes ks parties mortes ou malades; cette opération fit un grand bien, mes jeunes arbres reprirent de la vigueur, & comme je n'avois qu'une certaine quantité d'eau à Leur donner, je la réservai pour le besoin pressant; je siliminuai aussi le nombre des labours, crainte de trop rdessécher la terre, & je fus assez content du succès de . ces petites attentions : la sève d'août fut abondante, & Supplément. Tome II. Nn

mes jeunes plants poussèrent plus vigoureusement qu'au printemps; mais le but principal étoit manqué, le grand & prompt accroissement que je desirois, se réduisoit au quart de ce que j'avois espéré, & de ce que j'avois vu dans mon jardin: cela ralentit beaucoup mon ardeur, & je me contentai, après avoir fait un peu élaguer mes jeunes plants, de leur donner deux labours l'année suivante, & encore y eut-il un espace d'environ un quart d'arpent qui fut oublié & qui ne reçut aucune culture. Cet oubli me valut une comoissance, car j'observai avec quelque surprise, que les jeunes plants de ce canton étoient aussi vigoureux que ceux du canton cultivé; & cette remarque changea mes idées au sujet de la culture, & me fit abandonner ce terrein qui m'avoit tant coûté. Avant que de le quitter, je dois avertir que ces cultures ont cependant fait avancer confidérablement l'accroissement des jeunes arbres, & que je ne me suis trompé sur cela que du plus au moins: mais la grande erreur de tout ceci est la dépense, le produit n'est point du tout proportionné, & plus on répand d'argent dans un terrein qu'on veut convertir en bois, plus on se trompe; c'est un intérêt qui décroît à mesure qu'on fait de plus grands

Il faut donc tourner ses vues d'un autre côté, la dépense devenant trop sorte, il faut renoncer à ces cultures extraordinaires, & même à ces cultures qu'on donne ordinairement aux jeunes plants deux sois l'année en sersouissant légèrement la terre à leur pied; outre des

fonds.

inconvéniens réels de cette dernière espèce de culture, celui de la dépense est suffisant pour qu'on s'en dégoûte aisément, sur-tout si l'on peut y substituer quelque chose de meilleur & qui coûte beaucoup moins.

Le moyen de suppléer aux labours & presque à toutes les autres espèces de cultures, c'est de couper les jeunes plants jusqu'auprès de terre; ce moyen tout simple qu'il paroît, est d'une utilité infinie, & lorsqu'il est mis en œuvre à propos, il accélère de plusieurs années le succès d'une plantation. Qu'on me permette, à ce sujet, un peu de détail, qui peut-être ne déplaira pas aux amateurs de l'Agriculture.

Tous les terreins peuvent se réduire à deux espèces, favoir, les terreins forts & les terreins légers; cette division quelque générale qu'elle soit, suffit à mon dessein. Si l'on veut semer dans un terrein léger, on peut le faire labourer; cette opération fait d'autant plus d'effet, & cause d'autant moins de dépense que le terrein est plus légere il ne faut qu'un seul labour, & on sème le gland en suivant la charrue. Comme ces terreins sont ordinairement secs & brûlans, il ne faut point arracher les mauvaises herbes que produit l'été suivant, elles entretiennent une fraîcheur bienfaisante, & garantissent les petits chênes de l'ardeur du Soleil, ensuite venant à périr & à sécher pendant l'automne, elles servent de chaume & d'abri pendant l'hiver, & empêchent les racines de geler; il ne faut donc aucune espèce de culture dans ces terreins sabionneux. J'ai semé en bois un grand nombre d'arpens de cette

nature de terrein, & j'ai réussi au-delà de mes espérances: les racines des jeunes arbres trouvant une terre légère & aisée à diviser, s'étendent & profitent de tous les sucs qui leur sont offerts; les pluies & les rosées pénètrent facilement jusqu'aux racines, il ne faut qu'un peu de couvert & d'abri pour faire réussir un semis dans des terreins de cette espèce; mais il est bien plus difficile de faire croître du bois dans des terreins forts, & il faut une pratique toute différente; dans ces terreins les premiers labours sont inutiles & souvent nuisibles, la meilleure manière est de planter les glands à la pioche sans aucune culture précédente; mais il ne faut pas les abandonner comme les premiers, au point de les perdre de vue & de n'y plus penser, il faut au contraire les visiter fouvent; il faut observer la hauteur à laquelle ils se seront élevés la première année, observer ensuite s'ils ont poussé plus vigoureusement à la seconde année qu'à la première, & à la troisième qu'à la seconde : tant que l'accroissement va en augmentant ou même tant qu'il se soutient sur le même pied, il ne faut pas y toucher, mais on s'apercevra ordinairement à la troissème année que l'accroissement va en diminuant, & si on attend la quatrième, la cinquième, la sixième, &c. on reconnoîtra que l'accroissement de chaque année est toujours plus petit; ainsi dès qu'on s'apercevra, que sans qu'il y ait eu de gelées ou d'autres accidens, les jeunes arbres commencent à croître de moins en moins, il faut les faire couper jusqu'à terre au mois de mars, & l'on gagnera un grand nombre d'années. Le

ieune arbre livré à lui-même dans un terrein fort & serré ne peut étendre ses racines, la terre trop dure les fait refouler sur elles-mêmes, les petits filets tendres & herbacés qui doivent nourrir l'arbre & former la nouvelle production de l'année, ne peuvent pénétrer la substance trop ferme de la terre; ainsi l'arbre languit privé de nourriture, & la production annuelle diminue souvent jusqu'au point de ne donner que des feuilles & quelques boutons. Si vous coupez cet arbre, toute la force de la sève se porte aux racines, en développe tous les germes, & agissant avec plus de puissance contre le terrein qui leur résiste, les jeunes racines s'ouvrent des chemins nouveaux, & divisent par le surcroît de leur force, cette terre qu'elles avoient jusqu'alors vainement attaquée, elles y trouvent abondamment des sucs nourriciers; & dès qu'elles sont établies dans ce nouveau pays, elles poussent avec vigueur audehors la surabondance de leur nourriture, & produisent. dès la première année un jet plus vigoureux & plus élevé que ne l'étoit l'ancienne tige de trois ans. J'ai si souvent réitéré cette expérience que je dois la donner comme un fait sûr, & comme la pratique la plus utile que je connoisse dans la culture des bois.

Dans un terrein qui n'est que serme sans être trop dur, il sussira de receper une seule sois les jeunes plants pour les saire réussir. J'ai des cantons assez considérables d'une terre serme & paîtrissable, où les jeunes plants n'ont été coupés qu'une sois, où ils croissent à merveille, & où j'aurai du bois taillis prêt à couper dans quelques années. Mais j'ai remarqué dans un autre endroit où la terre est extrêmement sorte & dure, qu'ayant sait couper à la seconde année mes jeunes plants, parce qu'ils étoient languissans, cela n'a pas empêché qu'au bout de quatre autres années on n'ait été obligé de les couper une seconde sois, & je vais rapporter une autre expérience qui sera voir la nécessité de couper deux sois dans de certains cas.

J'ai fait planter, depuis dix ans, un nombre très-considérable d'arbres de plusieurs espèces, comme des ormes, des frênes, des charmes, &c. La première année tous ceux qui reprirent, poussèrent assez vigoureusement; la seconde année ils ont poussé plus foiblement; la troissème année plus languissamment; ceux qui me parurent les plus malades, étoient ceux qui étoient les plus gros & les plus âgés lorsque je les fis transplanter. Je voyois que la racine n'avoit pas la force de nourrir ces grandes tiges, cela me détermina à les faire couper; je fis faire la même opération aux plus petits les années suivantes, parce que leur langueur devint telle, que sans un prompt secours, elle ne laissoit plus rien à espérer; cette première coupe renouvela mes arbres & leur donna beaucoup de vigueur, sur-tout pendant les deux premières années, mais à la troisième je m'aperçus d'un peu de diminution dans l'accroissement; je l'attribuai d'abord à la température des saisons de cette année, qui n'avoit pas été aussi favorable que celle des années précédentes; mais je reconnus clairement pendant l'année suivante, qui sus

heureuse pour les plantes, que le mal n'avoit pas été causé par la seule intempérie des saisons; l'accroissement de mes arbres continuoit à diminuer, & auroit toujours diminué, comme je m'en suis assuré en laissant sur pied quelques-uns d'entr'eux, si je ne les avois pas sait couper une seconde sois. Quatre ans se sont écoulés depuis cette seconde coupe, sans qu'il y ait eu de diminution dans l'accroissement, & ces arbres qui sont plantés dans un terrein qui est en friche depuis plus de vingt ans, & qui n'ont jamais été cultivés au pied, ont autant de force, & la seuille aussi verte que des arbres de pépinière: preuve évidente que la coupe saite à propos peut suppléer à toute autre culture.

Les auteurs d'Agriculture sont bien éloignés de penser comme nous sur ce sujet; ils répètent tous les uns après les autres, que pour avoir une futaie, pour avoir des arbres d'une belle venue, il faut bien se garder de couper le sommet des jeunes plants, & qu'il faut conserver avec grand soin le montant, c'est-à-dire, le jet principal. Ce conseil n'est bon que dans de certains cas particuliers; mais il est généralement vrai, & je puis l'assurer après un très-grand nombre d'expériences, que rien n'est plus efficace pour redresser les arbres, & pour leur donner une tige droite & nette, que la coupe faite au pied. J'ai même observé souvent que les futaies venues de graines ou de jeunes plants, n'étoient pas si belles ni si droites que les futaies venues sur les jeunes souches; ainsi on ne doit pas hésiter à mettre en pratique cette espèce de culture si facile & si peu coûteuse.

Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'elle est encore plus indispensable lorsque les jeunes plants ont été gelés, il n'y a pas d'autre moyen pour les rétablir que de les receper. On auroit dû, par exemple, receper tous les taillis de deux ou trois ans qui ont été gelés au mois d'octobre 1740, jamais gelée d'automne n'a fait autant de mal: la seule saçon d'y remédier c'est de couper, on sacrifie trois ans pour n'en pas perdre dix ou douze.

A ces observations générales sur la culture du bois, qu'il me soit permis de joindre quelques remarques utiles, & qui doivent même précéder toute culture.

Le chêne & le hêtre sont les seuls arbres, à l'exception des pins & de quelques autres de moindre valeur, qu'on puisse seme avec succès dans des terreins incultes. Le hêtre peut être semé dans les terreins légers, la graine ne peut pas sortir dans une terre forte, parce qu'elle pousse au-dehors son enveloppe au-dessus de la tige naissante; ainsi il lui faut une terre meuble & facile à diviser, sans quoi elle reste & pourrit. Le chêne peut être semé dans presque tous les terreins; toutes les autres espèces d'arbres veulent être semées en pépinière, & ensuite transplantées à l'âge de deux ou trois ans.

Il faut éviter de mettre ensemble les arbres qui ne se conviennent pas, le chêne craint le voisinage des pins, des sapins, des hêtres & de tous les arbres qui poussent de grosses racines dans la prosondeur du sol. En général, pour tirer le plus grand avantage d'un terrein, il faut planter ensemble des arbres qui tirent la substance du

fond en poussant leurs racines à une grande profondeur, & d'autres arbres qui puissent tirer leur nourriture presque de la surface de la terre, comme sont les trembles, les tilleuls, les marseaux & les autres dont les racines s'étendent & courent à quelques pouces seulement de profondeur sans pénétrer plus avant.

Lorsqu'on veut semer du bois, il faut attendre une année abondante en glands, non-seulement parce qu'ils font meilleurs & moins chers, mais encore parce qu'ils ne seront pas devorés par les oiseaux, les mulots & les fangliers, qui trouvant abondamment du gland dans les forêts ne viendront pas attaquer votre semis, ce qui ne manque jamais d'arriver dans des années de disette. On n'imagineroit pas jusqu'à quel point les seuls mulots peuvent détruire un semis; j'en avois fait un il y a deux ans, de quinze à seize arpens, j'avois semé au mois de novembre; au bout de quelques jours je m'aperçus que les mulots emportoient tous les glands: ils habitent seuls, ou deux à deux, & quelquesois trois à quatre dans un même trou; je fis découvrir quelques-uns de ces trous, & je fus épouvanté de voir dans chacun un demi-boisseau, & souvent un boisseau de glands que ces petits animaux avoient ramassés. Je donnai ordre sur le champ qu'on dressat dans ce canton un grand nombre de piéges, où pour toute amorce on mit une noix grillée; en moins de trois semaines de temps on m'apporta près de treize cents mulots. Je ne rapporte ce fait, que pour faire voir combien ils sont nuisibles, & par

Supplément. Tome II.

Oo

### 290 HISTOIRE NATURELLE.

leur nombre & par leur diligence à serrer autant de glands qu'il peut en entrer dans leurs trous.

# ARTICLE V.

Addition aux Observations précédentes.

I.

Dans un grand terrein très-ingrat & mal situé, où rien ne vouloit croître, où le chêne, le hêtre & les autres arbres forestiers que j'avois semés n'avoient pu réussir, où tous ceux que j'avois plantés ne pouvoient s'élever, parce qu'ils étoient tous les ans saiss par les gelées, je fis planter en 1734 des arbres toujours verts; savoir, une centaine de petits pins (a), autant d'épicéas & de sapins que j'avois élevés dans des caisses pendant trois ans; la plupart des sapins périrent dès la première année, & les épicéas dans les années suivantes; mais les pins ont résisté, & se sont emparés d'eux-mêmes d'un assez grand terrein. Dans les quatre ou cinq premières années leur accroissement étoit à peine sensible, on ne les a ni cultivés ni recepés; entièrement abandonnés aux soins de la Nature, ils ont commencé au bout de dix ans à se montrer en forme de petits buissons; dix ans après ces buissons devenus bien plus gros, rapportoient des cônes, dont le vent dispersoit les graines au loin; dix ans après, c'est-à-dire, au bout de trente ans, ces buissons avoient pris de la tige, & aujourd'hui en 1774,

<sup>(</sup>a) Pinus silvestris Genevensis.

c'est-à-dire, au bout de quarante ans; ces pins forment d'assez grands arbres dont les graines ont peuplé le terrein à plus de cent pas de distance de chaque arbre. Comme ces petits pins venus de graine, étoient en trop grand nombre, sur-tout dans le voisinage de chaque arbre, j'en ai fait enlever un très-grand nombre pour les transplanter plus loin, de manière qu'aujourd'hui ce terrein qui contient près de quarante arpens, est entièrement couvert de pins & sorme un petit bois toujours vert, dans un grand espace qui de tout temps avoit été stérile.

Lorsqu'on aura donc des terres ingrates, où le bois refuse de croître, & des parties de terrein situées dans des petits vallons en montagne, où la gelée supprime les rejetons des chênes & des autres arbres qui quittent leurs feuilles, la manière la plus sûre & la moins coûteuse de peupler ces terreins, est d'y planter des jeunes pins à vingt ou vingt-cinq pas les uns des autres. Au bout de trente ans tout l'espace sera couvert de pins, & vingt ans après on jouira du produit de la coupe de ce bois, dont la plantation n'aura presque rien coûté. Et quoique la jouissance de cette espèce de culture soit fort éloignée, la très-petite dépense qu'elle suppose, & la satisfaction de rendre vivantes des terres absolument mortes, sont des motifs plus que suffisans pour déterminer tout père de famille, & tout bon citoyen à cette pratique utile pour la postérité, l'intérêt de l'Etat, & à plus forte raison celui de chaque particulier, est qu'il ne reste aucune terre inculte; celles-ci qui de toutes sont

### 292 HISTOIRE NATURELLE.

les plus stériles, & paroissent se resuser à toute culture, deviendront néanmoins aussi utiles que les autres. Car un bois de pins peut rapporter autant & peut-être plus qu'un bois ordinaire, & en l'exploitant convenablement devenir un fonds non-seulement aussi fructueux, mais aussi durable qu'aucun autre fonds de bois.

La meilleure manière d'exploiter les taillis ordinaires, est de faire coupe nette en laissant le moins de baliveaux qu'il est possible; il est très-certain que ces baliveaux font plus de tort à l'accroissement des taillis, plus de perte au propriétaire qu'ils ne donnent de bénéfice, & par conséquent il y auroit de l'avantage à les tous supprimer. Mais comme l'Ordonnance prescrit d'en laisser au moins seize par arpent, les gens les plus foigneux de leurs bois ne pouvant se dispenser de cette servitude mal entendue, ont au moins grande attention à n'en pas laisser davantage, & font abattre à chaque coupe subséquente ces baliveaux réservés. Dans un bois de pins l'exploitation doit se faire tout autrement; comme cette espèce d'arbre ne repousse pas sur souche ni des rejetons au loin, & qu'il ne se propage & multiplie que par les graines qu'il produit tous les ans, qui tombent au pied ou sont transportées par le vent aux environs de chaque arbre, ce seroit détruire ce bois que d'en saire coupe nette; il saut y laisser cinquante ou soixante arbres par arpent, ou pour mieux faire encore, ne couper que la moitié ou le tiers des arbres alternativement, c'est-à-dire, éclaircir seulement le bois d'un tiers ou de moitié, ayant soin de laisser les arbres qui portent le plus de graines; tous les dix ans on fera pour ainsi dire une demi-coupe, ou même on pourra tous les ans prendre dans ce taillis le bois dont on aura besoin: cette dernière manière, par laquelle on jouit annuellement d'une partie du produit de son fonds, est de toutes la plus avantageuse.

L'épreuve que je viens de rapporter, a été faite en Bourgogne, dans ma terre de Buffon, au-dessus des collines les plus froides & les plus stériles; la graine m'étoit venue des montagnes voisines de Genève, on ne connoissoit point cette espèce d'arbre en Bourgogne, qui y est maintenant naturalisé & assez multiplié pour en faire à l'avenir de très-grands cantons de bois dans toutes les terres où les autres arbres ne peuvent réuffir. Cette espèce de pin pourra croître & se multiplier avec le même fuccès dans toutes nos provinces, à l'exception peut-être des plus méridionales, où l'on trouve une autre espèce de pin, dont les cônes sont plus alongés, & qu'on connoît fous le nom de pin maritime, ou pin de Bordeaux, comme l'on connoît celui dont j'ai parlé, sous le nom de pin de Genève. Je fis venir & semer, il y a trente-deux ans, une assez grande quantité de ces pins de Bordeaux, ils n'ont pas à beaucoup près aussi bien réussi que ceux de Genève; cependant il y en a quelques-uns qui sont même d'une très-belle venue parmi les autres, & qui produisent des graines depuis plusieurs années, mais on ne s'aperçoit pas que ces graines réussissent sans culture, & peuplent

### 294 HISTOIRE NATURELLE.

les environs de ces arbres, comme les graines du pin de Genève.

A l'égard des fapins & des épicéas dont j'ai voulu faire des bois par cette même méthode si facile & si peu dispendieuse, j'avouerai qu'ayant fait souvent jeter des graines de ces arbres en très-grande quantité dans ces mêmes terres où le pin a si bien réussi, je n'en ai jamais vu le produit, ni même eu la satisfaction d'en voir germer quelques-unes autour des arbres que j'avois fait planter, quoiqu'ils portent des cônes depuis plusieurs années. Il faut donc un autre procédé, ou du moins ajouter quelque chose à celui que je viens de donner, si l'on veut faire des bois de ces deux dernières espèces d'arbres toujours verts.

#### II.

Dans les bois ordinaires, c'est-à-dire, dans ceux qui sont plantés de chênes, de hêtres, de charmes, de frênes, & d'autres arbres dont l'accroissement est plus prompt, tels que les trembles, les bouleaux, les marseaux, les coudriers, &c. il y a du bénésice à faire couper au bout de douze à quinze ans ces dernières espèces d'arbres, dont on peut faire des cercles ou d'autres menus ouvrages; on coupe en même temps les épines & autres mauvais bois: cette opération ne fait qu'éclaircir le taillis, & bien loin de lui porter préjudice elle en accélère l'accroissement; le chêne, le hêtre & les autres bons arbres n'en croissent que plus vîte, en sorte qu'il y a

le double avantage de tirer d'avance une partie de son revenu par la vente de ces bois blancs, propres à faire des cercles, & de trouver ensuite un taillis tout composé de bois de bonne essence, & d'un plus gros volume. Mais ce qui peut dégoûter de cette pratique utile, c'est qu'il faudroit, pour ainsi dire, la faire par ses mains; car en vendant le cerclage de ces bois aux bûcherons ou aux petits ouvriers qui emploient cette denrée, on risque toujours la dégradation du taillis, il est presque impossible de les empêcher de couper furtivement des chênes ou d'autres bons arbres, & dès-lors le tort qu'ils vous sont, sait une grande déduction sur le bénésice & quelquesois l'excède.

### III.

Dans les mauvais terreins qui n'ont que six pouces ou tout au plus un pied de prosondeur, & dont la terre est graveleuse & maigre, on doit saire couper les taillis à seize ou dix-huit ans; dans les terreins médiocres à vingt-trois ou vingt-quatre ans, & dans les meilleurs sonds, il saut les attendre jusqu'à trente: une expérience de quarante ans m'a démontré que ce sont à très-peu près les termes du plus grand prosit. Dans mes terres, & dans toutes celles qui les environnent, même à plusieurs lieues de distance, on choisit tout le gros bois, depuis sept pouces de tour & au-dessus, pour le faire slotter & l'envoyer à Paris, & tout le menu bois est consommé par le chaussage du peuple ou par les sorges; mais dans

d'autres cantons de la province, où il n'y a point de forges, & où les villages éloignés les uns des autres ne font que peu de confommation, tout le menu bois tomberoit en pure perte si l'on n'avoit trouvé le moyen d'y remédier en changeant les procédés de l'exploitation. On coupe ces taillis à peu-près comme j'ai conseillé de couper les bois de pins, avec cette différence qu'au lieu de laisser les grands arbres, on ne laisse que les petits: cette manière d'exploiter les bois en les jardinant, est en usage dans plusieurs endroits; on abat tous les plus beaux brins, & on laisse subsister les autres, qui dix ans après font abattus à leur tour, & ainsi de dix ans en dix ans, ou de douze en douze ans, on a plus de moitié coupe, c'est-à-dire, plus de moitié de produit. Mais cette manière d'exploitation, quoiqu'utile, ne laisse pas d'être sujette à des inconvéniens. On ne peut abattre les plus grands arbres sans faire souffrir les petits. D'ailleurs le bûcheron étant presque toujours mal-à-l'aise, ne peut couper la plupart de ces arbres qu'à un demi-pied, & souvent plus d'un pied au-dessus de terre, ce qui fait un grand tort aux revenues; ces souches élevées ne poussent jamais des rejetons aussi vigoureux ni en aussi grand nombre que les souches coupées à fleur de terre; & l'une des plus utiles attentions qu'on doive donner à l'exploitation des taillis, est de faire couper tous les arbres le plus près de terre qu'il est possible.

#### I V

Les bois occupent presque par-tout le haut des côteaux

côteaux & les sommets des collines & des montagnes d'une médiocre hauteur. Dans ces espèces de plaines audesfus des montagnes il se trouve des terreins enfoncés. des espèces de vallons secs & froids, qu'on appelle des combes. Quoique le terrein de ces combes ait ordinairenent plus de profondeur, & soit d'une meilleure qualité que celui des parties élevées qui les environnent, le bois néanmoins n'y est jamais aussi beau, il ne pousse qu'un mois plus tard, & souvent il y a de la différence de plus de moitié dans l'accroissement total. A quarante ans le bois du fond de la combe ne vaut pas plus que celui des côteaux qui l'environnent vaut à vingt ans. Cette prodigieuse différence est occasionnée par la gelée qui, tous les ans & presqu'en toute saison, se fait sentir dans ces combes, & supprimant en partie les jeunes rejetons, rend les arbres raffaus, rabougris & galleux. J'ai remarqué dans plusieurs coupes où l'on avoit laissé quelques bouquets de bois, que tout ce qui étoit auprès de ces bouquets & situés à l'abri du vent de nord étoit entièrement gâté par l'effet de la gelée, tandis que tous les endroits exposés au vent du nord n'étoient point du tout gelés; cette observation me fournit la véritable raison pourquoi les combes & les lieux bas dans les bois, sont si sujets à la gelée, & si tardifs à l'égard des terreins plus élevés, où les bois deviennent trèsbeaux, quoique souvent la terre y soit moins bonne que dans les combes; c'est parce que l'humidité & les brouillards qui s'élèvent de la terre, séjournent dans les

Supplément. Tome II.

combes, s'y condensent, & par ce froid humide occasion. nent la gelée; tandis que sur les lieux plus élevés, les vents divisent & chassent les vapeurs nuisibles, & les empêchent de tomber sur les arbres, ou du moins de s'y attacher en aussi grande quantité & en aussi grosses gouttes. Il y a de ces lieux bas où il gèle tous les mois de l'année, aussi le bois n'y vaut jamais rien; j'ai quelquefois parcouru en été la nuit à la chasse ces différens pays de bois, & je me souviens parfaitement que sur les lieux élevés j'avois chaud, mais qu'aussitôt que je descendois dans ces combes un froid vif & inquiétant, quoique sans vent, me saissission, de sorte que souvent à dix pas de distance on auroit cru changer de climat; des Charbonniers qui marchoient nus pieds, trouvoient la terre chaude fur ces éminences, & d'une froidure insupportable dans ces petits vallons. Lorsque ces combes se trouvent situées de manière à être enfilées par les vents froids & humides du nord-ouest, la gelée s'y fait sentir même aux mois de juillet & d'août; le bois ne peut y croître, les genièvres même ont bien de la peine à s'y maintenir, & ces combes n'offrent, au lieu d'un beau taillis semblable à ceux qui les environnent, qu'un espace stérile, qu'on appelle une chaume, & qui diffère d'une friche, en ce qu'on peut rendre celle-ci fertile par la culture, au lieu qu'on ne sait comment cultiver ou peupler ces chaumes qui sont au milieu des bois. Les grains qu'on pourroit y semer, sont toujours détruits par les grands froids de l'hiver ou par les gelées du printemps, il n'y a guère que le blé noir

ou farazin qui puisse y croître, & encore le produit ne vaut pas la dépense de la culture. Ces terreins restent donc déserts, abandonnés, & sont en pure perte. J'ai une de ces combes au-milieu de mes bois, qui seule contient cent cinquante arpens, dont le produit est presque nul. Le succès de ma plantation de pins, qui n'est qu'à une lieue de cette grande combe, m'a déterminé à y planter des jeunes arbres de cette espèce; je n'ai commencé que depuis quelques années, je vois déjà par le progrès de ces jeunes plants, que quelque jour cet espace stérile, de temps immémorial, sera un bois de pins tout aussi fourni que le premier que j'ai décrit.

#### V.

J'A1 fait écorcer sur pied des pins, des sapins, & d'autres espèces d'arbres toujours verts, j'ai reconnu que ces arbres dépouillés de leur écorce, vivent plus long-temps que les chênes auxquels on fait la même opération, & leur bois acquiert de même plus de dureté, plus de force & plus de solidité. Il seroit donc trèsutile de faire écorcer sur pied les sapins qu'on destine aux mâtures des vaisseaux, en les laissant deux, trois & même quatre ans sécher ainsi sur pied, ils acquerront une force & une durée bien plus grande que dans leur état naturel. Il en est de même de toutes les grosses pièces de chêne que l'on emploie dans la construction des vaisseaux, elles seroient plus résistantes, plus solides & plus durables si on les tiroit d'arbres écorcés & séchés sur pied avant de les abattre.

A l'égard des pièces courbes, il vaut mieux prendre des arbres de brin, de la grosseur nécessaire pour saire une seule pièce courbe, que de scier ces courbes dans de plus grosses pièces; celles-ci sont toujours tranchées & soibles, au lieu que les pièces de brin étant courbées dans du sable chaud, conservent presque toute la force de leurs sibres longitudinales; j'ai reconnu en saisant rompre des courbes de ces deux espèces, qu'il y avoit plus d'un tiers de dissérence dans leur sorce; que les courbes tranchées cassoient subitement, & que celles qui avoient été courbées par la chaleur graduée & par une charge constamment appliquée, se rétablissoient presque de niveau avant que d'éclater & se rompre.

#### VI.

On est dans l'usage de marquer avec un gros marteau, portant empreinte des armes du Roi ou des seigneurs particuliers, tous les arbres que l'on veut réserver dans les bois qu'on veut couper; cette pratique est mauvaise, on enlève l'écorce & une partie de l'aubier avant de donner le coup de marteau; la blessure ne se cicatrise jamais parsaitement & souvent elle produit un abreuvoir au pied de l'arbre. Plus la tige en est menue, plus le mal est grand. On retrouve dans l'intérieur d'un arbre de cent ans, les coups de marteau qu'on lui aura donnés à vingt-cinq, cinquante & soixante-quinze ans, & tous ces endroits sont remplis de pourriture, & sorment souvent des abreuvoirs ou des susées en bas ou en haut qui gâtent le pied de l'arbre. Il vaudroit mieux marquer

avec une couleur à l'huile les arbres qu'on voudroit réserver, la dépense seroit à peu-près la même, & la couleur ne feroit aucun tort à l'arbre, & dureroit au moins pendant tout le temps de l'exploitation.

### VII.

On trouve communément dans les bois deux espèces de chênes, ou plutôt deux variétés remarquables & différentes l'une de l'autre à plusieurs égards. La première est le chêne à gros gland qui n'est qu'un à un, ou tout au plus deux à deux sur la branche; l'écorce de ces chênes est blanche & liffe, la feuille grande & large, le bois blanc, liant, très-ferme, & néanmoins très-aisé à fendre. La seconde espèce porte ses glands en bouquets ou trochets comme les noisettes, de trois, quatre ou cinq ensemble; l'écorce en est plus brune & toujours gersée, le bois aussi plus coloré, la feuille plus petite, & l'accroissement plus lent. J'ai observé que dans tous les terreins peu profonds, dans toutes les terres maigres on ne trouve que des chênes à petits glands en trochets, & qu'au contraire on ne voit guère que des chênes à gros glands dans les très-bons terreins. Je ne suis pas assuré que cette varieté soit constante & se propage par la graine, mais j'ai reconnu après avoir semé plusieurs années une très-grande quantité de ces glands, tantôt indistinctement & mêlés, & d'autres fois séparés, qu'il ne m'est venu que des chênes à petits glands dans les mauvais terreins, & qu'il n'y a que dans quelques endroits de mes meilleures terres où il se trouve des chênes à gros

glands. Le bois de ces chênes ressemble si fort à celui du châtaigner par la texture & par la couleur, qu'on les a pris l'un pour l'autre, c'est sur cette ressemblance qui n'a pas été indiquée, qu'est fondée l'opinion que les charpentes de nos anciennes églises sont de bois de châtaigner: j'ai eu occasion d'en voir quelques-unes, & j'ai reconnu que ces bois prétendus de châtaigner, étoient du chêne blanc à gros glands, dont je viens de parler, qui étoit autresois bien plus commun qu'il ne l'est aujourd'hui, par une raison bien simple; c'est qu'autresois avant que la France ne sût aussi peuplée, il existoit une quantité bien plus grande de bois en bon terrein, & par conséquent une bien plus grande quantité de ces chênes, dont le bois ressemble à celui du châtaigner.

Le châtaigner affecte des terreins particuliers, il ne croît point ou vient mal dans toutes les terres dont le fond est de matière calcaire, il y a donc de très-grands cantons & des provinces entières où l'on ne voit point de châtaigners dans les bois, & néanmoins on nous montre dans ces mêmes cantons des charpentes anciennes, qu'on prétend être de châtaigner, & qui sont de l'espèce de chêne dont je viens de parler.

Ayant comparé le bois de ces chênes à gros glands, au bois des chênes à petits glands dans un grand nombre d'arbres du même âge, & depuis vingt-cinq ans jusqu'à cent ans & au-dessus, j'ai reconnu que le chêne à gros glands a constamment plus de cœur & moins d'aubier que le chêne à petits glands dans la proportion du double

au simple; si le premier n'a qu'un pouce d'aubier, sur huit pouces de cœur, le second n'aura que sept pouces de cœur, sur deux pouces d'aubier, & ainsi de toutes les autres mesures; d'où il résulte une perte du double lorsqu'on équarrit ces bois, car on ne peut tirer qu'une pièce de sept pouces d'un chêne à petits glands, tandis qu'on tire une pièce de huit pouces d'un chêne à gros glands de même âge & de même grosseur. On ne peut donc recommander affez la conservation & le repeuplement de cette belle espèce de chênes, qui a sur l'espèce commune le plus grand avantage d'un accroissement plus prompt, & dont le bois est non-seulement plus plein, plus fort, mais encore plus élastique. Le trou fait par une balle de mousquet dans une planche de ce chêne, se rétrécit par le ressort du bois de plus d'un tiers de plus que dans le chêne commun, & c'est une raison de plus de préférer ce bon chêne pour la construction des vaisseaux; le boulet de canon ne le feroit point éclater, & les trous seroient plus aisés à boucher. En général, plus les chênes croissent vîte, plus ils forment de cœur & meilleurs ils sont pour le service, à grosseur égale; leur tissu est plus ferme que celui des chênes qui croissent lentement, parce qu'il y a moins de cloisons, moins de séparation entre les couches ligneuses dans le même espace.



# TREIZIÈME MÉMOIRE.

### RECHERCHES

De la cause de l'excentricité des conches ligneuses qu'on aperçoit quand on coupe horizontalement le tronc d'un arbre; de l'inégalité d'épaisseur, & du différent nombre de ces couches, tant dans le bois formé que dans l'aubier.

Par M. rs Duhamel & de Buffon.

On ne peut travailler plus utilement pour la Physique, qu'en constatant des faits douteux, & en établissant la vraie origine de ceux qu'on attribuoit sans fondement à des causes imaginaires ou insuffisantes. C'est dans cette vue que nous avons entrepris, M. de Busson & moi, plusieurs recherches d'Agriculture; que nous avons, par exemple, fait des observations & des expériences sur l'accroissement & l'entretien des arbres, sur leurs maladies & sur leurs désauts, sur les plantations & sur le rétablissement des forêts, &c. Nous commençons à rendre compte à l'Académie du succès de ce travail, par l'examen d'un fait dont presque tous les auteurs d'Agriculture sont mention, mais qui n'a été (nous n'hésitons pas de le dire) qu'entrevu, & qu'on a pour cette raison attribué à des causes qui sont bien ésoignées de la vérité.

Tout le monde sait que quand on coupe horizontalement

le tronc d'un chêne; par exemple, on aperçoit dans le cœur & dans l'aubier des cercles ligneux qui l'enve-loppent; ces cercles font féparés les uns des autres par d'autres cercles ligneux d'une substance plus rare, & ce sont ces derniers qui distinguent & séparent la crûe de chaque année: il est naturel de penser que sans des accidens particuliers, ils devroient être tous à peu-près d'égale épaisseur, & également éloignés du centre.

Il en est cependant tout autrement, & la plupart des auteurs d'Agriculture, qui ont reconnu cette différence, l'ont attribuée à différentes causes, & en ont tiré diverses conséquences; les uns, par exemple, veulent qu'on observe avec soin la situation des jeunes arbres dans les pépinières, pour les orienter dans la place qu'on leur destine, ce que les Jardiniers appellent planter à la boussole; ils soutiennent que le côté de l'arbre qui étoit opposé au Soleil dans la pépinière soussire immanquablement de son action lorsqu'il y est exposé.

D'autres veulent que les cercles ligneux de tous les arbres soient excentriques, & toujours plus éloignés du centre ou de l'axe du tronc de l'arbre du côté du midi que du côté du nord, ce qu'ils proposent aux voyageurs qui seroient égarés dans les forêts, comme un moyen assuré de s'orienter & de retrouver leur route.

Nous avons cru devoir nous assurer par nous-mêmes de ces deux faits; & d'abord pour reconnoître si les arbres transplantés soussirent lorsqu'ils se trouvent à une situation contraire à celle qu'ils avoient dans la pépinière,

Supplément. Tome II.

nous avons choisi cinquante ormes qui avoient été élevés dans une vigne, & non pas dans une pépinière touffue, afin d'avoir des sujets dont l'exposition fût bien décidée. J'ai fait, à une même hauteur, élever tous ces arbres, dont le tronc avoit douze à treize pouces de circonférence, & avant de les arracher, j'ai marqué d'une petite entaille le côté exposé au midi, ensuite je les ai fait planter sur deux lignes; observant de les mettre alternativement, un dans la situation où il avoit été élevé, & l'autre dans une situation contraire, en sorte que j'ai eu vingt-cinq arbres orientés comme dans la vigne, à comparer avec vingt-cinq autres qui étoient dans une situation toute opposée: en les plantant ainsi alternativement, j'ai évité tous les soupçons qui auroient pu naître des veines de terre, dont la qualité change quelquefois tout d'un coup. Mes arbres sont prêts à faire leur troissème pousse, je les ai bien examinés, il ne me paroît pas qu'il y ait aucune différence entre les uns & les autres; il est probable qu'il n'y en aura pas dans la suite, car si le changement d'exposition doit produire quelque chose, ce ne peut être que dans les premières années, & jusqu'à ce que les arbres se soient accoutumés aux impressions du soleil & du vent, qu'on prétend être capables de produire un effet sensible sur ces jeunes sujets.

Nous ne déciderons cependant pas que cette attention est superflue dans tous les cas, car nous voyons dans les terres légères, les pêchers & les abricotiers de haute

tige, plantés en espalier au midi, se dessécher entièrement du côté du soleil, & ne subsister que par le côté du mur. Il semble donc que dans les pays chauds, sur le penchant des montagnes, au midi, le soleil peut produire un esset sensible sur la partie de l'écorce qui lui est exposée, mais mon expérience décide incontestablement que dans notre climat & dans les situations ordinaires, il est inutile d'orienter les arbres qu'on transplante; c'est toujours une attention de moins, qui ne laisseroit pas que de gêner lorsqu'on plante des arbres en alignement; car pour peu que le tronc des arbres soit un peu courbe, ils sont une grande dissormité quand on n'est pas le maître de mettre la courbure dans le sens de l'alignement.

A l'égard de l'excentricité des couches ligneuses vers le midi; nous avons remarqué que les gens les plus au fait de l'exploitation des forêts, ne sont point d'accord sur ce point. Tous, à la vérité, conviennent de l'excentricité des couches annuelles, mais les uns prétendent que ces couches sont plus épaisses du côté du nord, parce que, disent-ils, le soleil dessèche le côté du midi, & ils appuient leur sentiment sur le prompt accroissement des arbres des pays septentrionaux qui viennent plus vîte, & grossissent davantage que ceux des pays méridionaux.

D'autres, au contraire, & c'est le plus grand nombre, prétendent avoir observé que les couches sont plus épaisses du côté du midi, & pour ajouter à leur observation un raisonnement physique, ils disent en le soleil étant le

principal moteur de la sève, il doit la déterminer à passer avec plus d'abondance dans la partie où il a le plus d'action, pendant que les pluies qui viennent souvent du vent du midi humectent l'écorce, la nourrissent, ou du moins préviennent le desséchement que la chaleur du soleil auroit pu causer.

Voilà donc des sujets de doute entre ceux-là même qui sont dans l'usage actuel d'exploiter des bois, & on ne doit pas s'en étonner, car les différentes circonstances produisent des variétés considérables dans l'accroissement des couches ligneuses. Nous allons le prouver par plusieurs expériences, mais avant que de les rapporter, il est bon d'avertir que nous distinguons ici les chênes, d'abord en deux espèces, savoir, ceux qui portent des glands à longs pédicules, & ceux dont les glands font presque collés à la branche. Chacune de ces espèces en donne trois autres; savoir, les chênes qui portent de très-gros glands, ceux dont les glands sont de médiocre grosseur, & enfin ceux dont les glands sont très-petits. Cette division qui seroit grossière & imparfaite pour un Botaniste, suffit aux forestiers, & nous l'avons adoptée, parce que nous avons cru apercevoir quelque différence dans la qualité du bois de ces espèces, & que d'ailleurs il se trouve dans nos forêts un très-grand nombre d'espèces différentes de chênes dont le bois est absolument semblable, auxquelles par conséquent nous n'avons pas eu d'égard.

### Expérience première.

LE 27 mars 1734, pour nous assurer si les arbres croissent du côté du midi plus que du côté du nord, M. de Buffon a fait couper un chêne à gros gland, âgé d'environ soixante ans, à un bon pied & demi au-dessus de la surface du terrein, c'est-à-dire, dans l'endroit où la tige commence à se bien arrondir, car les racines causent toujours un élargissement au pied des arbres; celui-ci étoit situé dans une lissère découverte à l'orient. mais un peu couverte au nord d'un côté, & de l'autre au midi. Il'a fait faire la coupe le plus horizontalement qu'il a été possible, & ayant mis la pointe d'un compas dans le centre des cercles annuels, il a reconnu qu'il coincidoit avec celui de la circonférence de l'arbre, & qu'ainsi tous les côtés avoient également grossi; mais ayant fait couper ce même arbre à vingt pieds plus haut, le côté du nord étoit plus épais que celui du midi; il a remarqué qu'il y avoit une grosse branche du côté du nord, un peu au-dessous des vingt pieds.

#### Expérience II.

Le même jour il a fait couper de la même façon, à un pied & demi au-dessus de terre, un chêne à petits glands, âgé d'environ quatre-vingts ans, situé comme le précédent, il avoit plus grossi du côté du midi que du côté du nord. Il a observé qu'il y avoit au-dedans de l'arbre un nœud fort serré du côté du nord qui venoit des racines.

#### Expérience III.

Le même jour il a fait couper de même un chêne à glands de médiocre grosseur, âgé de soixante ans, dans une listère exposée au midi; le côté du midi étoit plus fort que celui du nord, mais il l'étoit beaucoup moins que celui du levant. Il a fait fouiller au pied de l'arbre, & il a vu que la plus grosse racine étoit du côté du levant; il a ensuite fait couper cet arbre à deux pieds plus haut, c'est-à-dire, à près de quatre pieds de terre en tout, & à cette hauteur le côté du nord étoit plus épais que tous les autres.

## Expérience IV.

LE même jour il a fait couper à la même hauteur un chêne à gros glands, âgé d'environ soixante ans, dans une listère exposée au levant, & il a trouvé qu'il avoit également grossi de tous côtés; mais à un pied & demi plus haut, c'est-à-dire, à trois pieds au-dessus de la terre, le côté du midi étoit un peu plus épais que celui du nord:

### Expérience

Un autre chêne à gros glands, âgé d'environ trentecinq ans, d'une lisière exposée au levant, avoit grossi d'un tiers de plus du côté du midi que du côté du nord, à un pied au-dessus de terre; mais à un pied plus haut cette inégalité diminuoit déjà, & à un pied plus haut il avoit également gross de tous côtés: cependant

### PARTIE EXPÉRIMENTALE. 3 1 1 ant encore couper plus haut, le côté du mid

en le faisant encore couper plus haut, le côté du midi étoit un tant soit peu plus fort.

### Expérience VI.

Un autre chêne à gros glands, âgé de trente-cinq ans, d'une lisière exposée au midi, coupé à trois pieds au-dessus de terre, étoit un peu plus fort au midi qu'au nord, mais bien plus fort du côté du levant que d'aucun autre côté.

### Expérience VII.

Un autre chêne de même âge & mêmes glands, fitué au milieu des bois, étoit également crû du côté du midi & du côté du nord, & plus du côté du levant que du côté du couchant.

#### Expérience VIII.

LE 29 mars 1734, il a continué ces épreuves & il a fait couper, à un pied & demi au-dessus de terre, un chêne à gros glands, d'une très-belle venue, âgé de quarante ans, dans une lisière exposée au midi; il avoit grossi du côté du nord beaucoup plus que d'aucun autre côté, celui du midi étoit même le plus soible de tous. Ayant sait souiller au pied de l'arbre, il a trouvé que la plus grosse racine étoit du côté du nord.

#### Expérience IX.

Un autre chêne de même espèce, même âge &

à la même exposition, coupé à la même hauteur d'un pied & demi au - dessus de la surface du terrein, avoit grossi du côté du midi plus que du côté du nord. Il a fait fouiller au pied, & il a trouvé qu'il y avoit une grosse racine du côté du midi, & qu'il n'y en paroissoit point du côté du nord.

#### Expérience Χ.

Un autre chêne de même espèce, mais âgé de soixante ans, & absolument isolé, avoit plus grossi du côté du nord que d'aucun autre côté. En fouillant il a trouyé que la plus grosse racine étoit du côté du nord.

Je pourrois joindre à ces observations beaucoup d'autres pareilles que M. de Buffon a fait exécuter en Bourgogne, de même qu'un grand nombre que j'ai faites dans la forêt d'Orléans, qui se montent à l'examen de plus de quarante arbres, mais dont il m'a paru inutile de donner le détail. Il suffit de dire qu'elles décident toutes que l'aspect du midi ou du nord, n'est point du tout la cause de l'excentricité des couches ligneuses, mais qu'elle ne doit s'attribuer qu'à la position des racines & des branches, de forte que les couches ligneuses sont toujours plus épaisses du côté où il y a plus de racines ou de plus vigoureuses. Il ne faut cependant pas manquer de rapporter une expérience que M. de Buffon a faite, & qui est absolument décisive.

Il choisit ce même jour 29 mars, un chêne isolé, auquel il avoit remarqué quatre racines à peu-près égales & disposées & disposées assez regulièrement, en sorte que chacune répondoit à très-peu près à un des quatre points cardinaux, & l'ayant fait couper à un pied & demi au-dessus de la surface du terrein, il trouva, comme il le soupçonnoit, que le centre des couches ligneuses coïncidoit avec celui de la circonférence de l'arbre, & que par conséquent il avoit grossi de tous côtés également.

Ce qui nous a pleinement convaincu que la vraie cause de l'excentricité des couches ligneuses est la position des racines, & quelquesois des branches, & que si l'aspect du midi ou du nord, &c. influe sur les arbres pour les faire grossir inégalement, ce ne peut être que d'une manière insensible, puisque dans tous ces arbres, tantôt c'étoit les couches ligneuses du côté du midi qui étoient les plus épaisses, & tantôt celles du côté du nord ou de tout autre côté, & que quand nous avons coupé des troncs d'arbres à dissérentes hauteurs, nous avons trouvé les couches ligneuses, tantôt plus épaisses d'un côté, tantôt d'un autre.

Cette dernière observation m'a engagé à faire fendre plusieurs corps d'arbres par le milieu. Dans quelques-uns le cœur suivoit à peu-près en ligne droite l'axe du tronc; mais dans le plus grand nombre, & dans les bois même les plus parfaits & de la meilleure fente, il faisoit des inflexions en sorme de zigzag; outre cela, dans le centre de presque tous les arbres, j'ai remarqué aussi-bien que M. de Busson, que dans une épaisseur d'un pouce ou un pouce & demi vers le centre, il y avoit plusieurs petits

Supplément. Tome II.

### 314 HISTOIRE NATURELLE.

nœuds, en sorte que le bois ne s'est trouvé bien franc qu'au-delà de cette petite épaisseur.

Ces nœuds viennent sans doute de l'éruption des branches que le chêné pousse en quantité dans sa jeunésse; qui venant à périr, se recouvrent avec le temps, & forment ces petits nœuds auxquels on doit attribuer en partie cette direction irrégulière du cœur qui n'est pas naturelle aux arbres. Elle peut venir aussi de ce qu'ils ont perdu dans leur jeunesse leur slèché ou montant principal par la gelée, l'abroutissement du bétail, la force du vent ou de quelqu'autre accident, car ils sont alors obligés de nourrir des branches latérales pour en former leurs tiges, & le cœur de ces branches ne répondant pas à celui du tronc, il s'y fait un changement de direction. Il est vrai que peu à peu ces branches se redressent, mais il reste toujours une inslexion dans le cœur de ces arbres.

Nous n'avons donc pas aperçu que l'exposition produisît rien de sensible sur l'épaisseur des couches ligneuses, & nous croyons que quand on en remarque plus d'un côté que d'un autre, elle vient presque toujours de l'infertion des racines, ou de l'éruption de quelques branches, soit que ces branches existent actuellement, ou qu'ayant péri, leur place soit recouverte. Les plaies cicatrisées, la gélivure, le double aubier, dans un même arbre, peuvent encore produire cette augmentation d'épaisseur des couches ligneuses; mais nous la croyons absolument indépendante de l'exposition, ce que nous allons encore prouver par plusieurs observations familières.

### OBSERVATION PREMIÈRE.

Tout le monde peut avoir remarqué dans les vergers, des arbres qui s'emportent, comme disent les Jardiniers, sur une de leurs branches, c'est-à-dire, qu'ils poussent sur cette branche avec vigueur, pendant que les autres restent chétives & languissantes. Si l'on fouille au pied de ces arbres pour examiner leurs racines, on trouvera à peu-près la même chose qu'au-dehors de la terre, c'est-à-dire, que du côté de la branche vigoureuse, il y aura de vigoureuses racines, pendant que celles de l'autre côté seront en mauyais état.

### OBSERVATION ÍI.

Qu'un arbre soit planté entre un gazon & une terre saçonnée, ordinairement la partie de l'arbre qui est du côté de la terre labourée, sera plus verte & plus vigoureuse que celle qui répond au gazon.

### OBSERVATION III.

On voit souvent un arbre perdre subitement une branche, & si l'on fouille au pied, on trouve le plus ordinairement la cause de cet accident dans le mauvais état où se trouvent les racines qui répondent à la branche qui a péri.

### OBSERVATION IV.

SI on coupe une grosse racine à un arbre, comme on le fait quelquesois pour mettre un arbre à fruit, ou

Rrij

pour l'empêcher de s'emporter sur une branche, on fait languir la partic de l'arbre à laquelle cette racine correspondoit, mais il n'arrive pas toujours que ce soit celle qu'on vouloit affoiblir, parce qu'on n'est pas toujours assuré à quelle partie de l'arbre une racine porte sa nour-riture, & une même racine la porte souvent à plusieurs branches; nous en allons dire quelque chose dans un moment.

### OBSERVATION V.

Qu'on fende un arbre, depuis une de ses branches, par son tronc, jusqu'à une de ses racines, on pourra remarquer que les racines, de même que les branches, sont sormées d'un faisceau de sibres, qui sont une continuation des sibres longitudinales du tronc de l'arbre.

Toutes ces observations semblent prouver que le trônc des arbres est composé de dissérens paquets de fibres longitudinales, qui répondent par un bout à une racine, & par l'autre, quelquesois à une, & d'autres sois à plusieurs branches; en sorte que chaque faisceau de fibres paroît recevoir sa nourriture de la racine dont il est une continuation. Suivant cela, quand une racine périt, il s'en devroit suivre le desséchement d'un faisceau de fibres dans la partie du tronc & dans la branche correspondante, mais il faut remarquer:

- 1.° Que dans ce cas les branches ne font que languir, & ne meurent pas entièrement:
- 2.° Qu'ayant greffé par le milieu sur un sujet vigoureux une branche d'orme assez forte qui étoit chargée d'autres

petites branches, les rameaux qui étoient sur la partie inférieure de la branche greffée, poussèrent quoique plus foiblement que ceux du sujet. Et j'ai vu aux Chartreux de Paris, un oranger subsister & grossir en cette situation quatre ou cinq mois sur le sauvageon où il avoit été greffé. Ces expériences prouvent que la nourriture qui est portée à une partie d'un arbre, se communique à toutes les autres, & par conséquent la sève a un mouvement de communication latérale. On peut voir sur cela les expériences de M. Hales; mais ce mouvement latéral ne nuit pas assez au mouvement direct de la sève, pour l'empêcher de se rendre en plus grande abondance à la partie de l'arbre, & au faisceau même des fibres qui correspond à la racine qui la fournit, & c'est ce qui sait qu'elle se distribue principalement à une partie des branches de l'arbre, & qu'on voit ordinairement la partie de l'arbre où répond une racine vigoureuse, profiter plus que tout le reste, comme on le peut remarquer sur les arbres des lissères des forêts, car leurs meilleures racines étant presque toujours du côté du champ, c'est aussi de ce côté que les couches ligneuses sont communément les plus épaisses.

Ainsi il paroît par les expériences que nous venons de rapporter, que les couches ligneuses sont plus épaisses dans les endroits de l'arbre où la sève a été portée en plus grande abondance, soit que cela vienne des racines ou des branches, car on sait que les unes & les autres agissent de concert pour le mouvement de la sève.

### :: \$ HISTOIRE NATURELLE.

C'est cette même abondance de sève qui fait que l'aubier se transforme plutôt en bois, c'est d'elle dont depend i epassieur relative du bois parsait avec l'aubier dans les diverses espèces, car l'aubier n'est autre chose qu'un bois imparsait, un bois moins dense, qui a besoin que la sève le traverse, à v depose des parties sixes pour remplir ses pores, à le rendre semblable au bois; la partie de l'aubier dans laquelle la sève passera en plus grande abondance, sera donc celle qui se transformera plus promptement en bois parsait, à cette transformation doit, dans les mêmes espèces, suivre la qualité du terrein.

#### Expériences.

M. de Buffon a fait scier plusieurs chênes à deux ou trois pieds de terre, & ayant fait polir la coupe avec la plane, voici ce qu'il a remarqué:

Un chêne âgé de quarante-six ans environ, avoit d'un côté quatorze couches annuelles d'aubier, & du côté opposé il en avoit vingt; cependant les quatorze couches étoient d'un quart plus épaisses que les vingt de l'autre côté.

Un autre chêne qui paroissoit du même âge, avoit d'un côté seize couches d'aubier, & du côté opposé il en avoit vingt-deux; cependant les seize couches étoient d'un quart plus épaisses que les vingt-deux.

Un autre chêne de même âge, avoit d'un côté vingt

conches d'aubier, & du côté opposé il en avoit vingtquatre; cependant les vingt couches étoient d'un quart plus épaisses que les vingt-quatre.

Un autre chêne de même âge, avoit d'un côté dix couches d'aubier, & du côté opposé il en avoit quinze; cependant les dix couches étoient d'un sixième plus épaisses que les quinze.

Un autre chêne de même âge, avoit d'un côté quatorze couches d'aubier, & de l'autre vingt-une; cependant les quatorze couches étoient d'une épaisseur presque double de celles des vingt-une.

Un chêne de même âge, avoit d'un côté onze couches d'aubier, & du côté opposé il en avoit dix-sept; cependant les onze couches étoient d'une épaisseur double de celles des dix-sept.

Il a fait de semblables observations sur les trois espèces de chênes qui se trouvent le plus ordinairement dans les forêts, & il n'y a point aperçu de différence.

Toutes ces expériences prouvent que l'épaisseur de l'aubier est d'autant plus grande que le nombre des couches qui le forment est plus petit. Ce fait paroît singulier, l'explication en est cependant aisée. Pour la rendre plus claire, supposons pour un instant qu'on ne laisse à un arbre que deux racines, l'une à droite, double de celle qui est à gauche; si on n'a point d'attention à la communication latérale de la sève, le côté droit de l'arbre recevroit une sois autant de nourriture que le côté gauche; les

cercles annuels grossiroient donc plus à droite qu'à gauche, & en même temps la partie droite de l'arbre se transformeroit plus promptement en bois parsait que la partie gauche, parce qu'en se distribuant plus de sève dans la partie droite que dans la gauche, il se déposeroit dans les interstices de l'aubier un plus grand nombre de parties fixes propres à former le bois.

Il nous paroît donc assez bien prouvé que de plusieurs arbres plantés dans le même terrein, ceux qui croissent plus vîte, ont leurs couches ligneuses plus épaisses, & qu'en même temps leur aubier se convertit plutôt en bois que dans les arbres qui croissent lentement. Nous allogs maintenant faire voir que les chênes qui sont crûs dans les terreins maigres, ont plus d'aubier, par proportion à la quantité de leur bois, que ceux qui sont crûs dans les bons terreins. Effectivement, si l'aubier ne se convertit en bois parsait qu'à proportion que la sève qui le traverse y dépose des parties sixes, il est clair que l'aubier sera bien plus long-temps à se convertir en bois dans les terreins maigres que dans les bons terreins.

C'est aussi ce que j'ai remarqué en examinant des bois qu'on abattoit dans une vente, dont le bois étoit beaucoup meilleur à une de ses extrémités qu'à l'autre, simplement parce que le terrein y avoit plus de sonds.

Les arbres qui étoient venus dans la partie où il y avoit moins de bonne terre, étoient moins gros, leurs couches ligneuses étoient plus minces que dans les autres, ils avoient un plus grand nombre de couches d'aubier,

& même

& même généralement plus d'aubier par proportion à la grosseur de leur bois; je dis par proportion au bois; car si on se contentoit de mesurer avec un compas l'épais-feur de l'aubier dans les deux terreins, on le trouveroit communément bien plus épais dans le bon terrein que dans l'autre.

M. de Buffon a suivi bien plus loin ces observations, car ayant fait abattre dans un terrein sec & graveleux, où les arbres commencent à couronner à trente ans, un grand nombre de chênes à médiocres & petits glands, tous âgés de quarante-six ans; il fit aussi abattre autant de chênes de même espèce & du même âge dans un bon terrein, où le bois ne couronne que fort tard. Ces deux terreins sont à une portée de fusil l'un de l'autre, à la même exposition, & ils ne diffèrent que par la qualité & la profondeur de la bonne terre, qui dans l'un est de quelques pieds, & dans l'autre de huit à neuf pouces seulement. Nous avons pris avec une règle & un compas les mesures du cœur & de l'aubier de tous ces différens arbres, & après avoir fait une Table de ces mesures, & avoir pris la moyenne entre toutes, nous avons trouvé:

1.° Qu'à l'âge de quarante-six ans, dans le terrein maigre, les chênes communs ou de gland médiocre, avoient 1 d'aubier & 2 + \frac{2}{9} de cœur, & les chênes de petits glands 1 d'aubier & 1 + \frac{1}{16} de cœur; ainsi dans le terrein maigre les premiers ont plus du double de cœur que les derniers:

Supplément. Tome II.

### 322 HISTOIRE NATURELLE.

- 2.° Qu'au même âge de quarante-six ans, dans un bon terrein, les chênes communs avoient 1 d'aubier & 3 de cœur, & les chênes de petits glands 1 d'aubier & 2 ½ de cœur; ainsi dans les bons terreins, les premiers ont un sixième de cœur plus que les derniers:
- 3.° Qu'au même âge de quarante-six ans, dans le même terrein maigre, les chênes communs avoient seize ou dix-sept couches ligneuses d'aubier, & les chênes de petits glands en avoient vingt-une; ainsi l'aubier se convertit plus tôt en cœur dans les chênes communs que dans les chênes de petits glands:
- 4.° Qu'à l'âge de quarante-fix ans, la grosseur du bois de service, y compris l'aubier des chênes à petits glands dans le mauvais terrein, est à la grosseur du bois de service des chênes de même espèce dans le bon terrein, comme 21 ½ font à 29; d'où l'on tire, en supposant les hauteurs égales, la proportion de la quantité de bois de service dans le bon terrein, à la quantité dans le mauvais terrein, comme 841 sont à 462, c'està-dire presque double; & comme les arbres de même espèce s'élèvent à proportion de la bonté & de la profondeur du terrein, on peut assurer que la quantité du bois que fournit un bon terrein, est beaucoup plus du double de celle que produit un mauvais terrein. Nous ne parlons ici que du bois de service, & point du tout du taillis; car après avoir fait les mêmes épreuves & les mêmes calculs sur des arbres beaucoup plus jeunes, comme de vingt-cinq à trente ans, dans le bon & le

mauvais terrein, nous avons trouvé que les différences n'étoient pas à beaucoup près si grandes; mais comme ce détail seroit un peu long, & que d'ailleurs il y entre quelques expériences sur l'aubier & le cœur du chêne, selon les dissérens âges, sur le temps absolu qu'il faut à l'aubier pour se transformer en cœur, & sur le produit des terreins maigres, comparé au produit des bons terreins, nous renvoyons le tout à un autre Mémoire.

Il n'est donc pas douteux que dans les terreins maigres, l'aubier ne soit plus épais, par proportion au bois, que dans les bons terreins; & quoique nous ne rapportions rien ici que sur les proportions des arbres qui se sont trouvés bien sains, cependant nous remarquerons en passant, que ceux qui étoient un peu gâtés, avoient toujours plus d'aubier que les autres. Nous avons pris aussi les mêmes proportions du cœur & de l'aubier dans les chênes de dissérens âges, & nous avons reconnu que les couches ligneuses étoient plus épaisses dans les jeunes arbres que dans les vieux, mais aussi qu'il y en avoit une bien moindre quantité. Concluons donc de nos expériences & de nos observations:

I. Que dans tous les cas où la sève est portée avec plus d'abondance, les couches ligneuses, de même que les couches d'aubier y sont plus épaisses, soit que l'abondance de cette sève soit un effet de la bonté du terrein ou de la bonne constitution de l'arbre, soit qu'elle dépende de l'âge de l'arbre, de la position des branches ou des racines, &c:

## 324 HISTOIRE NATURELLE.

II. Que l'aubier se convertit d'autant plus tôt en bois, que la sève est portée avec plus d'abondance dans des arbres ou dans une portion de ces arbres que dans une autre, ce qui est une suite de ce que nous venons de dire:

III. Que l'excentricité des couches ligneuses dépend entièrement de l'abondance de la sève qui se trouve plus grande dans une portion d'un arbre que dans une autre, ce qui est toujours produit par la vigueur des racines, ou des branches qui répondent à la partie de l'arbre où les couches sont les plus épaisses & les plus éloignées du centre:

IV. Que le cœur des arbres suit très-rarement l'axe du tronc, ce qui est produit quelquesois par l'épaisseur inégale des couches ligneuses dont nous venons de parler, & quelquesois par des plaies recouvertes, ou des extravasions de substance, & souvent par les accidens qui ont fait périr le montant principal.



## QUATORZIÈME MÉMOIRE.

## OBSERVATIONS

Des différens effets que produisent sur les végétaux les grandes gelées d'hiver & les petites gelées du printemps.

Par M. " Du HAMEL & DE BUFFON.

L A Physique des végétaux qui conduit à la perfection de l'Agriculture, est une de ces Sciences dont le progrès ne s'augmente que par une multitude d'observations qui ne peuvent être l'ouvrage ni d'un homme seul ni d'un temps borné. Aussi ces observations ne passent-elles guère pour certaines, que lorsqu'elles ont été répétées & combinées en dissérent lieux, en dissérentes saisons, & par dissérentes personnes qui aient eu les mêmes idées. C'a été dans cette vue que nous nous sommes joints M. de Busson & moi pour travailler de concert à l'éclaircissement d'un nombre de phénomènes difficiles à expliquer dans cette partie de l'histoire de la Nature, de la connoissance desquels il peut résulter une infinité de choses utiles dans la pratique de l'Agriculture.

L'accueil dont l'Académie a favorisé les prémices de cette association, je veux dire le Mémoire formé de nos observations sur l'excentricité des couches ligneuses, sur

l'inégalité de l'épaisseur de ces couches, sur les circonstances qui font que l'aubier se convertit plus tôt en bois, ou reste plus long-temps dans son état d'aubier; cet accueil, dis-je, nous a encouragés à donner également toute notre attention à un autre point de cette physique végétale, qui ne demandoit pas moins de recherches, & qui n'a pas moins d'utilité que le premier.

La gelée est quelquesois si sorte pendant l'hiver, qu'elle détruit presque tous les végétaux, & la disette de 1709 est une époque de ses cruels essets.

Les grains périrent entièrement, quelques espèces d'arbres, comme les noyers, périrent aussi sans ressource; d'autres, comme les oliviers & presque tous les arbres fruitiers furent moins maltraités, ils repoussèrent de dessus leur souche, leurs racines n'ayant point été endommagées. Ensin plusieurs grands arbres plus vigoureux, poussèrent au printemps presque sur toutes leurs branches, & ne parurent pas en avoir beaucoup sousser. Nous serons cependant remarquer dans la suite les dommages réels à irréparables que cet hiver leur a causés.

Une gelée qui nous prive des choses les plus nécessaires à la vie, qui fait périr entièrement plusieurs espèces d'arbres utiles, & n'en laisse presque aucun qui ne se ressente de sa rigueur, est certainement des plus redoutables; ainsi nous avons tout à craindre des grandes gelées qui viennent pendant l'hiver, & qui nous réduiroient aux dernières extrémités si nous en ressentions plus souvent les essets, mais heureusement on ne peut citer que deux à trois hivers qui, comme celui de l'année 1709, aient produit une calamité si générale.

Les plus grands désordres que causent jamais les gelées du printemps, ne portent pas à beaucoup près sur des choses aussi essentielles, quoiqu'elles endommagent les grains, & principalement le seigle lorsqu'il est nouvellement épié & en lait; on n'a jamais vu que cela ait produit de grandes disettes, elles n'affectent pas les parties les plus solides des arbres, leur tronc ni leurs branches, mais elles détruisent totalement leurs productions, & nous privent de récoltes de vins & de fruits, & par la suppression des nouveaux bourgeons elles causent un dommage considérable aux forêts.

Ainsi quoiqu'il y ait quelques exemples que la gelée d'hiver nous ait réduits à manquer de pain, & à être privés pendant plusieurs années d'une infinité de choses utiles que nous fournissent les végétaux; le dommage que causent les gelées du printemps, nous devient encore plus important, parce qu'elles nous affligent beaucoup plus fréquemment; car comme il arrive presque tous les ans quelques gelées en cette saison, il est rare qu'elles ne diminuent nos revenus.

A ne considérer que les effets de la gelée, même très-superficiellement, on aperçoit déjà que ceux que produisent les sortes gelées d'hiver, sont très-dissérens de ceux qui sont occasionnés par les gelées du printemps, puisque les unes attaquent le corps même & les parties les plus solides des arbres, au lieu que les autres détruisent

simplement leurs productions, & s'opposent à leurs accroissemens. C'est ce qui sera plus amplement prouvé dans la suite de ce Mémoire.

Mais nous ferons voir en même temps qu'elles agissent dans des circonstances bien différentes, & que ce ne sont pas toujours les terroirs, les expositions & les situations où l'on remarque que les gelées d'hiver ont produit de plus grands désordres, qui souffrent le plus des gelées du printemps.

On conçoit bien que nous n'avons pas pu parvenir à faire cette distinction des essets de la gelée, qu'en rassemblant beaucoup d'observations, qui rempliront la plus grande partie de ce Mémoire. Mais seroient-elles simplement curieuses, & n'auroient-elles d'utilité que pour ceux qui voudroient rechercher la cause physique de la gelée! Nous espérons de plus qu'elles seront profitables à l'Agriculture, & que si elles ne nous mettent pas à portée de nous garantir entièrement des torts que nous fait la gelée, elles nous donneront des moyens pour en parer une partie: c'est ce que nous aurons soin de faire sentir, à mesure que nos observations nous en sourniront l'occasion. Il faut donc en donner le détail, que nous commencerons par ce qui regarde les grandes gelées d'hiver, nous parlerons ensuite des gelées du printemps.

Nous ne pouvons pas raisonner avec autant de certitude des gelées d'hiver que de celles du printemps, parce que, comme nous l'avons déjà dit, on est assez heureux pour n'éprouyer que rarement leurs tristes effets. La plupart des arbres étant dans cette saison, dépouillés de sleurs, de fruits & de seuilles, ont ordinairement leurs bourgeons endurcis & en état de supporter des gelées assez fortes, à moins que l'été précédent n'ait été frais; car en ce cas les bourgeons n'étant pas parvenus à ce degré de maturité que les Jardiniers appellent aoûtés, ils sont hors d'état de résister aux plus médiocres gelées d'hiver; mais ce n'est pas l'ordinaire, & le plus souvent les bourgeons mûrissent avant l'hiver, & les arbres supportent les rigueurs de cette saison sans en être endommagés, à moins qu'il ne vienne des froids excessis, joints à des circonstances sâcheuses, dont nous parlerons dans la suite.

Nous avons cependant trouvé dans les forêts beaucoup d'arbres attaqués de défauts considérables, qui ont certainement été produits par les fortes gelées dont nous venons de parler, & particulièrement par celle de 1709; car quoique cette énorme gelée commence à être assez ancienne, elle a produit dans les arbres qu'elle n'a pas entièrement détruits, des défauts qui ne s'effaceront jamais.

Ces défauts sont, 1.° des gerces qui suivent la direction des sibres, & que les gens de forêts appellent gelivures:

2.° Une portion de bois mort renfermée dans le bon bois, ce que quelques forestiers appellent la gelivure entrelardée.

Enfin le double aubier qui est une couronne entière de bois imparfait, remplie & recouverte par de bon bois, Supplément. Tome II.

T t

## 330 HISTOIRE NATURELLE

il faut détailler ces défauts, & dire d'ou ils procèdent. Nous allons commencer par ce qui regarde le double aubier.

L'aubier est, comme l'on sait, une couronne ou une ceinture plus ou moins épaisse de bois blanc & imparsait, qui dans presque tous les arbres se distingue aisément du bois parsait, qu'on appelle le cœur, par la différence de sa couleur & de sa dureté. Il se trouve immédiatement sous l'écorce, & il enveloppe le bois parfait, qui dans les arbres sains est à peu-près de la même couleur, depuis la circonférence jusqu'au centre; mais dans ceux dont nous voulons parler, le bois parfait se trouve séparé par une seconde couronne de bois blanc, en sorte que sur la coupe du tronc d'un de ces arbres, on voit alternativement une couronne d'aubier, puis une de bois parsait. ensuite une seconde couronne d'aubier, & enfin un massif de bois parfait. Ce défaut est plus ou moins grand, & plus ou moins commun, selon les différens terreins & les différentes situations; dans les terres fortes & dans le toussur des forêts, il est plus rare & moins considérable que dans les clairières & dans les terres légères.

A la seule inspection de ces couronnes de bois blanc, que nous appellerons dans la suite le faux aubier, on voit qu'elles sont de mauvaise qualité; cependant pour en être plus certain, M. de Busson en a sait saire plusieurs petits soliveaux de deux pieds de longueur, sur neus à dix lignes d'équarrissage, & en ayant sait saire de pareils de véritable aubier, il a sait rompre les uns & les autres

en les chargeant dans leur milieu, & ceux de faux aubier ont toujours rompu sous un moindre poids que ceux du véritable aubier, quoique, comme l'on sait, la force de l'aubier soit très-petite en comparaison de celle du bois formé.

Il a ensuite pris plusieurs morceaux de ces deux espèces d'aubier, il les a pesés dans l'air & ensuite dans l'eau, & il a trouvé que la pesanteur spécifique de l'aubier naturel étoit toujours plus grande que celle du faux aubier. Il a fait la même expérience avec le bois du centre de ces mêmes arbres, pour le comparer à celui de la couronne qui se trouve entre les deux aubiers, & il a reconnu que la différence étoit à peu-près celle qui se trouve naturellement entre la pesanteur du bois du centre de tous les arbres & celle de la circonférence; ainsi tout ce qui est devenu bois parfait dans ces arbres défectueux, s'est trouvé à peu-près dans l'ordre ordinaire. Mais il n'en est pas de même du faux aubier, puisque, comme le prouvent les expériences que nous venons de rapporter, il est plus foible, plus tendre & plus léger que le vrai aubier, quoiqu'il ait été formé vingt & vingt-cinq ans auparavant, ce que nous avons reconnu en comptant les cercles annuels, tant de l'aubier que du bois qui recouvre ce faux aubier; & cette observation que nous avons répétée sur nombre d'arbres, prouve incontestablement qué ce défaut est une suite du grand froid de 1709: car il ne faut pas être surpris de trouver toujours quelques couches de moins que le nombre des

parce qui te sont écoulées depuis 1709, non-seulement parce qui on ne peut jamais avoir par le nombre des couches ligneuses, l'âge des arbres qu'à trois ou quatre armées pres, mais encore parce que les premières couches ligneuses qui se sont formées depuis 1709, étoient si minces & si consuses, qu'on ne peut les distinguer bien exactement.

Il est encore sûr, que c'est la portion de l'arbre qui étoit en aubier dans le temps de la grande gelée de 1709, qui au lieu de se persectionner & de se convertir en bois, est au contraire devenue plus désectueuse; on n'en peut pas douter après les expériences que M. de Busson a saites pour s'assurer de la qualité de ce saux aubier.

D'ailleurs, il est plus naturel de penser que l'aubier doit plus soufsir des grandes gelées que le bois formé, non-seulement parce qu'étant à l'extérieur de l'arbre, il est plus exposé au froid, mais encore parce qu'il contient plus de sève, & que les sibres sont plus tendres & plus délicates que celles du bois. Tout cela paroît d'abord soussirir peu de difficulté, cependant on pourroit objecter l'observation rapportée dans l'histoire de l'Académie, année 1710, par laquelle il paroît qu'en 1709 les jeunes arbres ont mieux supporté le grand froid que les vieux arbres; mais comme le fait que nous venons de rapporter est certain; il faut bien qu'il y ait quelque différence entre les parties organiques, les vaisseaux, les fibres, les vésicules, &c. de l'aubier des vieux arbres & de celui des jeunes: elles seront peut-être plus souples, plus capables

de prêter dans ceux-ci que dans les vieux, de telle forte, qu'une force qui sera capable de faire rompre les unes, ne sera que dilater les autres. Au reste, comme ce sont là des choses que les yeux ne peuvent apercevoir, & dont l'esprit reste peu satisfait, nous passerons plus légèrement sur ces conjectures, & nous nous contenterons des faits que nous avons bien observés. Cet aubier a donc beaucoup souffert de la gelée, c'est une chose incontestable, mais a-t-il été entièrement désorganisé! il pourroit l'être sans qu'il s'en sût suivi la mort de l'arbre, pourvu que l'écorce sût restée saine, la végétation auroit pu continuer. On voit tous les jours des saules & des ormes qui ne subsistent que par leur écorce; & la même chose s'est vue long-temps à la pépinière du Roule sur un oranger qui n'a péri que depuis quelques années.

Mais nous ne croyons pas que le faux aubier dont nous parlons soit mort, il m'a toujours paru être dans un état bien différent de l'aubier qu'on trouve dans les arbres qui sont attaqués de la gelivure entrelardée, & dont nous parlerons dans un moment; il a aussi paru de même à M. de Busson, lorsqu'il en a fait faire des soliveaux & des cubes, pour les expériences que nous avons rapportées; & d'ailleurs s'il eût été désorganisé, comme il s'étend sur toute la circonférence des arbres, il auroit interrompu le mouvement latéral de la sève, & le bois du centre qui se seroit trouvé recouvert par cette enve-toppe d'aubier mort, n'auroit pas pu végéter, il seroit mort aussi, & se seroit altéré, ce qui n'est pas arriyé,

comme le prouve l'expérience de M. de Buffon, que je pourrois confirmer par plusieurs que j'ai exécutées avec soin, mais dont je ne parlerai pas pour le présent, parce qu'elles ont été faites dans d'autres vues; cependant on ne conçoit pas aisément comment cet aubier a pu être altéré au point de ne pouvoir se convertir en bois, & que bien loin qu'il soit mort, il ait même été en état de fournir de la sève aux couches ligneuses qui se sont formées par-dessus dans un état de persection, qu'on peut comparer aux bois des arbres qui n'ont souffert aucun accident. Il faut bien cependant que la chose se foit passée ainsi, & que le grand hiver ait causé une maladie incurable à cet aubier; car s'il étoit mort aussi-bien que l'écorce qui le recouvre, il n'est pas douteux que l'arbre auroit péri entièrement; c'est ce qui est arrivé en 1709 à plusieurs arbres dont l'écorce s'est détachée, qui par un reste de sève qui étoit dans seur tronc, ont poussé au printemps, mais qui sont morts d'épuisement avant l'automne, faute de recevoir assez de nourriture pour subsister.

Nous avons trouvé de ces faux aubiers qui étoient plus épais d'un côté que d'un autre, ce qui s'accorde à merveille avec l'état le plus ordinaire de l'aubier. Nous en avons aussi trouvé de très-minces, apparemment qu'il n'y avoit eu que quelques couches d'aubier d'endommagées. Tous ces faux aubiers ne sont pas de la même couleur, & n'ont pas soussers une altération égale, ils ne sont pas aussi mauvais les uns que les autres, & cela

s'accorde à merveille avec ce que nous avons dit plus haut. Enfin nous avons fait fouiller au pied de quelquesuns de ces arbres, pour voir si ce même défaut existoit aussi dans les racines, mais nous les avons trouvées trèssaines, ainsi il est probable que la terre qui les recouvroit les avoit garanties du grand froid.

Voilà donc un effet des plus fâcheux des gelées d'hiver, qui pour être renfermé dans l'intérieur des arbres, n'en est pas moins à craindre, puisqu'il rend les arbres qui en sont attaqués, presque inutiles pour toutes fortes d'ouvrages; mais outre cela il est très-fréquent, & on a toutes les peines du monde à trouver quelques arbres qui en soient totalement exempts; cependant on doit conclure des observations que nous venons de rapporter, que tous les arbres dont le bois ne suit pas une nuance réglée depuis le centre où il doit être d'une couleur plus foncée jusqu'auprès de l'aubier, où la couleur s'éclaircit un peu, doivent être soupçonnés de quelques défauts, & même être entièrement rebutés pour les ouvrages de conséquence, si la différence est considérable. Disons maintenant un mot de cet autre désaut, que nous avons appelé la gelivure entrelardée.

En sciant horizontalement des pieds d'arbres, on aperçoit quelquesois un morceau d'aubier mort & d'écorce desséchée, qui sont entièrement recouverts par le bois vis. Cet aubier mort occupe à peu-près le quart de la circonsérence dans l'endroit du tronc où il se trouve; il est quelquesois plus brun que le bon bois, & d'autres fois presque blanchâtre. Ce défaut se trouve plus fréquemment sur les côteaux exposés au midi, que par-tout ailleurs. Enfin par la profondeur où cet aubier se trouve, dans le tronc, il paroît dans beaucoup d'arbres avoir péri en 1709, & nous croyons qu'il est dans tous une suite des grandes gelées d'hiver, qui ont fait entièrement périr une portion d'aubier & d'écorce, qui ont ensuite été recouverts par le nouveau bois, & cet aubier mort se trouve presque toujours à l'exposition du midi, parce que le Soleil venant à fondre la glace de ce côté, il en résulte une humidité qui regèle de nouveau & sitôt après que le Soleil a disparu, ce qui forme un verglas qui, comme l'on sait, cause un préjudice considérable aux arbres. Ce défaut n'occupe pas ordinairement toute la longueur du tronc, de forte que nous avons vu des pièces équarries qui paroissoient très-saines, & que l'on n'a reconnu attaquées de cette gelivure que quand on les a eu refendues, pour en faire des planches ou des membrières. Si ont les eût employées de toute leur groffeur, on les auroit cru exemptes de tous défauts. On conçoit cependant combien un tel vice dans leur intérieur doit diminuer leur force, & précipiter leur dépérissement.

Nous avons dit encore que les fortes gelées d'hiver, faisoient quelquesois sendre les arbres suivant la direction de leurs sibres, & même avec bruit, ainsi il nous reste à rapporter les observations que nous avons pu faire sur cet accident.

On trouve dans les forêts des arbres qui, ayant été fendus

d'une arête qui est formée par la cicatrice qui a recouvert ces gerçures qui restent dans l'intérieur de ces arbres sans se réunir, parce que, comme nous le prouverons dans une autre occasion, il ne se forme jamais de réunion dans les sibres ligneuses sitôt qu'elles ont été séparées ou rompues. Tous les ouvriers regardent toutes ces sentes comme l'esset des gelées d'hiver, c'est pourquoi ils appellent des gelivures, toutes les gerçures qu'ils aperçoivent dans les arbres. Il n'est pas douteux que la sève qui augmente de volume lorsqu'elle vient à geler, comme font toutes les liqueurs aqueuses, peut produire plusieurs de ces gerçures; mais nous croyons qu'il y en a aussi qui sont indépendantes de la gelée, & qui sont occasionnées par une trop grande abondance de sève.

Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé de ces désectuosités dans tous les terroirs & à toutes les expositions, mais plus fréquemment qu'ailleurs dans les terroirs humides, & aux expositions du nord & du couchant; peutêtre cela vient-il dans un cas de ce que le froid est plus violent à ces expositions, & dans l'autre, de ce que les arbres qui sont dans les terroirs marécageux, ont le tissu de leurs sibres ligneuses plus soible & plus rare, & de ce que leur sève est plus abondante & plus aqueuse que dans les terroirs secs, ce qui fait que l'effet de la rarésaction des liqueurs par la gelée, est plus sensible & d'autant plus en état de désunir les sibres ligneuses, qu'elles y apportent moins de résistance.

Supplément. Tome II.

Ce raisonnement paroît être confirmé par une autre observation, c'est que les arbres résineux, comme le sapin, sont rarement endommagés par les grandes gelées, ce qui peut venir de ce que leur sève est résineuse; car on sait que les huiles ne gèlent pas parfaitement, & qu'au lieu d'augmenter de volume à la gelée, comme l'eau, elles en diminuent lorsqu'elles se figent (a).

Au reste, nous avons scié plusieurs arbres attaqués de cette maladie, & nous avons presque toujours trouvé sous la cicatrice proéminente dont nous avons parlé, un dépôt de sève ou du bois pourri, & elle ne se distingue de ce qu'on appelle dans les forêts des abreuvoirs ou des goutières, que parce que ces défauts qui viennent d'une altération des fibres ligneuses qui s'est produite intérieurement, n'a occasionné aucune cicatrice qui change la forme extérieure des arbres, au lieu que les gelivures qui viennent d'une gerçure qui s'est étendue à l'extérieur, & qui s'est ensuite recouverte par une cicatrice, forment

(a) M. Hales, ce savant Observateur, qui nous a tant appris de choses sur la végétation, dit dans son livre de la Statique des végétaux, page 19, que ce sont les plantes qui transpirent le moins, qui résistent le mieux au froid des hivers, parce qu'elles n'ont besoin pour se conserver, que d'une trèspetite quantité de nourriture. Il prouve dans le même endroit, que les plantes qui conservent leurs feuilles pendant l'hiver, sont celles qui transpirent le moins; cependant on sait que l'oranger, le myrte, & encore plus le jaimin d'Arabie, &c. font très-sensibles à la gelée, quoique ces arbres conservent leurs feuilles pendant l'hiver; il faut donc avoir recours à une autre cause pour expliquer pourquoi certains arbres, qui ne se dépouillent pas pendant l'hiver, supportent si bien les plus fortes gelées.

une arête ou une éminence en forme de corde qui annonce le vice intérieur.

Les grandes gelées d'hiver, produisent sans doute bien d'autres dommages aux arbres, & nous avons encore remarqué plusieurs défauts que nous pourrions leur attribuer avec beaucoup de vraisemblance; mais comme nous n'avons pas pu nous en convaincre pleinement, nous n'ajouterons rien à ce que nous venons de dire, & nous passerons aux observations que nous avons faites sur les effets des gelées du printemps, après avoir dit un mot des avantages & des désavantages des différentes expositions par rapport à la gelée; car cette question est trop intéressante à l'Agriculture, pour ne pas essayer de l'éclaircir, d'autant que les auteurs se trouvent dans des oppositions de sentimens plus capables de faire naître des doutes, que d'augmenter nos connoissances; les uns prétendent que la gelée se fait sentir plus vivement à l'exposition du nord, les autres voulant que ce soit à celle du midi ou du couchant; & tous ces avis ne sont fondés sur aucune observation. Nous sentons cependant bien ce qui a pu partager ainsi les sentimens, & c'est ce qui nous a mis à portée de les concilier. Mais avant que de rapporter les observations & les expériences qui nous y ont conduits; il est bon de donner une idée plus exacte de la question.

Il n'est pas douteux que c'est à l'exposition du nord qu'il fait le plus grand froid, elle est à l'abri du soleil, qui peut seul dans les grandes gelées tempérer la rigueur

Uuij.

du froid; d'ailleurs elle est exposée au vent de nord, de nord-est & de nord-ouest, qui sont les plus froids de tous, non-seulement à en juger par les essets que ces vents produisent sur nous, mais encore par la liqueur des thermomètres dont la décision est bien plus certaine.

Aussi voyons-nous le long de nos espaliers, que la terre est souvent gelée & endurcie toute la journée au nord, pendant qu'elle est meuble, & qu'on la peut labourer au midi.

Quant après cela il succède une forte gelée pendant la nuit, il est clair qu'il doit faire bien plus froid dans l'endroit où il y a déjà de la glace, que dans celui où la terre aura été échaussée par le soleil; c'est aussi pour cela que même dans les pays chauds, on trouve encore de la neige à l'exposition du nord, sur les revers des hautes montagnes; d'ailleurs la liqueur du thermomètre se tient toujours plus bas à l'exposition du nord qu'à celle du midi, ainsi il est incontestable qu'il y sait plus froid & qu'il y gèle plus fort.

En faut-il davantage pour faire conclure que la gelée doit faire plus de désordre à cette exposition qu'à celle du midi! & on se consirmera dans ce sentiment par l'observation que nous avons faite de la gelivure simple, que nous avons trouvée en plus grande quantité à cette exposition qu'à toutes les autres.

Effectivement, il est sur que tous les accidens qui dépendront uniquement de la grande force de la gelée, tels que celui dont nous venons de parler, se trouveront

plus fréquemment à l'exposition du nord que par-tout ailleurs. Mais est-ce toujours la grande force de la gelée qui endommage les arbres, & n'y a-t-il pas des accidens particuliers qui font qu'une gelée médiocre leur cause beaucoup plus de préjudice que ne font les gelées beaucoup plus violentes quand elles arrivent dans des circonstances heureuses!

Nous en avons déjà donné un exemple en parlant de la gelivure entrelardée qui est produite par le verglas, & qui se trouve plus fréquemment à l'exposition du midi qu'à toutes les autres, & l'on se souvient bien encore qu'une partie des désordres qu'a produits l'hiver de 1709, doit être attribuée à un faux dégel qui fut suivi d'une gelée encore plus forte que celle qui l'avoit précédé; mais les observations que nous avons faites sur les effets des gelées du printemps, nous fournissent beaucoup d'exemples pareils, qui prouvent incontestablement que ce n'est pas aux expositions où il gèle le plus fort, & où il fait le plus grand froid, que la gelée fait le plus de tort aux végétaux; nous en allons donner le détail qui va rendre sensible la proposition générale que nous venons d'avancer, & nous commencerons par une expérience que M. de Buffon a fait exécuter en grand dans ses bois, qui sont situés près de Montbard en Bourgogne.

Il a fait couper dans le courant de l'hiver 1734, un bois taillis de sept à huit arpens, situé dans un lieu sec, sur un terrein plat, bien découvert & environné de tous côtés de terres labourables. Il a laissé dans ce même

bois plusieurs petits bouquets quarrés sans les abattre, & qui étoient orientés de façon que chaque face regardoit exactement le midi, le nord, le levant & le couchant. Après avoir bien fait nettoyer la coupe, il a observé avec soin au printemps l'accroissement du jeune bourgeon, principalement autour des bouquets réservés; au 20 avril il avoit poussé sensiblement dans les endroits exposés au midi, & qui par conséquent étoient à l'abri du vent du nord par les bouquets; c'est donc en cet endroit que les bourgeons poussèrent les premiers & parurent les plus vigoureux. Ceux qui étoient à l'exposition du levant, parurent ensuite, puis ceux de l'exposition du couchant, & ensin ceux de l'exposition du nord.

Le 28 avril, la gelée se fit sentir très-vivement le matin, par un vent du nord, le ciel étant fort serein & l'air fort sec, sur-tout depuis trois jours.

Il alla voir en quel état étoient les bourgeons autour des bouquets, & il les trouva gâtés & absolument noircis dans tous les endroits qui étoient exposés au midi & à l'abri du vent du nord, au lieu que ceux qui étoient exposés au vent froid du nord qui souffloit encore, n'étoient que légèrement endommagés, & il sit la même observation autour de tous les bouquets qu'il avoit fait réserver. A l'égard des expositions du levant & du couchant, elles étoient ce jour-là à peu-près également endommagées.

Les 14, 15 & 22 mai, qu'il gela assez vivement par les vents de nord & de nord-nord-ouest, il observa

pareillement que tout ce qui étoit à l'abri du vent par les bouquets, étoit très-endommagé, tandis que ce qui avoit été exposé au vent, avoit très-peu souffert. Cette expérience nous paroît décisive, & fait voir que quoiqu'il gèle plus fort aux endroits exposés au vent du nord qu'aux autres, la gelée y fait cependant moins de tort aux végétaux.

Ce fait est assez opposé au préjugé ordinaire, mais il n'en est pas moins certain, & même il est aisé à expliquer; il suffit pour cela de faire attention aux circonstances dans lesquelles la gelée agit, & on reconnoîtra que l'humidité est la principale cause de ses essets, en sorte que tout ce qui peux, occasionner cette humidité, rend en même temps la gelée dangereuse pour les végétaux, & tout ce qui dissipe l'humidité, quand même ce seroit en augmentant le froid, tout ce qui dessèche diminue les désordres de la gelée. Ce fait va être consirmé par quantité d'observations.

Nous avons souvent remarqué que dans les endroits bas, & où il règne des brouillards, la gelée se fait sentir plus vivement & plus souvent qu'ailleurs.

Nous avons, par exemple, vu en automne & au printemps les plantes délicates gelées dans un jardin potager qui est situé sur le bord d'une rivière, tandis que les mêmes plantes se conservoient bien dans un autre potager qui est situé sur la hauteur; de même dans les vallons & les lieux bas des forêts, le bois n'est jamais d'une belle venue, ni d'une bonne qualité,

quoique souvent ces vallons soient sur un meilleur fonds que le reste du terrein. Le taillis n'est jamais beau dans les endroits bas; & quoiqu'il y pousse plus tard qu'ailleurs, à cause d'une fraîcheur qui y est toujours concentrée, & que M. de Buffon m'a assuré avoir remarqué même l'été en se promenant la nuit dans les bois, car il y sentoit sur les éminences presque autant de chaleur que dans les campagnes découvertes, & dans les vallons il étoit sais d'un froid vif & inquiétant; quoique, dis-je, le bois y pousse plus tard qu'ailleurs, ces pousses sont encore endommagées par la gelée, qui en gâtant les principaux jets, oblige les arbres à pousser des branches latérales, ce qui rend les taillis rabougris & hors d'état de faire jamais de beaux arbres de service; & ce que nous venons de dire ne se doit pas seulement entendre des profondes vallées qui sont si susceptibles de ces inconvéniens qu'on en remarque d'exposées au nord & fermées du côté du midi en cul-de-sac, dans lesquelles il gèle souvent les douze mois de l'année; mais on remarquera encore la même chose dans les plus petites vallées, de sorte qu'avec un peu d'habitude, on peut reconnoître simplement à la mauvaise figure du taillis la pente du terrein; c'est aussi ce que j'ai remarqué plusieurs fois, & M. de Buffon l'a particulièrement observé le 28 avril 1734, car ce jour-là les bourgeons de tous les taillis d'un an, jusqu'à six & sept, étoient gelés dans tous les lieux bas, au lieu que dans les endroits élevés & découverts, il n'y avoit que les rejets près de terre qui fussent gâtés. La terre étoit alors

alors fort sèche, & l'humidité de l'air ne lui parut pas avoir beaucoup contribué à ce dommage; les vignes non plus que les noyers de la campagne ne gelèrent pas; cela pourroit faire croire qu'ils sont moins délicats que le chêne, mais nous pensons qu'il faut attribuer cela à l'humidité qui est toujours plus grande dans les bois que dans le reste des campagnes, car nous avons remarqué que souvent les chênes sont fort endommagés de la gelée dans les forêts, pendant que ceux qui sont dans les haies, ne le sont point du tout.

Dans le mois de mai 1736, nous avons encore eu occasion de répèter deux sois cette observation, qui a même été accompagnée de circonstances particulières, mais dont nous sommes obligés de remettre le détail à un autre endroit de ce Mémoire, pour en faire mieux sentir la singularité.

Les grands bois peuvent rendre les taillis qui sont dans leur voisinage, dans le même état qu'ils seroient dans le fond d'une vallée; aussi avons-nous remarqué que le long & près des lisières de grands bois, les taillis sont plus souvent endommagés par la gelée que dans les endroits qui en sont éloignés; comme dans le milieu des taillis & dans les bois où on laisse un grand nombre de baliveaux, elle se fait sentir avec bien plus de force que dans ceux qui sont plus découverts. Or tous les désordres dont nous venons de parler, soit à l'égard des vallées, soit pour ce qui se trouve le long des grands bois ou à couvert par les baliveaux, ne sont plus

Supplément. Tome II.

 $\mathbf{X} \mathbf{x}$ 

considérables dans ces endroits que dans les autres; que parce que le vent & le soleil ne pouvant dissiper la transpiration de la terre & des plantes; il y reste une humidité considérable, qui, comme nous l'avons dit, cause un très-grand préjudice aux plantes.

Aussi remarque-t-on que la gelée n'est jamais plus à craindre pour la vigne, les sleurs, les bourgeons des arbres, &c. que lorsqu'elle succède à des brouillards, ou même à une pluie, quelque légère qu'elle soit; toutes ces plantes supportent des froids très-considérables sans en être endommagées lorsqu'il y a quelque temps qu'il n'a plu, & que la terre est fort sèche, comme nous l'avons encore éprouvé ce printemps dernier.

C'est principalement pour cette même raison que la gelée agit plus puissamment dans les endroits qu'on a fraîchement labourés qu'ailleurs, & cela parce que les vapeurs qui s'élèvent continuellement de la terre, transpirent plus librement & plus abondamment des terres nouvellement labourées que des autres; il faut néanmoins ajouter à cette raison, que les plantes fraîchement labourées, poussent plus vigoureusement que les autres, ce qui les rend plus sensibles aux effets de la gelée.

De même, nous avons remarqué que dans les terreins légers & sablonneux, la gelée fait plus de dégâts que dans les terres fortes, en les supposant également sèches, sans doute parce qu'ils sont plus hâtifs, & encore plus parce qu'il s'échappe plus d'exhalaisons de ces sortes de terres que des autres, comme nous le prouverons ailleurs; &

si une vigne nouvellement sumée est plus sujette à être endommagée de la gelée qu'une autre, n'est-ce pas à cause de l'humidité qui s'échappe des sumiers!

Un sillon de vigne qui est le long d'un champ de sainsoin ou de pois, &c. est souvent tout perdu de la gelée, lorsque le reste de la vigne est très-sain, ce qui doit certainement être attribué à la transpiration du sainsoin ou des autres plantes qui portent une humidité sur les pousses de la vigne.

Aussi dans la vigne les verges qui sont de long sarmant qu'on ménage en taillant, sont-elles toujours moins endommagées que la souche, sur-tout quand n'étant pas attachées à l'échalas, elles sont agitées par le vent qui ne tarde pas de les dessécher.

La même chose se remarque dans les bois, & j'ai souvent vu dans les taillis tous les bourgeons latéraux d'une souche entièrement gâtés par la gelée, pendant que les rejetons supérieurs n'avoient pas soussert, mais M. de Busson a fait cette même observation avec plus d'exactitude; il lui a toujours paru que la gelée saisoit plus de tort à un pied de terre qu'à deux, à deux qu'à trois, de sorte qu'il saut qu'elle soit bien violente pour gâter les bourgeons au-dessus de quatre pieds.

Toutes ces observations qu'on peut regarder comme très-constantes, s'accordent donc à prouver que le plus souvent ce n'est pas le grand froid qui endommage les plantes chargées d'humidité, ce qui explique à merveille pourquoi elle fait tant de désordres à l'exposition du midi,

quoiqu'il y fasse moins froid qu'à celle du nord, & de même la gelée cause plus de dommage à l'exposition du couchant qu'à toutes les autres, quant après une pluie du vent d'ouest, le vent tourne au nord vers le soleil couché, comme cela arrive assez fréquemment au printemps, ou quand par un vent d'est il s'élève un brouillard froid avant le lever du soleil, ce qui n'est pas si ordinaire.

Il y a aussi des circonstances où la gelée fait plus de tort à l'exposition du levant qu'à toutes les autres; mais comme nous avons plusieurs observations sur cela, nous rapporterons auparavant celle que nous avons faite fur la gelée du printemps de 1736, qui nous a fait tant de tort l'année dernière. Comme il faisoit très-sec ce printemps, il a gelé fort long-temps fans que cela ait endommagé les vignes; mais il n'en étoit pas de même dans les forêts, apparemment parce qu'il s'y conserve toujours plus d'humidité qu'ailleurs; en Bourgogne, de même que dans la forêt d'Orléans, les taillis furent endommagés de fort bonne heure. Enfin la gelée augmenta si fort, que toutes les vignes furent perdues malgré la sécheresse qui continuoit toujours; mais au lieu que c'est ordinairement à l'abri du vent que la gelée fait plus de dommage, au contraire dans le printemps dernier les endroits abrités ont été les seuls qui aient été conservés, de sorte que dans plusieurs clos de vignes entourés de murailles, on voyoit les souches le long de l'exposition du midi être assez vertes, pendant que toutes les autres étoient sèches comme en hiver, & nous avons eu deux cantons de vignes d'épargnés, l'un parce qu'il étoit abrité du vent du nord par une pépinière d'ormes, & l'autre parce que la vigne étoit remplie de beaucoup d'arbres fruitiers.

Mais cet effet est très-rare, & cela n'est arrivé que parce qu'il faisoit fort sec, & que les vignes ont résissé jusqu'à ce que la gelée soit devenue si forte pour la saison, qu'elle pouvoit endommager les plantes indépendamment de l'humidité extérieure; & comme nous l'avons dit, quand la gelée endommage les plantes indépendamment de cette humidité, & d'autres circonstances particulières, c'est à l'exposition du nord qu'elle sait le plus de dommage, parce que c'est à cette exposition qu'il sait plus de froid.

Mais il nous semble encore apercevoir une autre cause des désordres que la gelée produit plus fréquemment à des expositions qu'à d'autres, au levant, par exemple, plus qu'au couchant; elle est fondée sur l'observation suivante, qui est aussi constante que les précédentes.

Une gelée assez vive ne cause aucun préjudice aux plantes, quand elle sond avant que le soleil les ait frappées; qu'il gèle la nuit, si le matin le temps est couvert, s'il tombe une petite pluie, en un mot, si par quelque cause que ce puisse être, la glace sond doucement & indépendamment de l'action du soleil, ordinairement elle ne les endommage pas; & nous avons souvent sauvé des plantes assez délicates qui étoient par hasard restées à la gelée, en les rentrant dans la serre

avant le lever du soleil, ou simplement en les couvrant avant que le soleil eût donné dessus.

Une fois entr'autres, il étoit survenu en automne une gelée très-forte pendant que nos orangers étoient dehors, & comme il étoit tombé de la pluie la veille, ils étoient tous couverts de verglas; on leur sauva cet accident en les couvrant avec des draps avant le soleil levé, de sorte qu'il n'y eut que les jeunes fruits & les pousses les plus tendres qui en surent endommagés, encore sommes-nous persuadés qu'ils ne l'auroient pas été si la couverture avoit été plus épaisse.

De même une autre année, nos geranium, & plusieurs autres plantes qui craignent le verglas, étoient dehors lorsque tout-à-coup le vent qui étoit sud-ouest se mit au nord, & sut si froid, que toute l'eau d'une pluie abondante qui tomboit, se geloit, & dans un instant tout ce qui y étoit exposé sut couvert de glace; nous crumes toutes nos plantes perdues, cependant nous les simes porter dans le sond de la serre, & nous simes sermer les croisées, par ce moyen nous en eumes peu d'endommagées.

Cette précaution revient assez à ce qu'on pratique pour les animaux; qu'ils soient transis de froid, qu'ils aient un membre gelé, on se donne bien de garde de les exposer à une chaleur trop vive, on les frotte avec de la neige, ou bien on les trempe dans de l'eau, on les enterre dans du fumier, en un mot, on les réchausse par degrés & avec ménagement.

De même si l'on fait dégeler trop précipitamment des fruits, ils se pourrissent à l'instant, au lieu qu'ils souffrent beaucoup moins de dommage si on les fait dégeler peu à peu.

Pour expliquer comment le soleil produit tant de désordres sur les plantes gelées, quelques-uns avoient pensé que la glace en se fondant, se réduisoit en petites gouttes d'eau sphériques, qui faisoient autant de petits miroirs ardens quand le soleil donnoit dessus; mais quelque court que soit le foyer d'une loupe, elle ne peut produire de chaleur qu'à une distance, quelque petite qu'elle soit, & elle ne pourra pas produire un grand effet sur un corps qu'elle touchera; d'ailleurs la goutte d'eau qui est sur la feuille d'une plante, est aplatie du côté qu'elle touche à la plante, ce qui éloigne son foyer. Enfin si ces gouttes d'eau pouvoient produire cet effet, pourquoi les gouttes de rosée qui sont pareillement sphériques, ne le produiroient-elles pas aussi ! peut-être pourroit-on penser que les parties les plus spiritueuses & les plus volatiles de la sève fondant les premières, elles seroient évaporées avant que les autres fussent en état de se mouvoir dans les vaisseaux de la plante, ce qui décomposeroit la sève.

Mais on peut dire en général que la gelée augmentant le volume des liqueurs, tend les vaisseaux des plantes, & que le dégel ne se pouvant faire sans que les parties qui composent le fluide gelé entrent en mouvement; ce changement se peut faire avec assez de douceur pour ne

pas rompre les vaisseaux les plus délicats des plantes, qui rentreront peu à peu dans leur ton naturel, & alors les plantes n'en souffriront aucun dommage; mais s'il se fait avec trop de précipitation, ces vaisseaux ne pourront pas reprendre sitôt le ton qui leur est naturel, après avoir souffert une extension violente, les liqueurs s'évaporeront & la plante restera desséchée.

Quoi qu'on puisse conclure de ces conjectures, dont je ne suis pas à beaucoup près satisfait, il reste toujours pour constant:

- 1.° Qu'il arrive, à la vérité, rarement qu'en hiver ou au printemps les plantes soient endommagées simplement par la grande sorce de la gelée, & indépendamment d'aucunes circonstances particulières, & dans ce cas c'est à l'exposition du nord que les plantes soussirent le plus:
- 2.° Dans le temps d'une gelée qui dure plusieurs jours, l'ardeur du soleil fait fondre la glace en quelques endroits & seulement pour quelques heures, car souvent il regèle avant le coucher du soleil, ce qui forme un verglas très-préjudiciable aux plantes, & on sent que l'exposition du midi est plus sujette à cet inconvénient que toutes les autres:
- 3.° On a vu que les gelées du printemps, font principalement du désordre dans les endroits où il y a de l'humidité, les terroirs qui transpirent beaucoup, les fonds des vallées, & généralement tous les endroits qui ne pourront être desséchés par le vent & le soleil, seront donc plus endommagés que les autres.

Enfin

Enfin si au printemps, le soleil qui donne sur les plantes gelées, leur occasionne un dommage plus considérable, il est clair que ce sera l'exposition du levant, & ensuite du midi qui souffriront le plus de cet accident.

Mais, dira-t-on, si cela est, il ne saut donc plus planter à l'exposition du midi en à-dos, (qui sont des talus de terre qu'on ménage dans les potagers ou le long des espaliers) les girossées, les choux des avents, les laitues d'hiver, les pois verts & les autres plantes délicates auxquelles on veut faire passer l'hiver, & que l'on souhaite avancer pour le printemps, ce sera à l'exposition du nord qu'il saudra dorénavant planter les pêchers & les autres arbres délicats. Il est à propos de détruire ces deux objections, & de faire voir qu'elles sont de sausses conséquences de ce que nous avons avancé.

On se propose dissérens objets quand on met des plantes passer l'hiver à des abris exposés au midi, quelques c'est pour hâter leur végétation; c'est, par exemple, dans cette intention qu'on plante le long des espaliers quelques rangées de laitues, qu'on appelle, à cause de cela, des laitues d'hiver, qui résistent assez bien à la gelée quelque part qu'on les mette, mais qui avancent davantage à cette exposition; d'autres sois c'est pour les préserver de la rigueur de cette saison, dans l'intention de les replanter de bonne heure au printemps; on suit, par exemple, cette pratique pour les choux qu'on appelle des avents, qu'on seme en cette saison le long d'un espalier.

Supplément. Tome II.

détachent de l'arbre. & celles qui reflem ont peine à parvenir à une maturité. J'ai même un espalier de péchesse à l'exposition du couchant, un peu décliname au nord, qui ne donne presque pas de fruit, quoique les arbres yes foient plus beaux qu'aux expositions du midi & du nord.

Ainti on ne pourroit éviter les inconveniens qu'enpeut reprocher a l'exposition du midi a l'egard de la gelée sans tomber dans d'autres plus facheux.

Mais tous les arbres délicats, comme les figuiers les lauriers, &c. doivent être mis au midi, ayant soin comme l'on fait ordinairement, de les couvrir; non remarquerons seulement que le sumier sec est présent pour cela a la paille, qui ne couvre jamais si exactement & dans laquelle il reste toujours un peu de grain qu'attire les mulots & les rats qui mangent quelquestif l'écorce des arbres pour se desalterer dans le temps de la gelée ou ils ne trouvent point d'eau à boire, ni d'herbe à paitre, c'est ce qui nous est arrivé deux à trois sois; mais quand on se sert de sumier il saut qu'il soit sec, sans quoi il s'échausseroit & seroit moisir les jeunes, branches.

Toutes ces précautions sont cependant bien insérieures à ces espaliers en niche ou en rensoncement, tels qu'en en voit aujourd'hui au Jardin du Roi, les plantes sont de cette manière à l'abri de tous les vents, excepté celui du midi qui ne leur peut nuire; le soleil qui échausse ces endroits pendant le jour, empêche que le foid n'y soit si violent pendant la nuit, & on peut avec

le froid! de plus, combien arrive-t-il de gelées sèches qui agissent au nord sans relâche, & qui ne sont presque pas sensibles au midi! de même au printemps, on sent bien que si après une pluie qui vient de sud-ouest ou de sud-est, le vent se met au nord, l'espalier du midi étant à l'abri du vent, soussirira plus que les autres; mais ces cas sont rares, & le plus souvent c'est après des pluies de nord-ouest ou de nord-est, que le vent se met au nord, & alors l'espalier du midi ayant été à l'abri de la pluie par le mur, les plantes qui y seront, auront moins à soussirir que les autres, non-seulement parce qu'elles auront moins reçu de pluie, mais encore parce qu'il y fait toujours moins froid qu'aux autres expositions, comme nous l'avons sait remarquer au commencement de ce Mémoire.

De plus, comme le soleil desséche beaucoup la terre le long des espaliers qui sont au midi, la terre y transpire moins qu'ailleurs.

On sent bien que ce que nous venons de dire doit avoir son application à l'égard des pêchers & des abricotiers qu'on a coutume de mettre à cette exposition & à celle du levant; nous ajouterons seulement qu'il n'est pas rare de voir les pêchers geler au levant & au midi, & ne le pas être au couchant ou même au nord; mais indépendamment de cela, on ne peut jamais compter avoir beaucoup de pêches & de bonne qualité à cette dernière exposition, quantité de sleurs tombent toutes entières & sans nouer, d'autres après être nouées se

détachent de l'arbre, & celles qui restent ont peine à parvenir à une maturité. J'ai même un espalier de pêchers à l'exposition du couchant, un peu déclinante au nord, qui ne donne presque pas de fruit, quoique les arbres y soient plus beaux qu'aux expositions du midi & du nord.

Ainsi on ne pourroit éviter les inconvéniens qu'on peut reprocher à l'exposition du midi à l'égard de la gelée sans tomber dans d'autres plus fâcheux.

Mais tous les arbres délicats, comme les figuiers, les lauriers, &c. doivent être mis au midi, ayant soin, comme l'on fait ordinairement, de les couvrir; nous remarquerons seulement que le fumier sec est présérable pour cela à la paille, qui ne couvre jamais si exactement, & dans laquelle il reste toujours un peu de grain qui attire les mulots & les rats qui mangent quelquesois l'écorce des arbres pour se désaltérer dans le temps de la gelée où ils ne trouvent point d'eau à boire, ni d'herbe à paître, c'est ce qui nous est arrivé deux à trois sois; mais quand on se sert de sumier il faut qu'il soit sec, sans quoi il s'échausseroit & seroit moisir les jeunes branches.

Toutes ces précautions sont cependant bien inférieures à ces espaliers en niche ou en rensoncement, tels qu'on en voit aujourd'hui au Jardin du Roi, les plantes sont de cette manière à l'abri de tous les verts, excepté celui du midi qui ne leur peut nuire; le soleil qui échausse ces endroits pendant le jour, empêche que le froid n'y soit si violent pendant la nuit, & on peut avec

grande facilité mettre sur ces renfoncemens une légère couverture qui tiendra les plantes qui y seront dans un état de sécheresse, infiniment propre à prévenir tous les accidens que le verglas & les gelées du printemps auroient pu produire, & la plupart des plantes ne souffriront pas d'être ainsi privées de l'humidité extérieure, parce qu'elles ne transpirent presque pas dans l'hiver, non plus qu'au commencement du printemps, de sorte que l'humidité de l'air suffit à leur besoin.

Mais puisque les rosées rendent les plantes si susceptibles de la gelée du printemps, ne pourroit-on pas espérer que les recherches que M. Musschenbroeck & du Fay ont fait sur cette matière, pourroient tourner au profit de l'Agriculture! car enfin puisqu'il y a des corps qui semblent attirer la rosée, pendant qu'il y en a d'autres qui la repoussent; si on pouvoit peindre, enduire ou crêpir les murailles avec quelque matière qui repousseroit la rosée, il est sûr qu'on auroit lieu d'en espérer un fuccès plus heureux, que de la précaution que l'on prend de mettre une planche en manière de toit au-dessus des espaliers, ce qui ne doit guère diminuer l'abondance de la rosée sur les arbres, puisque M. du Fay a prouvé que souvent elle ne tombe pas perpendiculairement comme une pluie, mais qu'elle nage dans l'air, & qu'elle s'attache aux corps qu'elle rencontre; de sorte qu'il a souvent autant amassé de rosée sous un toit que dans les endroits entièrement découverts. Il nous seroit aisé de reprendre toutes nos observations, & de continuer à en tirer des conséquences utiles à la pratique de l'Agriculture; ce que nous avons dit, par exemple, au sujet de la vigne, doit déterminer à arracher tous les arbres qui empêchent le vent de dissiper les brouillards.

Puisqu'en labourant la terre on en fait sortir plus d'exhalaisons, il faut prêter plus d'attention à ne la pas faire labourer dans les temps critiques.

On doit défendre expressément qu'on ne seme sur les fillons de vigne, des plantes potagères qui, par leurs transpirations, nuiroient à la vigne.

On ne mettra des échalas aux vignes que le plus tard qu'on pourra.

On tiendra les haies qui bordent les vignes du côté du nord, plus basses que de tout autre côté.

On préférera à amender les vignes avec des terreaux plutôt que de les fumer.

Enfin si on est à portée de choisir un terrein, on évitera ceux qui sont dans des sonds, ou dans les terroirs qui transpirent beaucoup.

Une partie de ces précautions peut aussi être employée très-utilement pour les arbres fruitiers, à l'égard, par exemple, des plantes potagères, que les Jardiniers sont toujours empressés de mettre aux pieds de leurs buissons, & encore plus le long de leurs espaliers.

S'il y a des parties hautes & d'autres basses dans les jardins, on pourra avoir l'attention de semer les plantes printanières & délicates sur le haut, préférablement au bas, à moins qu'on n'ait dessein de les couyrir ayec des

cloches, des chassis, &c. car dans le cas où l'humidité ne peut nuire, il seroit fouvent avantageux de choisir les lieux bas pour être à l'abri du vent du nord & de nord-ouest.

On peut aussi profiter de ce que nous avons dit à l'avantage des forêts, car si on a des réserves à faire, ce ne sera jamais dans les endroits où la gelée cause tant de dommage.

Si on seme un bois, on aura attention de mettre dans les vallons des arbres qui soient plus durs à la gelée que le chêne.

Quand on fera des coupes considérables, on mettra dans les clauses du marché, qu'on les commencera toujours du côté du nord, asin que ce vent qui règne ordinairement dans les temps des gelées, dissipe cette humidité qui est préjudiciable aux taillis.

Enfin si, sans contrevenir aux Ordonnances, on peut faire des réserves en lissères, au lieu de laisser des baliveaux qui, sans pouvoir jamais faire de beaux arbres, sont à tous égards la perte des taillis, & particulièrement dans l'occasion présente, en retenant sur les taillis cette humidité qui est si fâcheuse dans les temps de gelée; on aura en même temps attention que la lissère de réserve ne couvre pas le taillis du côté du nord.

Il y auroit encore bien d'autres conséquences utiles qu'on pourroit tirer de nos observations, nous nous contenterons cependant d'en avoir rapporté quelquesunes, parce qu'on pourra suppléer à ce que nous avons

### 360 HISTOIRE NATURELLE.

omis, en prétant un peu d'attention aux observations que nous avons rapportées. Nous sentons bien qu'il y auroit encore sur cette matière nombre d'expériences à faire, mais nous avons cru qu'il n'y avoit aucun inconvénient à rapporter celles que nous avons faites: peut-être même engageront-elles quelqu'autre personne à travailler sur la même matière, & si elles ne produisent pas cet effet, elles ne nous empêcheront pas de suivre les vues que nous ayons encore sur cela.



SUPPLÉMENT



# SUPPLÉMENT

ÀLA

## THÉORIE DE LA TERRE.

PARTIE HYPOTHÉTIQUE.

### PREMIER MÉMOIRE.

RECHERCHES sur le refroidissement de la Terre & des Planètes.

En supposant, comme tous les phénomènes paroissent l'indiquer, que la Terre ait autresois été dans un état de liquésaction causée par le seu; il est démontré par nos expériences, que si le globe étoit entièrement composé de ser ou de matière serrugineuse (a), il ne se seroit consolidé jusqu'au centre qu'en 4026 ans, resroidi au point de pouvoir le toucher sans se brûler en 46991 ans; & qu'il ne se seroit resroidi au point de la température actuelle qu'en 100696 ans; mais comme la Terre, dans tout ce qui nous est connu, nous paroît être composée de matières vitrescibles & calcaires qui se resroidissent en moins de temps que les matières ferrugineuses; il saut

<sup>(</sup>a) Premier & huitième Mémoires.

pour approcher de la vérité autant qu'il est possible, prendre les temps respectifs du refroidissement de ces dissérentes matières, tels que nous les avons trouvés par les expériences du second Mémoire, & en établir le rapport avec celui du resroidissement du ser. En n'employant dans cette somme que le verre, le grès, la pierre calcaire dure, les marbres & les matières ferrugineuses, on trouvera que le globe terrestre s'est consolidé jusqu'au centre en 2905 ans environ, qu'il s'est resroidi au point de pouvoir le toucher en 33911 ans environ, & à la température actuelle en 74047 ans environ.

J'ai cru ne devoir pas faire entrer dans cette somme des rapports du resroidissement des matières qui composent le globe, ceux de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain, du zinc, de l'antimoine & du bismuth, parce que ces matières ne sont, pour ainsi dire, qu'une partie infiniment petite du globe.

De même je n'ai point fait entrer les rapports du refroidissement des glaises, des ocres, des craies & des gyps, parce que ces matières n'ayant que peu ou point de dureté, & n'étant que des détrimens des premières, ne doivent pas être mises au rang de celles dont le globe est principalement composé, qui, prises généralement, sont concrètes, dures & très-solides, & que j'ai cru devoir réduire aux matières vitrescibles, calcaires & ferrugineuses, dont le resroidissement mis en somme d'après la Table que j'en ai donnée (b), est à celui du

<sup>(</sup>b) Second Mémoire, Tome 11, page 279.

fer :: 50516: 70000 pour pouvoir les toucher, & :: 51475: 70000 pour le point de la température actuelle. Ainsi en partant de l'état de la liquéfaction, il a dû s'écouler 2905 ans avant que le globe de la Terre fût consolidé jusqu'au centre; de même il s'est écoulé 33911 ans avant que sa surface sût assez refroidie pour pouvoir la toucher, & 74047 ans avant que sa chaleur propre ait diminué au point de la température actuelle; & comme la diminution du feu ou de la très-grande chaleur se fait toujours à très-peu près en raison de l'épaisseur des corps, ou du diamètre des globes de même densité, il s'ensuit que la Lune, dont le diamètre n'est que de 3 de celui de la Terre, auroit dû se consolider jusqu'au centre en 792 ans 3 environ, se refroidir au point de pouvoir la toucher en 9248 ans 5 environ, & perdre assez de sa chaleur propre pour arriver au point de la température actuelle en 20194 ans environ; en supposant que la Lune est composée des mêmes matières que le globe terrestre, néanmoins comme la densité de la Terre est à celle de la Lune :: 1000: 702, & qu'à l'exception des métaux, toutes les autres matières vitrescibles ou calcaires, suivent dans leur refroidissement le rapport de la densité assez exactement; nous diminuerons les temps du refroidisfement de la Lune dans ce même rapport de 1000 à 702, en sorte qu'au lieu de s'être consolidée jusqu'au centre en 792 ans, on doit dire 556 ans environ, pour le temps réel de sa consolidation jusqu'au centre, & 6492 ans pour son refroidissement au point de pouvoir

Zzij

#### 364 HISTOIRE NATURELLE.

la toucher, & enfin 14176 ans pour son refroidissement à la température actuelle de la Terre; en sorte qu'il y a 59871 ans entre le temps de son refroidissement & celui du refroidissement de la Terre, abstraction faite de la compensation qu'a dû produire sur l'une & sur l'autre la chaleur du Soleil, & la chaleur réciproque qu'elles se sont envoyée.

De même le globe de Mercure, dont le diamètre n'est que \frac{1}{3} de celui de notre globe, auroit dû se consolider jusqu'au centre en 968 ans \frac{1}{3}; se refroidir au point de pouvoir le toucher en 11301 ans environ, & arriver à celui de la température actuelle de la Terre en 24682 ans environ, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle de la Terre; mais sa densité étant à celle de la Terre :: 2040 : 1000, il faut prolonger dans la même raison les temps de son refroidissement. Ainsi Mercure s'est consolidé jusqu'au centre en 1976 ans 3, refroidi au point de pouvoir le toucher en 23054 ans, & enfin à la température actuelle de la Terre en 50351 ans, en sorte qu'il y a 23696 ans entre le temps de son refroidissement & celui du refroidissement de la Terre, abstraction faite de même de la compensation qu'a dû faire à la perte de sa chaleur propre, la chaleur du Soleil duquel il est plus voisin qu'aucune autre planète.

De même le diamètre du globe de Mars n'étant que  $\frac{13}{25}$  de celui de la Terre, il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 1510 ans  $\frac{3}{5}$  environ, se refroidir au point de pouvoir le toucher en 17634 ans environ, &

arriver à celui de la température actuelle de la Terre en 38504 ans environ, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle de la Terre; mais sa densité étant à celle du globe terrestre :: 730: 1000, il faut diminuer dans la même raison les temps de son restroidissement. Ainsi Mars se sera consolidé jusqu'au centre en 1102 ans \frac{18}{25} environ, restroidi au point de pouvoir le toucher en 12873 ans, & ensin à la température actuelle de la Terre en 28108 ans; en sorte qu'il y a 45839 ans entre les temps de son restroidissement & celui de la Terre, abstraction saite de la dissérence qu'a dû produire la chaleur du Soleil sur ces deux planètes.

De même le diamètre du globe de Vénus étant 17 du diamètre de notre globe, il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 2744 ans environ, se refroidir au point de pouvoir le toucher en 32027 ans environ, & arriver à celui de la température actuelle de la Terre en 69933 ans, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle de la Terre, mais sa densité étant à celle du globe terrestre : : 1270 : 1000, il faut augmenter dans la même raison les temps de son refroidissement. Ainsi Vénus ne se sera consolidée jusqu'au centre qu'en 3484 ans 22 environ, refroidie au point de pouvoir la toucher en 40674 ans, & enfin à la température actuelle de la Terre en 888 15 ans environ, en sorte que ce ne sera que dans 14768 ans que Vénus sera au même point de température qu'est actuellement la Terre, toujours abstraction faite de la différente compensation qu'a dû faire la chaleur du Soleil sur l'une & sur l'autre.

Le diamètre du globe de Saturne étant à celui de la Terre :: 9 ½: 1, il s'ensuit que malgré son grand éloignement du Soleil il est encore bien plus chaud que la Terre, car abstraction faite de cette légère différence, causée par la moindre chaleur qu'il reçoit du Soleil, il se trouve qu'il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 27597 ans  $\frac{1}{3}$ , se refroidir au point de pouvoir le toucher en 322154 ans ½, & arriver à celui de la température actuelle en 703446 ½, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle du globe terrestre, mais sa densité n'étant à celle de la Terre que : : 184 : 1000, il faut diminuer dans la même raison les temps de son refroidissement. Ainsi Saturne se sera consolidé jusqu'au centre en 5078 ans environ, refroidi au point de pouvoir le toucher en 59276 ans environ, & enfin à la température actuelle en 129434 ans; en sorte que ce ne sera que dans 55387 ans que Saturne sera refroidi au même point de tempéture qu'est actuellement la Terre, abstraction faite nonseulement de la chaleur du Soleil, mais encore de celle qu'il a dû recevoir de ses satellites & de son anneau.

De même le diamètre de Jupiter étant onze sois plus grand que celui de la Terre, il s'ensuit qu'il est encore bien plus chaud que Saturne, parce que d'une part il est plus gros, & que d'autre part il est moins éloigné du Soleil; mais en ne considérant que sa chaleur propre, on voit qu'il n'auroit dû se consolider jusqu'au centre qu'en 31955 ans, ne se refroidir au point de pouvoir le toucher qu'en 373021 ans, & n'arriver à celui de

la température de la Terre qu'en 814514 ans, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle du globe terrestre, mais sa densité n'étant à celle de la Terre que : 292: 1000, il saut diminuer dans la même raison les temps de son resroidissement. Ainsi Jupiter se sera consolidé jusqu'au centre en 9331 ans ½ environ, resroidi au point de pouvoir le toucher en 108922 ans, & ensin à la température actuelle en 237838 ans; en sorte que ce ne sera que dans 163791 ans que Jupiter sera resroidi au même point de température qu'est actuellement la Terre, abstraction saite de la compensation, tant par la chaleur du Soleil que par la chaleur de ses satellites.

Ces deux planètes, Jupiter & Saturne, quoique les plus éloignées du Soleil, doivent donc être beaucoup plus chaudes que la Terre, qui néanmoins, à l'exception de Vénus, est de toutes les autres planètes celle qui est actuellement la moins froide. Mais les satellites de ces deux grosses planètes auront, comme la Lune, perdu leur chaleur propre en beaucoup moins de temps, & dans la proportion de leur diamètre & de leur densité; il y a seulement une double compensation à faire sur cette perte de la chaleur intérieure des satellites, d'abord par celle du Soleil, & ensuite par la chaleur de la planète principale qui a dû, sur-tout dans le commencement & encore aujourd'hui, se porter sur ces satellites, & les réchausses à l'extérieur beaucoup plus que celle du Soleil.

Dans la supposition que toutes les planètes aient été formées de la matière du Soleil, & projetées hors de cet

astre dans le même temps, on peut prononcer sur l'époque de leur formation, par le temps qui s'est écoulé pour leur refroidissement. Ainsi la Terre existe comme les autres planètes sous une forme solide & consistante à la surface. au moins depuis 74047 ans, puisque nous avons démontré qu'il faut ce même temps pour refroidir au point de la température actuelle un globe en incandescence, qui seroit de la même grosseur que le globe terrestre (c), & composé des mêmes matières. Et comme la déperdition de la chaleur de quelque degré qu'elle soit, se fait en même raison que l'écoulement du temps, on ne peut guère douter que cette chaleur de la Terre ne fût double il y a 3702 3 ans 1, de ce qu'elle est aujourd'hui, & qu'elle n'ait été triple, quadruple, centuple, &c. dans des temps plus reculés à mesure qu'on se rapproche de la date de l'état primitif de l'incandescence générale. Sur les 74047 ans, il s'est, comme nous l'avons dit, écoulé 2905 ans avant que la masse entière de notre globe sût consolidée jusqu'au centre; l'état d'incandescence d'abord avec flamme, & ensuite avec lumière rouge à la surface, a duré tout ce temps, après lequel la chaleur quoiqu'obscure, ne laissoit pas d'être assez forte pour enslammer les matières combustibles, pour rejeter l'eau & la dissiper en vapeurs, pour sublimer les substances volatiles, &c. Cet état de grande chaleur sans incandescence a duré 33911 ans, car

<sup>(</sup>c) Voyez le huitième Mémoire de la Partie Expérimentale, page 2 de ce l'élème.

nous avons démontré par les expériences du premier Mémoire (d), qu'il faudroit 42964 ans à un globe de fer gros comme la Terre, & chauffé jusqu'au rouge pour se refroidir au point de pouvoir le toucher sans se brûler; & par les expériences du second Mémoire (e), on peut conclure que le rapport du refroidissement à ce point des principales matières qui composent le globe terrestre, est à celui du refroidissement du ser :: 50516:70000; or 70000: 50516::42964:33911 à très-peu près. Ainsi le globe terrestre très-opaque aujourd'hui, a d'abord été brillant de sa propre lumière pendant 2905 ans, & ensuite sa surface n'a cessé d'être assez chaude pour brûler, qu'au bout de 33911 autres années. Déduisant donc ce temps sur 74047 ans qu'a duré le refroidissement de la Terre au point de la température actuelle, il reste 40136 ans; c'est de quelques siècles après cette époque, que l'on peut dans cette hypothèse dater la naissance de la Nature organisée sur le globe de la Terre; car il est évident qu'aucun être vivant ou organisé n'a pu exister, & encore moins subsister dans un monde où la chaleur étoit encore si grande, qu'on ne pouvoit sans se brûler en toucher la surface, & que par conséquent ce n'a été qu'après la dissipation de cette chaleur trop forte, que la Terre a pu nourrir des animaux & des plantes.

La Lune qui n'a que 3 du diamètre de notre globe,

<sup>(</sup>d) Tome I, page 157.

<sup>(</sup>e) Idem, pages 279 & suivantes, Supplément. Tome II.

& que nous supposons composée d'une matière dont la densité n'est à celle de la Terre que :: 702 : 1000, a dû parvenir à ce premier moment de chaleur bénigne & productive bien plus tôt que la Terre, c'est-à-dire, quelque temps après les 6492 ans qui se sont écoulés avant son refroidissement, au point de pouvoir, sans se brûler, en toucher la surface.

Le globe terrestre se seroit donc refroidi du point d'incandescence au point de la température actuelle en 74047 ans, supposé que rien n'eût compensé la perte de sa chaleur propre; mais d'une part le Soleil envoyant constamment à la Terre une certaine quantité de chaleur, l'accession ou le gain de cette chaleur extérieure, a dû compenser en partie la perte de sa chaleur intérieure, & d'autre part la Lune dont la surface, à cause de sa proximité, nous paroît aussi grande que celle du Soleil, étant aussi chaude que cet astre dans le temps de l'incandescence générale, envoyoit en ce moment à la Terre autant de chaleur que le Soleil même, ce qui fait une seconde compensation qu'on doit ajouter à la première, sans compter la chaleur envoyée dans le même temps par les cinq autres planètes, qui semble devoir ajouter encore quelque chose à cette quantité de chaleur extérieure que reçoit & qu'a reçue la Terre dans les temps précédens: abstraction faite de toute compensation par la chaleur extérieure à la perte de la chaleur propre de chaque planète, elles se seroient donc refroidies dans l'ordre fuivant:

| À POUVOIR EN TOUCHER LA SURFACE fans se brûler.                                                                                                                       | λ LA TEMPÉRATURE<br>actuelle de la Terre.                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Globe terrestre en 33911 ans.  LA LUNE en 6492 ans.  MERCURE en 23054 ans.  VÉNUS en 40674 ans.  MARS en 12873 ans.  JUPITER en 108922 ans.  SATURNE en 59276 ans. | En 74047 ans. En 14176 ans. En 50351 ans. En 88815 ans. En 28108 ans. En 237838 ans. En 129434 ans. |

Mais on verra que ces rapports varieront par la compensation que la chaleur du Soleil a faite à la perte de la chaleur propre de toutes les planètes.

Pour estimer la compensation que fait l'accession de cette chaleur extérieure envoyée par le Soleil & les planètes, à la perte de la chaleur intérieure de chaque planète en particulier, il faut commencer par évaluer la compensation que la chaleur du Soleil seul a faite à la perte de la chaleur propre du globe terrestre. On a fait une estimation assez précise de la chaleur qui émane actuellement de la Terre & de celle qui lui vient du Soleil; on a trouvé par des observations très-exactes & suivies pendant plusieurs années, que cette chaleur qui émane du globe terrestre, est en tout temps & en toutes faisons bien plus grande que celle qu'il reçoit du Soleil. Dans nos climats, & particulièrement fous le parallèle de Paris, elle paroît être en été vingt-neuf fois, & en hiver quatre cents quatre-vingt-onze fois plus grande que A aa ij

la chaleur qui nous vient du Soleil (f). Mais on tomberoit dans l'erreur si l'on vouloit tirer de l'un ou de l'autre de ces rapports ou même des deux pris ensemble, le rapport réel de la chaleur propre du globe terrestre à celle qui lui vient du Soleil, parce que ces rapports ne donnent que les points de la plus grande chaleur de l'été & de la plus petite chaleur, ou ce qui est la même chose, du plus grand froid en hiver, & qu'on ignore tous les rapports intermédiaires des autres faisons de l'année. Néanmoins ce ne seroit que de la somme de tous ces rapports, soigneusement observés chaque jour, & ensuite réunis, qu'on pourroit tirer la proportion réelle de la chaleur du globe terrestre à celle qui lui vient du Soleil. Mais nous pouvons arriver plus aisément à ce même but, en prenant le climat de l'Équateur qui n'est pas sujet aux mêmes inconvéniens; parce que les étés, les hivers & toutes les saisons y étant à peu-près égales, le rapport de la chaleur solaire à la chaleur terrestre y est constant, & toujours de 1/50, non-seulement sous la ligne Equatoriale, mais à cinq degrés des deux côtés de cette ligne (g). On peut donc croire d'après ces observations, qu'en général la chaleur de la Terre est encore aujourd'hui cinquante fois plus grande que la chaleur qui lui vient du Soleil. Cette addition ou compensation de 1/50 à la perte de la chaleur propre du globe, n'est pas

<sup>(</sup>f) Voyez la Table dressée par M. de Mairan, Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1765, page 143.

<sup>(</sup>g) Voyez la Table citée ci-dessus.

fi considérable qu'on auroit été porté à l'imaginer. Mais à mesure que le globe se restroidira davantage, cette même chaleur du Soleil, sera une plus sorte compensation & deviendra de plus en plus nécessaire au maintien de la Nature vivante; comme elle a été de moins en moins utile à mesure qu'on remonte vers les premiers temps; car en prenant 74047 ans pour date de la formation de la Terre & des planètes, il s'est écoulé peut-être plus de 35000 ans, où la chaleur du Soleil étoit de trop pour nous, puisque la surface de notre globe étoit encore si chaude au bout de 33911 ans, qu'on n'auroit pu la toucher.

Pour évaluer l'effet total de cette compensation qui est \( \frac{1}{50} \) aujourd'hui, il faut chercher ce qu'elle a été précédemment, à commencer du premier moment lorsque la Terre étoit en incandescence; ce que nous trouverons en comparant la chaleur actuelle du globe terrestre avec celle qu'il avoit dans ce temps. Or nous savons par les expériences de Newton, corrigées dans notre premier Mémoire (h), que la chaleur du ser rouge qui est à trèspeu près égale à celle du verre en incandescence, est huit sois plus grande que la chaleur de l'eau bouillante, & vingt-quatre sois plus grande que celle du Soleil en été. Or cette chaleur du Soleil en été, à laquelle Newton a comparé les autres chaleurs, est composée de la chaleur propre de la Terre & de celle qui lui vient du Soleil en

<sup>(</sup>h) Premier Mémoire sur les progrès de la chaleur, partie expérimentale, tome 1, page 145.

été dans nos climats; & comme cette dernière chaleur n'est que 1/20 de la première, il s'ensuit que de 30 ou 1 qui représentent ici l'unité de la chaleur en été, il n'en appartient au Soleil que 1/30, & qu'il en appartient 29 à la Terre. Ainsi la chaleur du fer rouge qui a été trouvée vingt-quatre fois plus grande que ces deux chaleurs prises entemble, doit être augmentée de 1 dans la même raison qu'elle est aussi diminuée, & cette augmentation est par conséquent de  $\frac{24}{30}$  ou de  $\frac{4}{5}$ . Nous devons donc estimer à très-peu près 25 la chaleur du fer rouge, relativement à la chaleur propre & actuelle du globe terrestre qui nous fert d'unité. On peut donc dire que dans le temps de l'incandescence, il étoit vingt-cinq fois plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui; car nous devons regarder la chaleur du Soleil comme une quantité constante, ou qui n'a que très-peu varié depuis la formation des planètes. Ainsi la chaleur actuelle du globe étant à celle de son état d'incandescence:: 1:25, & la diminution de cette chaleur s'étant faite en même raison que la succession du temps, dont l'écoulement total depuis l'incandescence est de 74047 ans; nous trouverons en divisant 74047 par 25, que tous les 2962 ans environ, cette première chaleur du globe a diminuć de 1/3; & qu'elle continuera de diminuer de même jusqu'à ce qu'elle soit entièrement dissipée; en sorte qu'ayant été 25 il y a 74047 ans, & se trouvant aujourd'hui 25 ou 1, elle sera dans 74047 autres années 1/43 de ce qu'elle est actuellement.

Mais cette compensation par la chaleur du Soleil

étant 1 aujourd'hui, étoit-vingt-cinq fois plus petite dans le temps que la chaleur du globe étoit vingt-cinq fois plus grande; multipliant donc  $\frac{1}{50}$  par  $\frac{1}{25}$ , la compensation dans l'état d'incandescence n'étoit que de 1 1250. Et comme la chaleur primitive du globe a diminué de  $\frac{1}{25}$  tous les 2962 ans, on doit en conclure que dans les derniers 2962'ans, la compensation étant 1/50, & dans les premiers 2962 ans étant  $\frac{1}{1250}$ , dont la somme est  $\frac{26}{1250}$ , la compenfation des temps suivans & antécédens, c'est-à-dire, pendant les 2962 ans précédant les derniers, & pendant les 2962 suivant les premiers, a toujours été égale à  $\frac{26}{1250}$ . D'où il résulte que la compensation totale pendant les 74047 ans, est  $\frac{26}{1250}$  multipliés par 12  $\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes de 2962 ans, ce qui donne 325 ou 13 C'est-là toute la compensation que la chaleur du Soleil a faite à la perte de la chaleur propre du globe terrestre; cette perte depuis le commencement jusqu'à la fin des 74047 ans étant 25, elle est à la compensation totale, comme le temps total de la période, est au temps du prolongement du refroidissement pendant cette période de 74047 ans. On aura donc 25: 13 :: 74047: 770 ans environ. Ainsi au lieu de 74047 ans, on doit dire qu'il y a 74817 ans que la Terre a commencé de recevoir la chaleur du Soleil & de perdre la sienne.

Le feu du Soleil qui nous paroît si considérable, n'ayant compensé la perte de la chaleur propre de notre globe que de 13 sur 25, depuis le premier temps de sa formation, l'on voit évidemment que la compensation qu'a pu produire la chaleur envoyée par la Lune & par les autres planètes à la Terre est si petite, qu'on pourroit la négliger, sans craindre de se tromper, de plus de dix ans sur le prolongement des 74817 ans qui se sont écoulés pour le resroidissement de la Terre à la température actuelle. Mais comme dans un sujet de cette espèce on peut desirer que tout soit démontré, nous serons la recherche de la compensation qu'a pu produire la chaleur de la Lune à la perte de la chaleur du globe de la Terre.

La Lune se seroit refroidie au point de pouvoir en toucher la surface en 6492 ans, & au point de la température actuelle de la Terre en 14176 ans, en supposant que la Terre se fût elle-même refroidie à ce point en 74047 ans; mais comme elle ne s'est réellement refroidie à la température actuelle qu'en 74817 ans environ, la Lune n'a pu se refroidir de même qu'en 14323 ans environ, en supposant encore que rien n'eût compensé la perte de sa chaleur propre. Ainsi sa chaleur étoit à la fin de cette période de 14323 ans, vingt-cinq fois plus petite que dans le temps de l'incandescence, & l'on aura en divisant 14323 par 25, 533 ans environ; en sorte que tous les 533 ans, cette première chaleur de la Lune a diminué de 1/25, & qu'étant d'abord 25, elle s'est trouvée 25 ou 1 au bout de 14323 ans, & de 1/2 au bout de 14323 autres années; d'où l'on peut conclure que la Lune après 28646 ans, auroit été aussi refroidie

refroidie que la Terre le sera dans 74817 ans, si rien n'eût compensé la perte de la chaleur propre de cette planète.

Mais la Lune n'a pu envoyer à la Terre une chaleur un peu considérable que pendant le temps qu'a duré son incandescence & son état de chaleur, jusqu'au degré de la température actuelle de la Terre, & elle seroit en effet arrivée à ce point de refroidissement en 14323 ans, si rien n'eût compensé la perte de sa chaleur propre; mais nous démontrerons tout-à-l'heure que pendant cette période de 14323 ans, la chaleur du Soleil a compensé la perte de la chaleur de la Lune, assez pour prolonger le temps de son refroidissement de 149 ans; & nous démontrerons de même que la chaleur envoyée par la Terre à la Lune pendant cette même période de 14323 ans, a prolongé son refroidissement de 1937 ans. Ainsi la période réelle du temps du refroidissement de la Lune, depuis l'incandescence jusqu'à la température actuelle de la Terre, doit être augmentée de 2086 ans, & se trouve être de 16409 ans, au lieu de 14323 ans.

Supposant donc la chaleur qu'elle nous envoyoit dans le temps de son incandescence, égale à celle qui nous vient du Soleil, parce que ces deux astres nous présentent chacun une surface à peu-près égale; on verra que cette chaleur envoyée par la Lune, étant comme celle du Soleil 100 de la chaleur actuelle du globe terrestre, ne faisoit compensation dans le temps de l'incandescence que de 11250 à la perte de la chaleur intérieure de notre

Supplément. Tome II.

Вьь

globe, parce qu'il étoit lui-même en incandescence, & qu'alors sa chaleur propre étoit vingt-cinq sois plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or au bout de 16409 ans la Lune étant restroidie au même point de température que l'est actuellement la Terre, la chaleur que cette planete lui envoyoit dans ce temps, n'auroit pu faire qu'une compensation vingt-cinq sois plus petite que la première, c'est-a-dire, de 1/31250 si le globe terrestre eût con ervé son état d'incandescence; mais sa première chaleur avant diminué de 1/25 tous les 2962 ans, elle n'étoit plus que de 19½ environ au bout de 16409 ans. Ainsi la compensation que faisoit alors la chaleur de la

Lune, au lieu de n'être que de  $\frac{1}{31250}$ , étoit de  $\frac{25}{31250}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation du premier

& du dernier temps, c'est - à - dire  $\frac{1}{1250}$  avec  $\frac{\frac{19\frac{1}{25}}{25}}{31250}$  on

aura  $\frac{10^{\frac{1}{2}}}{31250}$  pour la somme de ces deux compensations qui etant multipliée par  $12^{\frac{1}{2}}$ , moitié de la somme de tous les termes, donne  $\frac{300^{\frac{1}{2}}}{31250}$  pour la compensation totale qu'a saite la chaleur envoyée par la Lune à la Terre pendant les 10400 ans. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps total de la periode est au prolongement du restroidissement, on aura  $25:\frac{3000^{\frac{1}{2}}}{31250}::16409:6\frac{62}{125}$  environ. Ainsi la chaleur que la Lune a envoyée sur le globe terrestre

pendant 16409 ans, c'est-à-dire, depuis l'état de son incandescence jusqu'à celui où elle avoit une chaleur égale à la température actuelle de la Terre, n'a prolongé le restroidissement de notre globe que de 6 ans ½ environ, qui étant ajoutés aux 74817 ans que nous avons trouvés précédemment, sont en tout 74823 ans ½ environ, qu'on doit encore augmenter de 8 ans, parce que nous n'avons compté que 74047 ans, au lieu de 74817 pour le temps du restroidissement de la Terre, & que 74047 ans: 770: 8 ans environ, & par conséquent on peut réellement assigner 74831 ½ ou 74832 ans, à très-peu près pour le temps précis qui s'est écoulé depuis l'incandescence de la Terre jusqu'à son restroidissement à la température actuelle.

On voit par cette évaluation de la chaleur, que la Lune a envoyée sur la Terre, combien est encore plus petite la compensation que la chaleur des cinq autres planètes a pu saire à la perte de la chaleur intérieure de notre globe; ces cinq planètes prises ensemble, ne présentent pas à nos yeux une étendue de surface à beaucoup près aussi grande que celle de la Lune seule, & quoique l'incandescence des deux grosses planètes ait duré bien plus long-temps que celle de la Lune, & que leur chaleur subsiste encore aujourd'hui à un très - haut degré, teur éloignement de nous est si grand, qu'elles n'ont pu prolonger le refroidissement de notre globe que d'une si petite quantité de temps, qu'on peut la regarder comme pulle, & qu'on doit s'en tenir aux 74832 ans que nous B b b ij

globe, parce qu'il étoit lui-même en incandescence, & qu'alors sa chaleur propre étoit vingt-cinq sois plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or au bout de 16409 ans la Lune étant restroidie au même point de température que l'est actuellement la Terre, la chaleur que cette planète lui envoyoit dans ce temps, n'auroit pu faire qu'une compensation vingt-cinq sois plus petite que la première, c'est-à-dire, de 1/31250 si le globe terrestre eût conservé son état d'incandescence; mais sa première chaleur ayant diminué de 1/25 tous les 2962 ans, elle n'étoit plus que de 19½ environ au bout de 16409 ans. Ainsi la compensation que faisoit alors la chaleur de la

Lune, au lieu de n'être que de  $\frac{1}{31250}$ , étoit de  $\frac{25}{31250}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation du premier

& du dernier temps, c'est - à - dire  $\frac{1}{1250}$  avec  $\frac{192}{31250}$  on

aura  $\frac{25}{31250}$  pour la somme de ces deux compensations qu'étant multipliée par  $12\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tou les termes, donne  $\frac{309\frac{1}{2}}{31250}$  pour la compensation totale qu'faite la chaleur envoyée par la Lune à la Terre pendles 16409 ans. Et comme la perte de la chaleur pre est à la compensation en même raison que le temps t de la période est au prolongement du refroidissemon aura  $25:\frac{309\frac{1}{2}}{31250}::16409:6\frac{62}{125}$  environ. L'in chaleur que la Lune a envoyée sur le globe.

donnent 13/50 pour la compensation totale pendant cette première période de 14323 ans. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du restroidissement, on aura 25: 13/50: 14323: 149 ans environ. D'où l'on voit que le prolongement du temps pour le restroidissement de la Lune, par la chaleur du Soleil, a été de 149 ans pendant cette première période de 14323 ans, ce qui fait en tout 14472 ans pour le temps du restroidissement, y compris le prolongement qu'a produit la chaleur du Soleil.

Mais on doit en effet prolonger encore le temps du refroidissement de cette planète, parce que l'on est assuré, même par les phénomènes actuels, que la Terre lui envoie une grande quantité de lumière, & en mêmetemps quelque chaleur. Cette couleur terne qui se voit fur la surface de la Lune quand elle n'est pas éclairée du Soleil, & à laquelle les Astronomes ont donné le nom de lumière cendrée, n'est à la vérité que la réflexion de la lumière folaire que la Terre lui envoie; mais il faut que la quantité en soit bien considérable, pour qu'après une double réflexion elle soit encore sensible à nos yeux d'une distance aussi grande. En effet cette lumière est près de seize sois plus grande que la quantité de lumière qui nous est envoyée par la pleine Lune, puisque la surface de la Terre est pour la Lune près de seize sois plus étendue que la surface de cette planète ne l'est pour nous.

### 382 HISTOIRE NATURELLE.

Pour me donner l'idée nette d'une lumière seize fois plus sorte que celle de la Lune, j'ai fait tomber dans un lieu obscur, au moyen des miroirs d'Archimède, trente-deux images de la pleine Lune, réunies sur les mêmes objets; la lumière de ces trente-deux images étoit seize sois plus sorte que la lumière simple de la Lune, car nous avons démontré par les expériences du sixième Mémoire, que la lumière en général ne perd qu'environ moitié par la réslexion sur une surface bien polie. Or cette lumière des trente-deux images de la Lune, m'a paru éclairer les objets autant & plus que celle du jour lorsque le Ciel est couvert de nuages; il n'y a donc point de nuit pour la face de la Lune qui nous regarde, tant que le Soleil éclaire la face de la Terre qui la regarde elle-même.

Mais cette lumière n'est pas la seule émanation bénigne que la Lune ait reçue & reçoive de la Terre. Dans le commencement des temps, le globe terrestre étoit pour cette planète un second Soleil plus ardent que le premier; comme sa distance à la Terre n'est que de quatre-vingt-cinq mille lieues, & que la distance du Soleil est d'environ trente-trois millions, la Terre faisoit alors sur la Lune un seu bien supérieur à celui du Soleil; nous serons aisément l'estimation de cet esset, en considérant que la Terre présente à la Lune une surface environ seize sois plus grande que le Soleil, & par conséquent le globe terrestre dans son état d'incandescence étoit pour la Lune un astre seize sois plus

donnent 13/50 pour la compensation totale pendant cette première période de 14323 ans. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du restroidissement, on aura 25: 13/50: 14323: 149 ans environ. D'où l'on voit que le prolongement du temps pour le restroidissement de la Lune, par la chaleur du Soleil, a été de 149 ans pendant cette première période de 14323 ans, ce qui fait en tout 14472 ans pour le temps du restroidissement, y compris le prolongement qu'a produit la chaleur du Soleil.

Mais on doit en effet prolonger encore le temps du refroidissement de cette planète, parce que l'on est assuré, même par les phénomènes actuels, que la Terre lui envoie une grande quantité de lumière, & en mêmetemps quelque chaleur. Cette couleur terne qui se voit fur la surface de la Lune quand elle n'est pas éclairée du Soleil, & à laquelle les Astronomes ont donné le nom de lumière cendrée, n'est à la vérité que la réflexion de la lumière solaire que la Terre lui envoie; mais il faut que la quantité en soit bien considérable, pour qu'après une double réflexion elle soit encore sensible à nos yeux d'une distance aussi grande. En effet cette lumière est près de seize fois plus grande que la quantité de lumière qui nous est envoyée par la pleine Lune, puisque la surface de la Terre est pour la Lune près de seize fois plus étendue que la surface de cette planète ne l'est pour nous.

que la Lune étoit elle-même en incandescence, & que sa chaleur propre étoit vingt-cinq fois plus grande qu'elle n'étoit au bout des 14323 ans; néanmoins la chaleur de notre globe ayant diminué de 25 à 20 ½ environ, depuis son incandescence jusqu'à ce même terme de 14323 ans, il s'ensuit que la chaleur envoyée par la Terre à la Lune, dans ce temps, n'auroit fait compensation que de  $\frac{12 \cdot \frac{11}{12}}{1250}$  si la Lune eût conservé son état d'incandescence, mais sa première chaleur ayant diminué pendant les 14323 ans de 25, la compensation que faisoit alors la chaleur de la Terre, au lieu de n'être que de 12 23 a été de 12 25 multipliés par 25, c'est-à-dire, de  $\frac{322}{1250}$ ; en ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette période de 14323 ans; favoir,  $\frac{16}{1250}$  &  $\frac{322}{1250}$ , on aura  $\frac{338}{1250}$ pour la somme de ces deux termes de compensation, qui étant multipliée par 12 1, moitié de la somme de tous les termes, donne  $\frac{4225}{1250}$  ou  $3\frac{19}{50}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par la Terre à 🖍 Lune pendant les 14323 ans; & comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidisfement, on aura  $25:3\frac{19}{50}::14323:1937$  ans environ. Ainsi la chaleur de la Terre a prolongé de 1937 ans le refroidissement de la Lune pendant la première période de 14323 ans, & la chaleur du Soleil l'ayant aussi prolongé de 149 ans, la période du temps réel qui s'est écoulé depuis l'incandescence jusqu'au refroidissement

arriver à celui de la température actuelle de la Terre en 38504 ans environ, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle de la Terre; mais sa densité étant à celle du globe terrestre :: 730: 1000, il faut diminuer dans la même raison les temps de son resroidissement. Ainsi Mars se sera consolidé jusqu'au centre en 1102 ans 18/25 environ, resroidi au point de pouvoir le toucher en 12873 ans, & ensin à la température actuelle de la Terre en 28108 ans; en sorte qu'il y a 45839 ans entre les temps de son resroidissement & celui de la Terre, abstraction saite de la dissérence qu'a dû produire la chaleur du Soleil sur ces deux planètes.

De même le diamètre du globe de Vénus étant 17 du diamètre de notre globe, il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 2744 ans environ, se refroidir au point de pouvoir le toucher en 32027 ans environ, & arriver à celui de la température actuelle de la Terre en 69933 ans, s'il étoit composé d'une matière semblable à celle de la Terre, mais sa densité étant à celle du globe terrestre : : 1270 : 1000, il faut augmenter dans la même raison les temps de son refroidissement. Ainsi Vénus ne se sera consolidée jusqu'au centre qu'en 3484 ans 22 environ, refroidie au point de pouvoir la toucher en 40674 ans, & enfin à la température actuelle de la Terre en 88815 ans environ, en sorte que ce ne sera que dans 14768 ans que Vénus sera au même point de température qu'est actuellement la Terre, toujours abstraction faite de la différente compensation qu'a dû faire la chaleur du Soleil sur l'une & sur l'autre.

étant de 20 ½, la compensation qu'elle a faite alors a été de 3217 Or la chaleur de la Terre ayant diminué pendant cette seconde période de 20  $\frac{1}{7}$  à 15  $\frac{2}{7}$ , la compensation n'eût été que de 244 11 environ, à la fin de cette période si la Lune eût conservé le degré de chaleur qu'elle avoit au commencement de cette même période; mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 1 pendant cette seconde période, la compensation produite par la chaleur de la Terre, au lieu de n'être que  $\frac{244\frac{11}{12}}{1250}$  a été de  $\frac{6111\frac{17}{12}}{1250}$  à la fin de cette seconde période; ajoutant les deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette feconde période, c'est-à-dire,  $\frac{3^{22\frac{7}{2}}}{1250}$  &  $\frac{6111\frac{17}{12}}{1250}$  on aura  $\frac{6433\frac{4}{7}}{1250}$ qui étant multipliés par 12 1, moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{80423}{1250}$  ou  $64\frac{1}{3}$  environ, pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par la Terre à la Lune dans cette seconde période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25:64 \frac{1}{3}::14323 38057 ans environ. Ainsi le prolongement du refroidissement de la Lune, par la chaleur de la Terre, qui a été de 1937 ans pendant la première période, se trouve de 38057 ans environ pour la seconde période de 14323 ans.

A l'égard du moment où la chaleur envoyée par le Soleil à la Lune, a été égale à sa chaleur propre, il ne s'est trouvé ni dans la première ni dans la seconde période de 14323 ans, mais dans la troisième précisément, au second terme de cette troisième période, qui multiplié par 57223, donne 114521, lesquels ajoutés aux 28646 années des deux périodes, sont 29791 ans 21. Ainsi c'est dans l'année 29792 de la formation des planètes que l'accession de la chaleur du Soleil a commencé à égaler & ensuite surpasser la déperdition de la chaleur propre de la Lune.

Le refroidissement de cette planète a donc été prolongé pendant la première période, 1.° de 149 ans par la chaleur du Soleil; 2.° de 1937 ans par la chaleur de la Terre; & dans la seconde période le refroidissement de la Lune a été prolongé, 3.° de 3724 ans par la chaleur du Soleil, & 4.° de 38057 ans par la chaleur de la Terre. En ajoutant ces quatre termes on aura 43867 ans, qui étant joints aux 28646 ans des deux périodes, sont en tout 72513 ans. D'où l'on voit que c'a été dans l'année 72513, c'est-à-dire, il y a 2318 ans que la Lune a été refroidie au point de ½ de la température actuelle du globe de la Terre.

La plus grande chaleur que nous ayons comparée à celle du Soleil ou de la Terre, est la chaleur du ser rouge; & nous avons trouvé que cette chaleur extrême n'est néanmoins que vingt-cinq sois plus grande que la chaleur actuelle du globe de la Terre, en sorte que notre globe, lorsqu'il étoit en incandescence, ayant 25 de chaleur, n'en a plus que la vingt-cinquième partie, c'est-à-dire 25 ou 1; & en supposant la première période de 74047 ans, on doit conclure que dans une

seconde période semblable de 74047 ans, cette chaleur ne sera plus que 1/25 de ce qu'elle étoit à la fin de la première période, c'est-à-dire, il y a 785 ans. Nous regardons le terme 1/25 comme celui de la plus petite chaleur, de la même façon que nous avons pris 25, comme celui de la plus forte chaleur dont un corps solide puisse être pénétré. Cependant ceci ne doit s'entendre que relativement à notre propre nature, & à celle des êtres organisés, car cette chaleur 1/25 de la température actuelle de la Terre, est encore double de celle qui nous vient du Soleil, ce qui fait une chaleur considérable, & qui ne peut être regardée, comme très-petite, que relativement à celle qui est nécessaire au maintien de la Nature vivante; car il est démontré, même par ce que nous venons d'exposer, que si la chaleur actuelle de la Terre étoit vingt-cinq fois plus petite qu'elle ne l'est, toutes les matières fluides du globe seroient gelées, & que ni l'eau, ni la sève, ni le sang ne pourroient circuler; & c'est par cette raison que j'ai regardé le terme  $\frac{1}{25}$  de sa chaleur actuelle du globe, comme le point de la plus petite chaleur, relativement à la Nature organisée, puisque de la même manière qu'elle ne peut naître dans le feu, ni exister dans la très-grande chaleur, elle ne peut de même subsister sans chaleur ou dans une trop petite chaleur. Nous tâcherons d'indiquer plus précisément les termes de froid & de chaud, où les êtres vivans cesseroient d'exister, mais il faut voir auparavant comment se sera le progrès du refroidissement du globe terrestre jusqu'à ce point \(\frac{1}{25}\) de sa chaleur actuelle.

Nous avons deux périodes de temps, chacune de 74047 ans, dont la première est écoulée, & a été prolongée de 785 ans par d'accession de la chaleur du Soleil & de celle de la Lune. Dans cette première période, la chaleur propre de la Terre s'est réduite de 25 à 1, & dans la seconde période, elle se réduira de 1 à 1/4. Or, nous n'avons à considérer dans cette seconde période que la compensation de la chaleur du Soleil, car on voit que la chaleur de la Lune est depuis longtemps si foible, qu'elle ne peut envoyer à la Terre qu'une si petite quantité, qu'on doit la regarder comme nulle. Or, la compensation par la chaleur du Soleil, étant 1 à la fin de la première période de la chaleur propre de la Terre, sera par conséquent 25 à la fin de la seconde période de 74047 ans. D'où il résulte que la compensation totale que produira la chaleur du Soleil pendant cette seconde période, sera  $\frac{325}{50}$  ou  $6\frac{1}{2}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25 :  $6\frac{1}{2}$  : 74047 : 19252 environ. Ainsi la chaleur du Soleil qui a prolongé le refroidissement de la Terre de 770 ans pour la première période, le prolongera pour la seconde de 19252 ans.

Et le moment où la chaleur du Soleil sera égale à la chaleur propre de la Terre, ne se trouvera pas encore

dans cette seconde période, mais au second terme d'une troissème période de 74047 ans; & comme chaque terme de ces périodes est de 2962 ans, en les multipliant par 2, on a 5924 ans, lesquels ajoutés aux 148094 ans des deux premières périodes, il se trouve que ce ne sera que dans l'année 154018 de la formation des planètes que la chaleur envoyée du Soleil à la Terre, sera égale à sa chaleur propre.

Le refroidissement du globe terrestre a donc étéprolongé de 776 ans ½ pour la première période, tant
par la chaleur du Soleil que par celle de la Lune; & il
sera encore prolongé de 19252 ans par la chaleur du
Soleil pour la seconde période de 74047 ans. Ajoutant
ces deux termes aux 148094 ans des deux périodes,
on voit que ce ne sera que dans l'année 168123 de
la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 93291 ans
que la Terre sera refroidie au point de ½ de la température actuelle, tandis que la Lune l'a été dans l'année
72514, c'est-à-dire, il y a 2318 ans, & l'auroit été
bien plus tôt si elle ne tiroit, comme la Terre, des secours
de chaleur que du Soleil, & si celle que lui a envoyé la
Terre n'avoit pas retardé son refroidissement beaucoup
plus que celle du Soleil.

Recherchons maintenant quelle a été la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre des cinq autres planètes.

Nous avons vu que Mercure, dont le diamètre n'est que \( \frac{1}{3} \) de celui du globe terrestre, se seroit resroidi au

point de notre température actuelle en 50351 ans, dans la supposition que la Terre se fût refroidie à ce même point en 74047 ans; mais comme elle ne s'est réellement refroidie à ce point qu'en 74832 ans, Mercure n'a pu fe refroidir de même qu'en 50884 ans 5 environ, & cela en supposant encore que rien n'eût compensé la perte de sa chaleur propre; mais sa distance au Soleil étant à celle de la Terre au même astre :: 4:10, il s'ensuit que la chaleur qu'il reçoit du Soleil, en comparaison de celle que reçoit la Terre, est :: 100:16, ou :: 6 ½: 1. Dès-lors la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil lorsque cette planète étoit à la température actuelle de la Terre, au lieu de n'être que  $\frac{1}{50}$ , étoit  $\frac{6 \div}{50}$ , & dans le temps de son incandescence, c'est - à - dire, 50884 ans \frac{5}{7} auparavant, cette compensation n'étoit que  $\frac{6 \div}{50}$ . Ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{6 \div}{50}$  & 1250 du premier & du dernier temps de cette période, on aura 162 1/2, qui étant multipliés par 12 1/2, moitié de la fomme de tous les termes, donnent  $\frac{2931\frac{1}{4}}{1250}$  ou  $1\frac{781\frac{1}{4}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période de 50884 ans  $\frac{5}{7}$ . Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25: 1 781; ::  $50884\frac{5}{7}$ : 3307 ans  $\frac{1}{2}$  environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil a prolongé le refroidissement de

Mercure, a été de 3307 ans ½ pour la première période de 50884 ans 5. D'où l'on voit que c'a été dans l'année 54192 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 20640 ans que Mercure jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Mais dans la seconde période, la compensation étant au commencement  $\frac{6\frac{1}{2}}{5^{\circ}}$ , & à la fin  $\frac{156\frac{1}{2}}{5^{\circ}}$ , on aura, en ajoutant ces temps,  $\frac{162\frac{1}{2}}{5^{\circ}}$ , qui étant multipliés par  $12\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{2031\frac{1}{2}}{5^{\circ}}$  ou  $40\frac{5}{8}$  pour la compensation totale par la chaleur du Soleil dans cette seconde période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura  $25:40\frac{5}{8}::50884\frac{5}{7}:82688$  ans environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil a prolongé & prolongera celui du refroidissement de Mercure, ayant été de 3307 ans  $\frac{1}{2}$  dans la première période, sera pour la seconde de 82688 ans.

Le moment où la chaleur du Soleil s'est trouvée égale à la chaleur propre de cette planète, est au huitième terme de cette seconde période, qui multiplié par 2035 = environ, nombre des années de chaque terme de cette période, donne 16283 ans environ, lesquels étant ajoutés aux 50884 ans = de la période, on voit que c'a été dans l'année 67167 de la formation des planètes que la chaleur du Soleil a commencé de surpasser la chaleur propre de Mercure.

Le refroidissement de cette planète a donc été prolongé de 3307 ans ½ pendant la première période de 50884 ans ½, & sera prolongé de même par la chaleur du Soleil de 82688 ans pour la seconde période. Ajoutant ces deux nombres d'années à celui des deux périodes, on aura 187765 ans environ. D'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 187765 de la formation des planètes que Mercure sera refroidi à ½ de la température actuelle de la Terre.

Vénus, dont le diamètre est 17/18 de celui de la Terre, se seroit refroidie au point de notre température actuelle en 88815 ans, dans la supposition que la Terre se sût refroidie à ce même point en 74047 ans, mais comme elle ne s'est réellement refroidie à la température actuelle qu'en 74832 ans, Vénus n'a pu se refroidir de même qu'en 89757 ans environ, en supposant encore que rien n'eût compensé la perte de sa chaleur propre. Mais sa distance au Soleil étant à celle de la Terre au même astre, comme 7 sont à 10; il s'ensuit que la chaleur que Vénus reçoit du Soleil, en comparaison de celle que reçoit la Terre, est :: 100:49. Dès-lors la compensation que fera la chaleur du Soleil lorsque cette planète sera à la température actuelle de la Terre, au lieu de n'être que  $\frac{1}{50}$ , fra  $\frac{2\frac{1}{50}}{50}$ ; & dans le temps de son incandescence, cette compensation n'a été que 250. Ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette première période de 89757 ans, on aura Supplément. Tome II.  $\mathbf{D} \mathbf{d} \mathbf{d}$ 

#### HISTOIRE NATURELLE.

de tous les termes, donnent  $\frac{656\frac{1}{2}}{5250}$  pour la compensation totale qu'a faite & que fera la chaleur du Soleil pendant cette première période de 89757 ans. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{626\frac{1}{2}}{1250}$ :: 89757: 1885 ans  $\frac{1}{2}$  environ. Ainsi le prolongement du refroidissement du refroidissement par la chaleur du Soleil, sera de 1885 ans  $\frac{1}{2}$  environ, pendant cette première période de 89757 ans. D'où s'on voit que ce sera dans l'année 91643 de la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 16811 ans que cette planète jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Dans la seconde période, la compensation étant au commencement  $\frac{2\sqrt{5}}{50}$ , & à la fin  $\frac{50\frac{2}{3}}{50}$ , on aura, en ajoutant ces termes,  $\frac{52\frac{13}{25}}{50}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{656\frac{1}{2}}{50}$  ou  $13\frac{13}{100}$  pour la compensation totale par la chaleur du Soleil pendant cette seconde période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:13\frac{13}{100}:89757:47140$  ans  $\frac{9}{25}$  environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil a prolongé le refroidissement de Vénus, étant pour la première période de 1885 ans  $\frac{1}{2}$ , sera pour la seconde de 47140 ans  $\frac{9}{25}$  environ.

Le moment où la chaleur du Soleil sera égale à la chaleur propre de cette planète, se trouve au 24  $\frac{76}{101}$ , terme de l'écoulement du temps de cette seconde période, qui multiplié par 3590  $\frac{7}{25}$  environ, nombre des années de chaque terme de ces périodes de 89757 ans, donne 86167 ans  $\frac{7}{25}$  environ, lesquels étant ajoutés aux 89757 ans de la période, on voit que ce ne sera que dans l'année 175924 de la formation des planètes que la chaleur du Soleil sera égale à la chaleur propre de Vénus.

Le refroidissement de cette planète sera donc prolongé de 1885 ans  $\frac{1}{2}$ , pendant la première période de 89757 ans, & sera prolongé de même de 47140 ans  $\frac{9}{25}$ dans la seconde période; en ajoutant ces deux nombres d'années à celui des deux périodes, qui est de 179514 ans, on voit que ce ne sera que dans l'année 228540 de la formation des planètes que Vénus sera refroidie à  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre.

Mars, dont le diamètre est  $\frac{13}{25}$  de celui de la Terre, se seroit resroidi au point de notre température actuelle en 28108 ans, dans la supposition que la Terre se sût resroidie à ce même point en 74047 ans; mais comme elle ne s'est réellement resroidie à ce point qu'en 74832 ans, Mars n'a pu se resroidir qu'en 28406 ans environ, en supposant encore que rien n'est compensé la perte de sa chaleur propre. Mais sa distance au Soleil étant à celle de la Terre au même astre :: 19: 10, il s'ensuit que la chaleur qu'il reçoit du Soleil, en comparaison de

Dddii

celle que reçoit la Terre, est :: 100:225 ou :: 4:9. Dès-lors la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil lorsque cette planète étoit à la température actuelle de la Terre, au lieu d'être  $\frac{\tau}{50}$  n'étoit que  $\frac{\tau}{9}$ ; & dans le temps de l'incandescence cette compensation n'étoit que  $\frac{9}{1250}$ . Ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette première période de 28406 ans, on aura  $\frac{\frac{107}{9}}{\frac{1250}{1250}}$ , qui étant multiplié par 12  $\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes, donne  $\frac{1300}{9}$  ou  $\frac{144\frac{4}{9}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura  $25:\frac{144\frac{4}{5}}{1250}::28406:131$  ans  $\frac{3}{10}$ environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil a prolongé le refroidissement de Mars, à été d'environ 131 ans  $\frac{3}{10}$ , pour la première période de 28406 ans. D'où l'on voit que c'a été dans l'année 28538 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 46294 ans que Mars étoit à la température actuelle de la Terre.

Mais dans la seconde période, la compensation étant au commencement  $\frac{4}{9}$ , & à la fin  $\frac{100}{9}$ , on aura en ajoutant ces termes  $\frac{104}{50}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{1300}{50}$  ou  $\frac{144\frac{4}{9}}{50}$  pour la

compensation totale par la chaleur du Soleil pendant cette seconde période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{144\frac{5}{9}}{50}:28406:3382$  ans  $\frac{59}{125}$  environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil a prolongé le refroidissement de Mars dans la première période ayant été de 131 ans  $\frac{3}{10}$ , sera dans la seconde de 3382 ans  $\frac{59}{125}$ .

Le moment où la chaleur du Soleil s'est trouvée égale à la chaleur propre de cette planète, est au 12 ½, terme de l'écoulement du temps dans cette seconde période, qui multiplié par 1136 6 7, nombre des années de chaque terme de ces périodes, donne 14203 ans, lesquels étant ajoutés aux 28406 ans de la première période, on voit que c'a été dans l'année 42609 de la formation des planètes que la chaleur du Soleil a été égale à la chaleur propre de cette planète; & que depuis ce temps elle l'a toujours surpassée.

Le refroidissement de Mars a donc été prolongé, par la chaleur du Soleil, de 131 ans  $\frac{3}{10}$  pendant la première période, & l'a été dans la seconde période de 3382 ans  $\frac{59}{125}$ . Ajoutant ces deux termes à la somme des deux périodes, on aura 60325 ans  $\frac{19}{390}$  environ. D'où l'on voit que c'a été dans l'année 60326 de la sormation des planètes, c'est-à-dire, il y a 14506 ans que Mars a été resroidi à  $\frac{1}{45}$  de la chaleur actuelle de la Terre.

## 398 HISTOIRE NATURELLE.

Jupiter, dont le diamètre est onze fois plus grand que celui de la Terre, & sa distance au Soleil :: 52: 10, ne se refroidira au point de la Terre qu'en 237838 ans, abstraction faite de toute compensation que la chaleur du Soleil & celle de ses Satellites ont pu & pourront faire à la perte de sa chaleur propre, & sur-tout en supposant que la Terre se fut refroidie au point de la température actuelle en 74047 ans; mais comme elle ne s'est réellement refroidie à ce point qu'en 74832 ans, Jupiter ne pourra se refroidir au même point qu'en 240358 ans. Et en ne considérant d'abord que la compensation faite par la chaleur du Soleil sur cette grosse planète, nous verrons que la chaleur qu'elle reçoit du Soleil, est à celle qu'en reçoit la Terre : : 100 : 2704 ou :: 25: 676. Dès-lors la compensation que fera la chaleur du Soleil lorsque Jupiter sera refroidi à la température actuelle de la Terre, au lieu d'être ; ne sera que 676, & dans le temps de l'incandescence cette compensation n'a été que 676 : ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette première période de 240358 ans, on a  $\frac{650}{1250}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$ moitié de la somme de tous les termes, donnent 676 ou 12 676 pour la compensation totale que sera la chaleur du Soleil pendant cette première période de 240358 ans. Et comme la perte de la chaleur propre est à la

compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{12\frac{12}{12}\frac{12}{12}}{12\frac{12}{12}}$  :: 240358:93 ans environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil prolongera le refroidissement de Jupiter, ne sera que de 93 ans pour la première période de 240358 ans; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 240451 de la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 165619 ans que le globe de Jupiter sera refroidi au point de la température actuelle du globe de la Terre.

Dans la seconde période la compensation étant au commencement  $\frac{25}{676}$ , sera à la fin  $\frac{625}{676}$ ; en ajoutant ces deux termes, on aura  $\frac{650}{50}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{8125}{50}$  ou  $\frac{12\frac{17}{676}}{50}$  ou  $\frac{12\frac{17}{676}}{50}$  pour la compensation totale par la chaleur du Soleil pendant cette seconde période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{12\frac{17}{676}}{50}::240358:2311$  ans environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil prolongera le refroidissement de Jupiter, n'étant que de 93 ans dans la première période, sera de 2311 ans pour la seconde période de 240358 ans.

Le moment où la chaleur du Soleil se trouvera égale à la chaleur propre de cette planète est si éloigné, qu'il n'arrivera pas dans cette seconde période, ni même dans la troisième, quoiqu'elles soient chacune de 240358

## HISTOIRE NATURELLE.

ans; en sorte qu'au bout de 721074 ans, la chaleur propre de Jupiter sera encore plus grande que celle qu'il reçoit du Soleil.

Car dans la troisième période, la compensation étant au commencement  $\frac{625}{50}$ , elle sera à la fin de cette même troisième période  $\frac{25}{50}$ , ce qui démontre qu'à la fin de cette troisième période où la chaleur de Jupiter ne sera que 1 de la chaleur actuelle de la Terre, elle sera néanmoins de près de moitié plus forte que celle du Soleil; en sorte que ce ne sera que dans la quatrième période où le moment entre l'égalité de la chaleur du Soleil & celle de la chaleur propre de Jupiter, se trouvera au 2 102, terme de l'écoulement du temps dans cette quatrième période, qui multiplié par 9614 25, nombre des années de chaque terme de ces périodes de 240358 ans, donne 19228 ans \(\frac{1}{5}\) environ, lesquels ajoutés aux 721074 ans des trois périodes précédentes, font en tout 740302 ans \(\frac{4}{5}\); d'où l'on voit que ce ne sera que dans ce temps prodigieusement éloigné, que la chaleur du Soleil sur Jupiter se trouvera égale à sa chaleur propre.

Le refroidissement de cette grosse planète sera donc prolongé, par la chaleur du Soleil, de 93 ans pour la première periode, & de 2311 ans pour la seconde. Ajoutant ces deux nombres d'années aux 480716 des deux premières périodes, on aura 483120 ans; d'où il résulte que ce ne sera que dans l'année 483121

de la formation des planètes, que Jupiter pourra être refroidi à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Saturne, dont le diamètre est à celui du globe terrestre  $:: 9 \frac{1}{2}: r$ , & dont la distance au Soleil est à celle de la Terre au même astre, aussi :: 9 ½ : 1, perdroit de sa chaleur propre, au point de la température actuelle de la Terre, en 129434 ans, dans la supposition que la Terre se sût refroidie à ce même point en 74047 ans. Mais comme elle ne s'est réellement refroidie à la température actuelle qu'en 74832 ans, Saturne ne se refroidira qu'en 130806 ans, en supposant encore que rien ne compenseroit la perte de sa chaleur propre; mais la chaleur du Soleil, quoique très-foible à cause de son grand éloignement, la chaleur de ses satellites, celle de son anneau, & même celle de Jupiter, duquel il n'est qu'à une distance médiocre, en comparaison de son éloignement du Soleil, ont dû faire quelque compensation à la perte de sa chaleur propre, & par conséquent prolonger un peu le temps de son refroidissement.

Nous ne considérerons d'abord que la compensation qu'a dû faire la chaleur du Soleil: cette chaleur que reçoit Saturne est à celle que reçoit la Terre:: 100: 9025, ou :: 4: 361. Dès-lors la compensation que fera la chaleur du Soleil lorsque cette planète sera refroidie à la température actuelle de la Terre, au lieu d'être  $\frac{1}{50}$ , ne sera que  $\frac{4}{361}$ , & dans le temps de l'incandescence, cette compensation n'a été que  $\frac{4}{361}$ ; ajoutant Supplément. Tome II. É e e

ces deux termes, on aura  $\frac{\frac{104}{361}}{\frac{1250}{1250}}$ , qui multiplié par  $12\frac{1}{300}$  moitié de la fomme de tous les termes, donnent  $\frac{\frac{361}{1250}}{\frac{361}{1250}}$  pour la compensation totale que fera la chaleur du Soleil dans les 130806 ans de la première période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{3\frac{217}{305}}{1250}$ : 130806: 15 ans environ. Ainsi la chaleur du Soleil ne prolongera le refroidissement de Saturne que de 15 ans pendant cette première période de 130806 ans; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 130821 de la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 55989 ans que cette planète pourra être refroidie au point de la température actuelle de la Terre.

Dans la seconde période, la compensation, par la chaleur envoyée du Soleil, étant au commencement  $\frac{4}{361}$ , sera à la fin de cette même période  $\frac{100}{50}$ . Ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps par la chaleur du Soleil dans cette seconde période, on aura  $\frac{104}{50}$ , qui multiplié par 12  $\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes, donne  $\frac{1300}{50}$  ou  $\frac{3317}{50}$  pour la compensation totale que fera la chaleur du Soleil pendant cette seconde période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que

le temps total de la période est au prolongement du restroidissement, on aura  $25:\frac{3\frac{217}{50}}{50}::130806:377$  ans environ. Ainsi le temps dont la chaleur du Soleil prolongera le restroidissement de Saturne, étant de 15 ans pour la première période, sera de 377 ans pour la seconde. Ajoutant ensemble les 15 ans & les 377 ans, dont la chaleur du Soleil prolongera le restroidissement de Saturne pendant les deux périodes de 130806 ans, on verra que ce ne sera que dans l'année 262020 de la soleil prolongera le restroidissement de Saturne pendant les deux périodes de 130806 ans, on verra que ce ne sera que dans l'année 262020 de la soleil prolongera le restroidis à 187188 ans que cette planète pourra être restroidie à  $\frac{1}{25}$  de la chaleur actuelle de la Terre.

Dans la troisième période, le premier terme de la compensation, par la chaleur du Soleil, étant  $\frac{\frac{100}{361}}{50}$  au commencement, & à la fin  $\frac{2500}{361}$  ou  $\frac{6334}{50}$ , on voit que ce ne sera pas encore dans cette troisième période, qu'arrivera le moment où la chaleur du Soleil sera égale à la chaleur propre de cette planète, quoiqu'à la fin de cette troisième période elle aura perdu de sa chaleur propre, au point d'être resroidie à  $\frac{1}{625}$  de la température actuelle de la Terre. Mais ce moment se trouvera au septième terme  $\frac{11}{50}$  de la quatrième période, qui multiplié par 5232 ans  $\frac{6}{25}$ , nombre des années de chaque terme de ces périodes de 130806 ans, donne 37776 ans  $\frac{19}{23}$ , lesquels étant ajoutés aux trois premières périodes, dont la somme est 392418 ans, sont 430194 ans  $\frac{19}{25}$ . D'où l'on E e e ij

## HISTOIRE NATURELLE.

404

voit que ce ne sera que dans l'année 430195 de la formation des planètes, que la chaleur du Soleil se trouvera égale à la chaleur propre de Saturne.

Les périodes des temps du refroidissement de la Terre & des planètes, sont donc dans l'ordre suivant:

| Refroidies λ la température Actuelle. |             | REFROIDIES $\lambda \frac{1}{23}$ de la température actuelle. |             |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| LA TERRE en                           | 74832 ans.  | En                                                            | 168123 ans. |
| LA LUNE en                            | 16409 ans.  | En                                                            | 72513 ans.  |
| MERCURE en                            | 54192 ans.  | En                                                            | 187765 ans. |
| V É N U S en                          | 91643 ans.  | En                                                            | 228540 ans. |
| MARS en                               | 28538 ans.  | En                                                            | 60326 ans.  |
| Ј U Р І Т Е Ř en                      | 240451 ans. | En                                                            | 483121 ans. |
| SATURNE en                            | 130821 ans. | En                                                            | 262020 ans. |

On voit, en jetant un coup d'œil sur ces rapports, que dans notre hypothèse la Lune & Mars sont actuel-sement les planètes les plus froides; que Saturne, & sur-tout Jupiter, sont les plus chaudes; que Vénus est encore bien plus chaude que la Terre, & que Mercure qui a commencé depuis long-temps à jouir d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre, est encore actuellement, & sera pour long-temps au degré de chaleur qui est nécessaire pour le maintien de la Nature vivante, tandis que la Lune & Mars sont gelés depuis long-temps, & par conséquent impropres depuis ce même temps à l'existence des êtres organisés.

Je ne peux quitter ces grands objets sans rechercher

encore ce qui s'est passé & se passera dans les Satellites de Jupiter & de Saturne, relativement au temps du refroidissement de chacun en particulier. Les Astronomes ne font pas abfolument d'accord fur la grandeur relative de ces Satellites; & pour ne parler d'abord que de ceux de Jupiter. Wisthon a prétendu que le troissème de ses Satellites étoit le plus grand de tous, & il l'a estimé de la même groffeur à peu-près que le globe terrestre; ensuite il dit que le premier est un peu plus gros que Mars, le second un peu plus grand que Mercure, & que le quatrième n'est guère plus grand que la Lune. Mais notre plus illustre astronome (Dominique Cassini) a jugé au contraire que le quatrième Satellite étoit le plus grand de tous (k). Plusieurs causes concourent à cette incertitude sur la grandeur des Satellites de Jupiter & de Saturne; j'en indiquerai quelques-unes dans la fuite, mais je me dispenserai d'en faire ici l'énumération & la discussion, ce qui m'éloigneroit trop de mon sujet, je me contenterai de dire, qu'il me paroît plus que probable que les Satellites les plus éloignés de leur planète principale, sont réellement les plus grands, de la même manière que les planètes les plus éloignées du Soleil, sont aussi les plus grosses. Or les distances des quatre satellites de Jupiter,. à commencer par le plus voisin, qu'on appelle le premier, sont à très-peu près comme  $5\frac{2}{3}$ , 9,  $14\frac{1}{7}$ ,  $25\frac{1}{4}$ ,... & leur grandeur n'étant pas encore bien déterminée...

<sup>(</sup>A) Voyez l'Astronomie de M. de la Lande, art. 2381.

nous supposerons d'après l'analogie dont nous venons de parler, que le plus voisin ou le premier n'est que de la grandeur de la Lune, le second de celle de Mercure, le troisième de la grandeur de Mars, & le quatrième de celle du globe de la Terre; & nous allons rechercher combien le bénésice de la chaleur de Jupiter a compensé la perte de seur chaleur propre.

Pour cela nous regarderons comme égale la chaleur envoyée par le Soleil à Jupiter & à ses Satellites, parce qu'en effet leurs distances à cet astre de seu sont à très-peu près les mêmes. Nous supposerons aussi comme chose très-plausible, que la densité des Satellites de Jupiter est égale à celle de Jupiter même (1).

Cela posé, nous verrons que le premier Satellite grand comme la Lune, c'est-à-dire, qui n'a que \(\frac{3}{11}\) du diamètre de la Terre, se seroit consolidé jusqu'au centre en 792 ans \(\frac{3}{11}\), restroidi au point de pouvoir le toucher, en 9248 ans \(\frac{5}{11}\), & au point de la température actuelle de la Terre en 20194 ans \(\frac{7}{11}\), si la densité de ce Satellite n'étoit pas dissérente de celle de la Terre; mais comme la densité du globe terrestre est à celle de Jupiter ou de ses Satellites :: 1000 : 292, il s'ensuit que le temps employé à la consolidation jusqu'au centre & au restroidissement, doit être diminué dans la même raison, en

<sup>(1)</sup> Quand même on se refuseroit à cette supposition de l'égalité de densité dans Jupiter & de ses Satellites, cela ne changeroit rien

à ma théorie, & les résultats du calcul seroient seulement un peu différens, mais le calcul lui-même ne seroit pas plus difficile à faire.

forte que ce Satellite se sera consolidé en 231 ans  $\frac{43}{125}$ , refroidi au point d'en pouvoir toucher la surface en 2690 ans  $\frac{2}{5}$ , & qu'enfin il auroit perdu assez de sa chaleur propre pour être refroidi à la température actuelle de la Terre en 5897 ans, si rien n'eût compensé cette perte de sa chaleur propre. Il est vrai qu'à cause du grand éloignement du Soleil, la chaleur envoyée par cet astre sur les Satellites, ne pourroit saire qu'une très-légère compensation, telle que nous l'avons vu sur Jupiter même. Mais la chaleur que Jupiter envoyoit à ses Satellites étoit prodigieusement grande, sur tout dans les premiers temps, & il est très-nécessaire d'en faire ici. I'évaluation.

Commençant par celle du Soleil, nous verrons que cette chaleur envoyée du Soleil, étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation qu'elle a faite dans le temps de l'incandescence n'étoit que  $\frac{25}{676}$ , & qu'à la fin de la première période de 5897 ans, cette compensation n'étoit que  $\frac{25}{50}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  du premier & du dernier temps de cette première période de 5897 ans, on aura  $\frac{650}{1250}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{676}{1250}$  ou  $\frac{12\frac{17}{676}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la

compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du restroidissement, on aura  $25:\frac{12}{1250}::5897:2$  ans  $\frac{4}{15}$ . Ainsi le prolongement du restroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, pendant cette première période de 5897 ans, n'a été que de deux ans quatre-vingt-dix-sept jours.

Mais la chaleur de Jupiter qui étoit 25 dans le temps de l'incandescence, n'avoit diminué au bout de la période de 5897 ans, que de 14/23 environ, & elle étoit encore alors 24 9/23; & comme ce Satellite n'est éloigné de sa planète principale que de 5 \(\frac{2}{3}\) demi-diamètres de Jupiter, ou de 62 ½ demi-diamètres terrestres, c'est-à-dire, de 89292 lieues, tandis que sa distance au Soleil est de 171 millions 600 mille lieues; la chaleur envoyée par Jupiter à son premier Satellite, auroit été à la chaleur envoyée par le Soleil à ce même Satellite, comme le quarré de 171600000 est au quarré de 89292, si la surface que Jupiter présente à ce Satellite étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Jupiter qui n'est dans le réel que 121 de celle du Soleil, paroît néanmoins à ce Satellite plus grande que ne lui paroît celle de cet astre dans le rapport inverse du quarré des distances; on aura donc (89292): (171600000) :: 121 / 11449 : 39032 1 environ. Donc la surface que présente Jupiter à ce Satellite étant 39032 fois ½ plus grande que celle que lui présente le Soleil: cette grosse planète dans le temps de l'incandescence, étoit pour son premier Satellite un astre de seu 39032 sois ½ plus grand que İç

le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre de ce Satellite n'étoit que 676, lorsqu'au bout de 5897 ans il se seroit refroidi à la température actuelle de la Terre par la déperdition de sa chaleur propre; & que dans le temps de l'incandescence, cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 676 ; il faut donc multiplier ces deux termes de compensation par 39032 $\frac{1}{2}$ , & l'on aura  $\frac{1443\frac{1}{2}}{1250}$  pour la compensation qu'a faite la chaleur de Jupiter dès le commencement de cette période dans le temps de l'incandescence, & 1443 = pour la compensation que Jupiter auroit faite à la fin de cette même période de 5897 ans, s'il eût conservé son état d'incandescence. Mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 24 <sup>9</sup>/<sub>23</sub> pendant cette même période, la compensation à la fin de la période, au lieu d'être 14+3 1/2, n'a été que 1408 373. Ajoutant ces deux termes 1408 303 & 1443 1/2 de la compensation dans le premier & le dernier temps de la période, on a 36652 1/2, lesquels multipliés par 1 2 1/2, moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{458153\frac{3}{4}}{1250}$  ou  $366\frac{1}{2}$ environ, pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Jupiter à la perte de la chaleur propre de son premier Satellite, pendant cette première période de 5897 ans. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la Supplément. Tome II. Fff

période est au prolongement du restroidissement, on aura 25: 366 ½: : 5897: 86450 ans ½. Ainsi le temps dont la chaleur envoyée par Jupiter à son premier Satellite, a prolongé son restroidissement pendant cette première période est de 86450 ans ½; & le temps dont la chaleur du Soleil a aussi prolongé le restroidissement de ce Satellite pendant cette même période de 5897 ans, n'ayant été que de deux ans quatre-vingt-dix-sept jours; il se trouve que le temps du restroidissement de ce Satellite a été prolongé d'environ 86452 ans ½ au-delà des 5897 ans de la période; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 92350 de la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 17518 ans que le premier Satellite de Jupiter pourra être restroidi au point de la température actuelle de la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite étoit égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dans le temps de l'incandescence, & même auparavant si la chose eût été possible; car cette masse énorme de seu qui étoit 39032 sois ½ plus grande que le Soleil pour ce Satellite, lui envoyoit dès le temps de l'incandescence de tous deux, une chaleur plus forte que la sienne propre, puisqu'elle étoit 1443 ½, tandis que celle du Satellite n'étoit que 1250, ainsi c'a été de tout temps que la chaleur de Jupiter, sur son premier Satellite, a surpassé la perte de sa chaleur propre.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite ayant toujours été fort au-dessous de la chaleur envoyée

par Jupiter, on doit évaluer autrement la température du Satellite, en sorte que l'estimation que nous venons de faire du prolongement du refroidissement, & que nous avons trouvé être de 86452 ans 1, doit être encore augmentée de beaucoup, car dès le temps de l'incandescence, la chaleur extérieure envoyée par Jupiter étoit plus grande que la chaleur propre du Satellite dans la raison de 1443 ½ à 1250; & à la fin de la première période de 5897 ans, cette chaleur envoyée par Jupiter étoit plus grande que la chaleur propre du Satellite, dans la raison de 1408 à 50, ou de 140 à 5 à peu-près. Et de même à la fin de la seconde période, la chaleur envoyée par Jupiter étoit à la chaleur propre du Satellite :: 3433:5; ainsi la chaleur propre du Satellite dès la fin de la première période, peut être regardée comme si petite, en comparaison de la chaleur envoyée par Jupiter, qu'on doit tirer le temps du refroidissement de ce Satellite, presque uniquement de celui du resroidissement de Jupiter.

Or, Jupiter ayant envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, 39032 fois  $\frac{1}{2}$  plus de chaleur que le Soleil, lui envoyoit encore au bout de la première période de 5897 ans, une chaleur 38082 fois  $\frac{3}{25}$  plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit diminué que de 25 à 24:  $\frac{9}{23}$ ; & au bout d'une seconde période de 5897 ans, c'est-à-dire, après la déperdition de la chaleur propre du Satellite, au point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la chaleur actuelle de la

Terre; Jupiter envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 37131 fois \(\frac{3}{4}\) plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit encore diminué que de 24 \(\frac{9}{23}\) à 23 \(\frac{18}{23}\), ensuite après une troisième période de 5897 ans où la chaleur propre du Satellite doit être regardée comme absolument nulle, Jupiter lui envoyoit encore une chaleur 36182 fois plus grande que celle du Soleil.

En suivant la même marche, on trouvera que la chalcur de Jupiter, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 14/23 par chaque période de 5897 ans, diminue par conséquent sur ce Satellite de 950 pendant chacune de ces périodes; de sorte qu'après 37 \frac{2}{3} périodes, cette chalcur envoyée par Jupiter au Satellite, sera à très-peu près encore 1350 sois plus grande que la chalcur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil sur Jupiter & sur ses Satellites est à peu-près à celle du Soleil sur la Terre : 1 : 27, & que la chaleur du globe terrestre est 50 sois plus grande que celle qu'il reçoit actuellement du Soleil; il s'ensuit qu'il faut diviser par 27 cette quantité 1350 de chaleur ci-dessus pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant  $\frac{1}{50}$  de la chaleur actuelle du globe terrestre, il en résulte qu'au bout de 37  $\frac{2}{3}$  périodes de 5897 ans chacune, c'est-à-dire, au bout de 222120 ans  $\frac{1}{3}$ , la chaleur que Jupiter enverra à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que quoiqu'il

ne lui restera rien alors de sa chaleur propre, il jouira néanmoins d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre, dans cette année 222120 de la formation des planètes.

Et de la même manière que cette chaleur envoyée par Jupiter prolongera prodigieusement le refroidissement de ce Satellite à la température actuelle de la Terre, elle le prolongera de même pendant trente-sept autres périodes  $\frac{2}{3}$ , pour arriver au point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 444240 de la formation des planètes que ce Satellite sera resroidi à  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température du Satellite dans les dissérens temps. Il est certain, qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation dans le

temps de l'incandescence que de  $\frac{\frac{7}{676}}{1250}$ ; & qu'à la fin de la première période, qui est de 5897 ans, cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de

par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en effet été de 2 ans  $\frac{4}{15}$ ; mais la chaleur envoyée par Jupiter dès le temps de l'incandescence étant à la chaleur propre du Satellite :: 1443  $\frac{1}{2}$ : 1250, il s'ensuit que la

compensation faite par la chaleur du Soleil doit être diminuée dans la même raison; en sorte qu'au lieu d'être  $\frac{25}{676}$ , elle n'a été que  $\frac{25}{676}$  au commencement de cette période, & que cette compensation qui auroit été 676 à la fin de cette première période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de 1408 à 50, parce que la chaleur envoyée par Jupiter étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dèslors la compensation à la fin de cette première période, au lieu d'être  $\frac{\frac{25}{676}}{50}$ , n'a été que  $\frac{\frac{25}{676}}{1458}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{25}{676}}{2793\frac{1}{8}}$  &  $\frac{\frac{25}{676}}{1458}$  du premier & du dernier temps de cette première période, on a 676 ou  $\frac{1,56\frac{630}{676}}{4038400}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes, donnent 1960 412 pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura 25:  $\frac{1961\frac{2}{3}}{4^{\circ}3^{8400}}$ :: 5897:  $\frac{11547948\frac{1}{4}}{100960000}$  ou :: 5897 ans: 41 jours 7. Ainsi le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, au lieu d'avoir été de 2 ans 97 jours, n'a réellement été que de 41 jours 7.

On trouveroit de la même manière les temps du

prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, pendant la seconde période, & pendant les périodes suivantes; mais il est plus facile & plus court de l'évaluer en totalité de la manière suivante.

La compensation par la chaleur du Soleil dans le temps de l'incandescence, ayant été, comme nous venons de le dire,  $\frac{25}{676}$ , sera à la fin de  $3\frac{7}{3}$  périodes  $\frac{25}{676}$ , puisque ce n'est qu'après ces 37 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> périodes, que la température du Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant donc ces deux termes de compensation  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  du premier & du dernier temps de ces  $37\frac{2}{3}$ périodes, on a  $\frac{\frac{71027}{676}}{139675}$  ou  $\frac{105}{139675}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$ , moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent  $\frac{1313 \frac{245}{676}}{139675}$  ou  $\frac{13}{1396}$  environ pour la compensation totale, par la chaleur du Soleil, pendant les 37<sup>2</sup> périodes de 5897 ans chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{13}{1396}::222120\frac{1}{3}$ : 82 ans 37 environ. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil, ne sera que de 82 ans 37 qu'il faut ajouter aux 222120 ans  $\frac{1}{3}$ . D'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 222203 de la formation des planètes, que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double du temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 444406 de la formation des planètes qu'il pourra être restroidi à ½ de la chaleur actuelle de la Terre.

Faisant le même calcul pour le second Satellite, que nous avons supposé grand comme Mercure, nous verrons qu'il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 1342 ans, perdre de sa chaleur propre en 11303 ans 1 au point de pouvoir le toucher, & se refroidir par la même déperdition de sa chaleur propre, au point de la température actuelle de la Terre en 24682 ans 1, si sa densité étoit égale à celle de la Terre; mais comme la densité du globe terrestre est à celle de Jupiter ou de ses Satellites:: 1000:292, il s'ensuit que ce second Satellite dont le diamètre est 1/4 de celui de la Terre, se seroit réellement consolidé jusqu'au centre en 282 ans environ, refroidi au point de pouvoir le toucher en 3300 ans  $\frac{17}{35}$ , & à la température actuelle de la Terre en 7283 ans  $\frac{16}{25}$ , si la perte de sa chaleur propre n'eût pas été compensée par la chaleur que le Soleil, & plus encore par celle que Jupiter ont envoyées à ce Satellite. Or, l'action de la chaleur du Soleil sur ce Satellite étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation que cette chaleur du Soleil a faite à la perte de la chaleur propre du Satellite, étoit dans le temps de l'incandescence  $\frac{25}{1250}$  &  $\frac{676}{50}$  à la fin de cette première période de 7283 ans  $\frac{16}{25}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  de la compensation

dans le premier & le dernier temps de cette période, on a  $\frac{650}{1250}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes, donnent  $\frac{8125}{676}$  ou  $\frac{12\frac{13}{676}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période de 7283 ans  $\frac{16}{25}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du resroidissement, on aura  $25:\frac{12\frac{13}{670}}{25}:7283$  ans  $\frac{16}{25}$ : 2 ans 252 jours. Ainsi le prolongement du resroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, pendant cette première période, n'a été que de 2 ans 252 jours.

Mais la chaleur de Jupiter, qui dans le temps de l'incandescence étoit 25, avoit diminué au bout de 7283 ans  $\frac{16}{25}$  de  $\frac{19}{23}$  environ, & elle étoit encore alors 24  $\frac{4}{23}$ . Et comme ce Satellite n'est éloigné de Jupiter que de 9 demi-diamètres de Jupiter, ou 99 demi-diamètres terrestres, c'est-à-dire, de 141817 lieues ½, & qu'il est éloigné du Soleil de 171 millions 600 mille lieues, il en résulte que la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, auroit été : :  $(171600000)^3$  :  $(141817\frac{1}{2})^3$  si la surface que présente Jupiter à ce Satellite, étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Jupiter, qui, dans le réel, n'est que 121 de celle du Soleil, paroît néanmoins plus grande à ce Satellite dans la raison inverse du quarré des distances; on aura donc  $(141817\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}$  $: (171600000)^{2} :: \frac{121}{114+9} : 15473 \frac{1}{3}$  environ. Donc Supplément. Tome II. Ggg

la surface que Jupiter présente à ce Satellite est 15473 fois <sup>2</sup>/<sub>3</sub> plus grande que celle que lui présente le Soleil. Ainsi Jupiter, dans le temps de l'incandescence, étoit pour ce Satellite un astre de feu 15473 fois <sup>2</sup>/<sub>3</sub> plus étendu que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil, à la perte de la chaleur propre de ce Satellite, n'étoit que 676, lorsqu'au bout de 7283 ans 16/25, il se seroit refroidi à la température actuelle de la Terre, & que dans le temps de l'incandescence cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'étoit que 676 1259, on aura donc  $15473\frac{2}{3}$ , multipliés par  $\frac{23}{676}$  ou  $\frac{572\frac{170}{676}}{1250}$ pour la compensation qu'a faite la chaleur de Jupiter sur ce Satellite dans le commencement de cette première période, & 572 172 pour la compensation qu'elle auroit saite à la fin de cette même période de 7283 ans 16, si Jupiter eût conservé son état d'incandescence. Mais comme sa chaleur propre a diminué pendant cette période de 25 à 24 4, la compensation à la fin de la période au lieu d'être  $\frac{572 \frac{170}{676}}{50}$ , n'a été que de  $\frac{553 \frac{1}{5}}{50}$  environ. Ajoutant ces deux termes  $\frac{553 \frac{1}{5}}{50}$  &  $\frac{572 \frac{170}{676}}{1250}$  de la compenfation dans le premier & dans le dernier temps de cette première période, on a 14405 ½ environ, lesquels multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{180068\frac{1}{4}}{1250}$  ou  $144\frac{7}{25}$  environ, pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Jupiter pendant cette

première période de 7283 ans  $\frac{16}{25}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du restroidissement, on aura  $25:144\frac{7}{25}:17283\frac{16}{25}:42044\frac{18}{125}$ . Ainsi le temps dont la chaleur de Jupiter a prolongé le restroidissement de ce Satellite, a été de 42044 ans 52 jours, tandis que la chaleur du Soleil ne l'a prolongé que de 2 ans 252 jours; d'où l'on voit, en ajoutant ces deux temps à celui de la période de 7283 ans 233 jours, que c'a été dans l'année 49331 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 25501 ans que ce second Satellite de Jupiter a pu être restroidi au point de la température actuelle de la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter a été égale à la chaleur propre de ce Satellite, s'est trouvé au 2 \frac{4}{21} terme environ de l'écoulement du temps de cette première période de 7283 ans 233 jours, qui multipliés par 291 ans 126 jours, nombre des années de chaque terme de cette période, donnent 638 ans 67 jours. Ainsi c'a été dès l'année 639 de la formation des planètes, que la chaleur envoyée par Jupiter à son second Satellite, s'est trouvée égale à sa chaleur propre.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a toujours été au-dessous de celle que lui envoyoit Jupiter dès l'année 639 de la formation des planètes; on doit donc évaluer, comme nous l'avons fait pour le premier Satellite, la température dont il a joui, & dont il jouira pour la suite.

Or, Jupiter ayant d'abord envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, une chaleur 15473 fois \(\frac{2}{3}\) plus grande que celle du Soleil, lui envoyoit encore à la fin de la première période de 7283 ans \(\frac{16}{25}\), une chaleur 14960 fois \(\frac{3}{10}\) plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit encore diminué que de 25 à 24 \(\frac{4}{23}\). Et au bout d'une seconde période de 7283 ans \(\frac{16}{25}\), c'est-à-dire après la déperdition de la chaleur propre du Satellite, jusqu'au point extrême de \(\frac{1}{25}\) de la chaleur actuelle de la Terre; Jupiter envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 14447 fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit encore diminué que de 24 \(\frac{4}{23}\) à 23 \(\frac{8}{23}\).

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Jupiter qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 19/23 par chaque période de 7283 ans 16/25, diminue par conséquent sur ce Satellite de 513 à peuprès pendant chacune de ces périodes, en sorte qu'après 26 ½ périodes environ, cette chaleur envoyée par Jupiter au Satellite, sera à très-peu près encore 1350 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil sur Jupiter & sur ses Satellites est à celle du Soleil sur la Terre, à peuprès : : 1 : 27, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit actuellement du Soleil, il s'ensuit qu'il saut diviser par 27 cette quantité 1350 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant 10 de la

chaleur actuelle du globe terrestre, il en résulte qu'au bout de 26 ½ périodes de 7283 ans 16 chacune, c'est-à-dire, au bout de 193016 ans 11 chaleur que Jupiter enverra à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que n'ayant plus de chaleur propre, il jouira néanmoins d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre dans l'année 193017 de la formation des planètes.

Et de même que cette chaleur envoyée par Jupiter, prolongera de beaucoup le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, elle le prolongera de même pendant 26 autres périodes ½ pour arriver au point extrême de ½ de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 386034 de la formation des planètes que ce Satellite sera refroidi à ½ de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite & fera à la diminution de la température du Satellite. Il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation dans le temps de l'incandescence que de

ans 16/25, cette même chaleur du Soleil auroit fait une

compensation de  $\frac{676}{50}$ , & que dès-lors le prolongement du refroidissement, par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit été de 2 ans  $\frac{2}{3}$ . Mais la chaleur envoyée

par Jupiter dès le temps de l'incandescence, étant à la chaleur propre du Satellite : : 572 170 : 1250, il s'ensuit. que la compensation faite par la chaleur du Soleil doit être diminuée dans la même raison; en sorte qu'au lieu d'être  $\frac{25}{676}$ , elle n'a été que  $\frac{25}{676}$  au commencement de cette période. Et de même que cette compensation qui auroit été  $\frac{25}{676}$  à la fin de cette première période en ne considérant que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la même raison de 553 1 à 50, parce que la chaleur envoyée par Jupiter étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période au lieu d'être 676, n'a été que  $\frac{25}{603\frac{1}{2}}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{603\frac{1}{3}}$  du premier & du dernier temps de cette première période, on a  $\frac{\frac{60639^{\frac{1}{2}}}{676}}{\frac{1098625}{1098625}}$  ou  $\frac{89^{\frac{2}{3}}}{1098625}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes, donnent 1120 8 pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la perte de la chaleur est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25 : \frac{1120 \frac{5}{6}}{1098625} : : 7283 \frac{16}{25}$  $\frac{8163745\frac{20}{30}}{27465625}$  ou :: 7283 ans  $\frac{16}{25}$ : 108 jours  $\frac{1}{2}$ , au lieu de 2

ans <sup>2</sup>/<sub>3</sub> que nous avions trouvés par la première évaluation.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouvera que la compensation dans le temps de l'incandescence ayant été  $\frac{-25}{1822}\frac{170}{676}$ , sera à la sin de  $26\frac{1}{2}$  périodes

de  $\frac{25}{676}$ , puisque ce n'est qu'après ces  $26\frac{1}{2}$  périodes que la température du Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant donc ces deux termes de compensation  $\frac{25}{1822\frac{170}{676}}$  &  $\frac{25}{65}$  du premier & du dernier

temps de ces  $26\frac{1}{2}$  périodes, on a  $\frac{46806\frac{1}{2}}{91112\frac{1}{2}}$  ou  $\frac{69\frac{47}{169}}{91112\frac{1}{2}}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent  $\frac{865\frac{1}{2}}{91112\frac{1}{2}}$  ou  $\frac{43}{4555}$  environ, pour la compensation totale par la chaleur du Soleil, pendant les 26 périodes  $\frac{1}{2}$  de 7283 ans  $\frac{16}{25}$ . Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total de sa période est au prolongement du temps du refroidissement, on aura  $25:\frac{43}{4555}:193016\frac{11}{25}:72$   $\frac{22}{25}$ . Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil ne sera que de 72 ans  $\frac{22}{25}$ , qu'il saut ajouter aux 193016 ans  $\frac{11}{25}$ ; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 193090 de la formation des planètes que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il saudra le double de ce

## 424 HISTOIRE NATURELLE.

temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 386180 de la formation des planètes qu'il pourra être refroidi à  $\frac{1}{2.5}$  de la température actuelle de la Terre.

Faisant les mêmes raisonnemens pour le troissème Satellite de Jupiter, que nous avons supposé grand comme Mars, c'est-à-dire, de 13 du diamètre de la Terre, & qui est à 14 1/3 demi-diamètres de Jupiter, ou 157 \(\frac{2}{3}\) demi-diamètres terrestres, c'est-à-dire à 225857 lieues de distance de sa planète principale; nous verrons que ce Satellite se seroit consolidé jusqu'au centre en 1490 ans  $\frac{3}{5}$ , refroidi au point de pouvoir le toucher en 17633 ans  $\frac{18}{25}$ , & au point de la température actuelle de la Terre en 38504 ans 11/25, si la densité de ce Satellite étoit égale à celle de la Terre, mais comme la densité du globe terrestre est à celle de Jupiter & de ses Satellites :: 1000: 292, il faut diminuer en même raison les temps de la consolidation & du refroidissement. Ainsi ce troisième Satellite se sera consolidé jusqu'au centre en 435 ans 51 ans froidi au point de pouvoir le toucher en 5149 ans 11 200, & il auroit perdu assez de sa chaleur propre pour arriver au point de la température actuelle de la Terre en 11243 ans  $\frac{7}{25}$  environ, si la perte de sa chaleur propre n'eût pas été compensée par l'accession de la chaleur du Soleil, & sur-tout par celle de la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite. Or la chaleur envoyée par le Soleil étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation qu'elle faisoit à la perte de la chaleur propre du Satellite, étoit dans le temps de l'incandescence

l'incandescence  $\frac{25}{1250}$  &  $\frac{25}{676}$  à la fin de cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  de la compensation dans le premier & dans le dernier temps de cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , on a  $\frac{650}{1250}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{85}{676}$  ou  $\frac{12}{676}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant le temps de cette première période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25:  $\frac{12}{1250}$  :: 11243  $\frac{7}{25}$ :  $\frac{1}{2}$  environ. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, pendant cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , auroit été de 4 ans 116 jours.

Mais la chaleur de Jupiter qui, dans le temps de l'incandescence, étoit 25, avoit diminué pendant cette première période de 25 à 23 5 environ; & comme ce Satellite est éloigné de Jupiter de 225857 lieues, & qu'il est éloigné du Soleil de 171 millions 600 mille lieues, il en résulte que la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, auroit été à la chaleur envoyée par le Soleil, comme le quarré de 171600000 est au quarré de 225857, si la surface que présente Jupiter à ce Satellite étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de

Supplément. Tome II.

Hhh

Jupiter qui dans le réel n'est que 121 de celle du Soleil, paroît néanmoins plus grande à ce Satellite dans le rapport inverse du quarré des distances, on aura donc  $(225857)^2$ :  $(171600000)^2$ :  $\frac{121}{11449}$ : 6101 environ. Donc la surface que présente Jupiter à son troisième Satellite étant 6101 fois plus grande que la surface que lui présente le Soleil, Jupiter dans le temps de l'incandescence étoit pour ce Satellite un astre de feu 6101 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre de ce Satellite n'étoit que  $\frac{676}{50}$ , lorsqu'au bout de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , il se seroit refroidi à la température actuelle de la Terre, & que dans le temps de l'incandescence cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'a été que 676 . Il faut donc multiplier par 6101 chacun de ces deux termes de compensation, & l'on aura pour le premier  $\frac{225}{1250}$  & pour le second  $\frac{225\frac{415}{676}}{50}$ , & cette dernière compensation de la fin de la période seroit exacte si Jupiter eût conservé son état d'incandescence pendant tout le temps de cette même période de 11243 ans  $\frac{7}{35}$ . Mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 23 5 pendant cette période, la compensation à la fin de la période, au lieu d'être  $\frac{225\frac{415}{670}}{50}$  n'a été que de  $\frac{218\frac{13}{75}}{50}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{218\frac{13}{75}}{50}$  &  $\frac{225\frac{425}{676}}{1250}$  de la compensation du premier & du

dernier temps dans cette première période, on a  $\frac{5679\frac{21}{23}}{1250}$ environ, lesquels étant multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{70998}{1250}$  ou  $56\frac{15}{19}$ environ, pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Jupiter sur son troisième Satellite pendant cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25:56 15 :: 1 1 2 4 3  $\frac{7}{25}$  : 2 5 3 40. Ainsi le temps dont la chaleur de Jupiter a prolongé, le refroidissement de ce Satellite pendant cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , a été de 25340 ans, & par conséquent en y ajoutant le prosongement, par la chaleur du Soleil, qui est de 4 ans 116 jours, on a 25344 ans 116 jours pour le prolongement total du refroidissement, ce qui étant ajouté au temps de la période, donne 36787 ans 218 jours; d'où l'on voit que c'a été dans l'année 36588 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 38244 ans que ce Satellite jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite étoit égale à sa chaleur propre, s'est trouvé au  $5\frac{365}{677}$  terme de l'écoulement du temps de cette première période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , qui étant multiplié par 449 $\frac{3}{4}$ , nombre des années de chaque terme de cette période, donne 2490 ans environ. Ainsi c'a été dès l'année 2490 de la formation des planètes, que la chaleur

Hhhij

envoyée par Jupiter à son troissème Satellite s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce Satellite.

Dès-lors on voit que cette chaleur propre du Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Jupiter, dès l'année 2490 de la formation des planètes; & en évaluant comme nous avons fait pour les deux premiers Satellites, la température dont celui-ci doit jouir, on trouve que Jupiter ayant envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, une chaleur 6101 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 1 1 243 ans  $\frac{7}{25}$  une chaleur 58 16  $\frac{43}{150}$ fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit diminué que de 25 à 23 5; & au bout d'une seconde période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , c'est-à-dire, après la déperdition de la chaleur propre du Satellite, jusqu'au point extrême de 1/25 de la chaleur actuelle de la Terre, Jupiter envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 553 I 86 fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit encore diminué que de 23 5 à 22 4.

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Jupiter qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de  $\frac{7}{6}$  par chaque période de 11243 ans  $\frac{7}{25}$ , diminue par conséquent sur ce Satellite de 284  $\frac{137}{150}$  pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 15 $\frac{2}{3}$  périodes environ, cette chaleur envoyée par Jupiter au Satellite, sera à très-peu près encore 1350 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil sur Jupiter & sur ses Satellites est à celle du Soleil sur la Terre, à peu-près :: 1:27, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit actuellement du Soleil; il s'ensuit qu'il saut diviser par 27 cette quantité 1350 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe terrestre, il en résulte qu'au bout de 15\frac{2}{3} périodes, chacune de 11243 ans \frac{7}{25}, c'est-\frac{2}{3}-dire, au bout de 176144\frac{11}{15}, la chaleur que Jupiter enverra à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que n'ayant plus de chaleur propre, il jouira néanmoins d'une température égale à celle dont jouit, aujourd'hui la Terre dans l'année 176145 de la formation des planètes.

Et comme cette chaleur envoyée par Jupiter, prolongera de beaucoup le refroidissement de ce Satellite, au point de la température actuelle de la Terre, elle le prolongera de même pendant 15 \(\frac{2}{3}\) autres périodes, pour, arriver au point extrême de \(\frac{1}{25}\) de la chaleur actuelle du globe terrestre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 352290 de la formation des planètes, que ce Satellite sera refroids à \(\frac{1}{25}\) de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du' Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température du Satellite dans les différens temps; il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cettedernier temps de cette première période, on a  $\frac{43596}{395734\frac{3}{5}}$  ou  $\frac{64\frac{1}{3}}{395734\frac{3}{5}}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes, donnent  $\frac{806\frac{1}{4}}{395734\frac{3}{5}}$  pour la compenfation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{806\frac{1}{4}}{395734\frac{3}{5}}:11243\frac{7}{25}:\frac{9064669\frac{1}{5}}{9893361}$  ou : : 11243 ans  $\frac{7}{25}:334$  jours environ, au lieu de 4 ans  $\frac{1}{3}$  que nous avions trouvés par la première évaluation.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouvera que la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil dans le temps de l'incandes.

cence, ayant été  $\frac{25}{676}$ , fera à la fin de 15  $\frac{2}{3}$  périodes de  $\frac{25}{676}$ , puisque ce n'est qu'après ces 15  $\frac{2}{3}$  périodes, que la température du Satellite sera égale à la tem-

pérature actuelle de la Terre. Ajoutant donc ces deux termes de compensation  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  du premier & du

dernier temps de ces  $15\frac{2}{3}$  périodes, on a  $\frac{38141\frac{2}{3}}{73782\frac{2}{3}}$  ou

 $\frac{56\frac{3}{7}}{737^{82}\frac{2}{3}}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent  $\frac{705\frac{17}{98}}{73782\frac{2}{3}}$  ou  $\frac{35}{3689}$  environ pour la compensation totale, par la chaleur du Soleil, pendant les 15<sup>2</sup> périodes de 11243 ans  $\frac{7}{25}$  chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25: 35 : 176144 15 : 66 21. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil, ne sera que de 66 ans 21, qu'il faut ajouter aux 176144 ans 17; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 176212 de la formation des planètes, que ce Satellite jouira en effet de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 352424 de la formation des planètes, que sa température sera 25 fois plus froide que la température actuelle de la Terre.

Faisant le même calcul sur le quatrième Satellite de Jupiter, que nous avons supposé grand comme la Terre, nous verrons qu'il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 2905 ans, se refroidir au point de pouvoir le toucher en 33911 ans, & perdre assez de sa chaleur propre pour arriver au point de la température actuelle de la Terre en 74047 ans, si sa densité étoit la même que celle du globe terrestre; mais comme la densité de Jupiter & de ses Satellites est à celle de la Terre:: 292: 1000,

les temps de la consolidation & du refroidissement par la déperdition de la chaleur propre, doivent être diminués dans la même raison. Ainsi ce Satellite ne s'est consolidé jusqu'au centre qu'en 848 ans 1, refroidi au point de pouvoir le toucher en 9902 ans, & enfin il auroit perdu assez de sa chaleur propre pour arriver au point de la température actuelle de la Terre en 21621 ans, si la perte de sa chaleur propre n'eût pas été compensée par la chaleur envoyée par le Soleil & par Jupiter. Or la chaleur envoyée par le Soleil à ce Satellite étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation produite par cette chaleur, étoit dans le temps de l'incandescence  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  à la fin de cette première période de 21621 ans. Ajoutant ces deux termes  $\frac{25}{676}$  &  $\frac{25}{676}$  de la compensation du premier & du dernier temps de cette période, on a  $\frac{650}{1250}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{4}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{\frac{3-7}{676}}{1250}$  ou  $\frac{12\frac{13}{676}}{1250}$ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période de 21621 ans. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25:  $\frac{12\frac{11}{676}}{1250}$ : 21621:  $8\frac{3}{10}$ . Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, a été de 8 ans 3 pour cette première période. Supplément. Tome II.

Mais la chaleur de Jupiter, qui dans le temps de l'incandescence, étoit 25 fois plus grande que la chaleur actuelle de la Terre, avoit diminué au bout des 21621 ans de 25 à 22 \(\frac{3}{4}\); & comme ce Satellite est éloigné de Jupiter de 277 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> demi-diamètres terrestres, ou de 397877 lieues, tandis qu'il est éloigné du Soleil de 171 millions 600 mille lieues, il en résulte que la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, auroit été à la chaleur envoyée par le Soleil, comme le quarré de 171600000 est au quarré de 397877, si la surface que Jupiter présente à son quatrième Satellite étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Jupiter. qui dans le réel n'est que 121 de celle du Soleil, paroît néanmoins à ce Satellite bien plus grande que celle de cet astre dans le rapport inverse du quarré des distances, on aura donc (397877): (171600000). :: 121 : 1909 environ. Ainsi Jupiter dans le temps de l'incandescence, étoit pour son quatrième Satellite un astre de seu 1909 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre du Satellite étoit  $\frac{676}{50}$ , lorsqu'au bout de 21621 ans il se seroit refroidi à la température actuelle de la Terre; & que dans le temps de l'incandescence, cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'a été que 676, qui multipliés par 1909, donnent  $\frac{70\frac{403}{676}}{1250}$  pour la compen-

sation qu'a faite la chaleur de Jupiter au commencement de cette période, c'est-à-dire, dans le temps de l'incandescence, & par consequent  $\frac{70\frac{405}{676}}{50}$  pour la compensation que la chaleur de Jupiter auroit faite à la fin de cette première période, s'il eût conservé son état d'incandescence; mais sa chaleur propre ayant diminué pendant cette première période de 25 à 22 3, la compensation au lieu d'être 70 676, n'a été que 64 environ. Ajoutant ces deux termes 64 & 70 405 de la compensation dans le premier & dans le dernier temps de cette période, on a 1671 environ, lesquels multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{20887^{\frac{1}{2}}}{125}$  ou  $16^{\frac{3}{4}}$  environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par Jupiter à la perte de la chaleur propre de son quatrième Satellite. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25: 16 3 :: 21621: 14486 7. Ainsi le temps dont la chaleur de Jupiter a prolongé le refroidissement de ce Satellite pendant cette première période de 21621 ans, étant de 14486 ans Z, & la chaleur du Soleil l'ayant aussi prolongé de 8 ans 3 pendant la même période, on trouve en ajoutant ces deux nombres d'années aux 21621 ans de la période, que c'a été dans l'année 36116 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y 2 38716 ans que ce quatrième Satellite de Jupiter

jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à son quatrième Satellite a été égale à la chaleur propre de ce Satellite, s'est trouvé au 17 \(\frac{2}{3}\) terme environ, de l'écoulement du temps de cette première période, qui multiplié par  $864^{21}_{25}$ , nombre des années de chaque terme de cette période de 21621 ans, donne 15278 \(\frac{2}{25}\). Ainsi c'a été dans l'année 15279 de la formation des planètes, que la chaleur envoyée par Jupiter à son quatrième Satellite, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même Satellite.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Jupiter dans l'année 15279 de la formation des planètes, & que Jupiter ayant envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, une chaleur 1909 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 21621 ans, une chaleur 1737 19 fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'a diminué pendant ce temps que de 25 à 22<sup>3</sup>/<sub>4</sub>; & au bout d'une seconde période de 21621 ans, c'est-à-dire, après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de 1/2 de la chaleur actuelle de la Terre, Jupiter envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 1567 100 fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Jupiter n'avoit encore diminué que de 22 3 à 20 1.

En suivant la même marche, on voit que la chaleur

de Jupiter, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 2 \frac{1}{4} par chaque période de 21621 ans, diminue par conséquent sur ce Satellite de 171 \frac{81}{100} pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 3 \frac{1}{4} périodes environ, cette chaleur envoyée par Jupiter au Satellite, sera à très-peu près encore 1350 fois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil sur Jupiter & sur ses Satellites, est à celle du Soleil sur la Terre à peuprès::1:27, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil, il s'ensuit qu'il saut diviser par 27 cette quantité 1350 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre, & cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe, il est évident qu'au bout de 3 \frac{1}{4} périodes de 21621 ans chacune, c'est-à-dire, au bout de 70268 \frac{1}{4} ans, la chaleur que Jupiter a envoyée à ce Satellite, a été égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que n'ayant plus de chaleur propre, il n'a pas laissé de jouir d'une température égale à celle dont jouit actuellement la Terre, dans l'année 70269 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 4563 ans.

Et comme cette chaleur envoyée par Jupiter, a prolongé le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, elle le prolongera de même pendant 3 \frac{1}{4} autres périodes, pour arriver au point extrême de \frac{1}{25} de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année

cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période, au lieu d'être  $\frac{\frac{25}{676}}{\frac{50}{50}}$ , n'a été que  $\frac{\frac{25}{676}}{\frac{114}{114}}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{25}{676}$  à  $\frac{25}{676}$  du premier & du dernier temps de cette

première période, on a  $\frac{35865}{150548\frac{2}{15}}$  ou  $\frac{53\frac{376}{676}}{150548\frac{2}{15}}$  environ, qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{763\frac{1}{6}}{150548\frac{2}{15}}$  pour la compensation totale qu'a pu saire la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du restroidissement, on aura  $25 = \frac{763\frac{1}{6}}{150548\frac{2}{15}}$  : 21621 ans : 4 ans 140 jours. Ainsi le prolongement du restroidissement, par la chaleur du Soleil, au lieu d'avoir été de 8 ans  $\frac{3}{10}$ , n'a été que de 4 ans 140 jours.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouvera que la compensation, dans le temps de l'incan-

descence, ayant été de  $\frac{25}{676}$ , sera à la fin de  $3\frac{1}{4}$  périodes de  $\frac{25}{50}$ , puisque ce n'est qu'après ces  $3\frac{1}{4}$  périodes, que la température de ce Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant donc

ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{25}{676}}{\frac{1320\frac{1}{3}}{50}}$  &  $\frac{\frac{25}{676}}{50}$  du premier & du dernier temps de ces 3 1/4 périodes, on a  $\frac{37201}{676}$  ou  $\frac{506}{66032}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent  $\frac{635}{66032}$  pour la compensation totale, par la chaleur du Soleil, pendant les 3 4 périodes de 21621 ans chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total des périodes est à celui du prolongement du refroidissement, on aura  $25 : \frac{635}{66032} : :70268 \frac{1}{4} : 27$ . Ainsi le prolongement total qu'a fait la chaleur du Soleil, n'a été que de 27 ans, qu'il faut ajouter aux 70268 ans 1; d'où l'on voit que c'a été dans l'année 70296 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 4536 ans que ce quatrième Satellite de Jupiter jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre; & de même que ce ne sera que dans le double du temps, c'est-à-dire, dan d'année 140592 de la formation des planètes, que sa température sera refroidie au point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre.

Faisons maintenant les mêmes recherches sur les temps respectifs du refroidissement des Satellites de Saturne, & du refroidissement de son Anneau. Ces Satellites sont à la vérité si difficiles à voir, que leurs grandeurs relatives ne sont pas bien constatées; mais leurs distances à leur planète principale sont assez bien connues, & il paroît

par les observations des meilleurs Astronomes, que le Satellite le plus voisin de Saturne est aussi le plus petit de tous; que le second n'est guère plus gros que le premier, le troisième un peu plus grand; que le quatrième paroît le plus grand de tous, & qu'ensin le cinquième paroît tantôt plus grand que le troisième, & tantôt plus petit; mais cette variation de grandeur dans ce dernier Satellite, n'est probablement qu'une apparence dépendante de quelques causes particulières qui ne changent pas sa grandeur réelle, qu'on peut regarder comme égale à celle du quatrième, puisqu'on l'a vu quelquesois surpasser le troisième.

Nous supposerons donc que le premier, & le plus petit de ces Satellites, est gros comme la Lune; le second, grand comme Mercure; le troisième, grand comme Mars; le quatrième & le cinquième, grands comme la Terre; & prenant les distances respectives de ces Satellites à leur planète principale, nous verrons que le premier est environ à 66 mille 900 lieues de distance de Saturne; le second à 85 mille 450 lieues, ce qui est à peu-près la distance de la Lune à la Terre; le troissème à 120 mille lieues; le quatrième à 278 mille lieues, & le cinquième à 808 mille lieues, tandis que le Satellite le plus éloigné de Jupiter n'en est qu'à 398 mille lieues.

Saturne a donc une vîtesse de rotation plus grande que celle de Jupiter, puisque dans l'état de liquésaction, sa force centrisuge a projeté des parties de sa masse à Supplément. Tome II.

K k k

#### HISTOIRE NATURELLE.

plus du double de la distance à laquelle la force centrifuge de Jupiter a projeté celles qui forment son Satellite le plus éloigné.

Et ce qui prouve encore que cette force centrifuge, provenant de la vîtesse de rotation, est plus grande dans Saturne que dans Jupiter, c'est l'Anneau dont il est environné, & qui, quoique fort mince, suppose une projection de matière encore bien plus considérable que celle des cinq Satellites pris ensemble. Cet Anneau concentrique à la surface de l'équateur de Saturne, n'en est éloigné que d'environ 55 mille lieues; sa forme est celle d'une zone assez large, un peu courbée sur le plan de sa largeur, qui est d'environ un tiers du diamètre de Saturne, c'est-à-dire, de plus de 9 mille lieues; mais cette zone de 9 mille lieues de largeur, n'a peut-être pas 100 lieues d'épaisseur, car lorsque l'Anneau ne nous présente exactement que sa tranche, il ne résséchit pas assez de lumière pour qu'on puisse l'apercevoir avec les meilleures lunettes; au lieu qu'on l'aperçoit pour peu qu'il s'incline ou se redresse, & qu'il découvre en conséquence une petite partie de sa largeur: or cette largeur vue de face, étant de 9 mille lieues, ou plus exactement de 9 mille 110 lieues, feroit d'environ 4 mille 555 lieues, vue sous l'angle de 45 degrés, & par conséquent d'environ 100 lieues, vue sous un angle d'un degré d'obliquité, car on ne peut guère présumer qu'il fût posfible d'apercevoir cet Anneau s'il n'avoit pas au moins un degré d'obliquité, c'est-à-dire, s'il ne nous présentoit

pas une tranche au moins égale à une 90.° partie de sa largeur; d'où je conclus que son épaisseur doit être égale à cette 90.° partie qui équivaut à peu-près à 100 lieues.

Il est bon de supputer avant d'aller plus loin, toutes les dimensions de cet Anneau, & de voir quelle est la surface & le volume de la matière qu'il contient.

Sa largeur est de 9 mille 110 lieues.

Son épaisseur supposée de 100 lieues.

Son diamètre intérieur de 191 mille 296 lieues.

Son diamètre extérieur, c'est à-dire, y compris les épaisseurs, de 191 mille 496 lieues.

Sa circonférence intérieure de 444 mille 73 lieues.

Sa circonférence extérieure de 444 mille 701 lieues.

Sa surface concave de 4 milliars 455 millions 5 mille 30 lieues quarrées.

Sa surface convexe de 4 milliars 512 millions 226 mille 110 lieues quarrées.

La surface de l'épaisseur en dedans, de 44 millions 407 mille 300 lieues quarrées.

La surface de l'épaisseur en dehors, de 44 millions 470 mille 100 lieues quarrées.

Sa surface totale de 8 milliars 185 millions 608 mille 540 lieues quarrées.

Sa folidité de 404 milliars 836 millions 557 mille lieues cubiques.

Ce qui fait environ trente fois autant de volume de matière qu'en contient le globe terrestre, dont la solidité n'est que de 12 milliars 365 millions 103 mille 160 lieues cubiques. Et en comparant la surface de l'Anneau

Kkkij

à la surface de la Terre, on verra que celle-ci n'étant que de 25 millions 772 mille 725 lieues quarrées, celle de toutes les faces de l'Anneau étant de 8 milliars 185 millions 608 mille 540 lieues; elle est par conséquent plus de 217 sois plus grande que celle de la Terre; en sorte que cet Anneau qui ne paroît être qu'un volume anomale, un assemblage de matière sous une sorme bizarre, peut néanmoins être une Terre, dont la surface est plus de 300 sois plus grande que celle de notre globe, & qui malgré son grand éloignement du Soleil, peut cependant jouir de la même température que la Terre.

Car si l'on veut rechercher l'effet de la chaleur de Saturne & de celle du Soleil sur cet Anneau, & reconnoître les temps de son refroidissement par la déperdition de sa chaleur propre, comme nous l'avons sait pour la Lune & pour les Satellites de Jupiter, on verra que n'ayant que 100 lieues d'épaisseur, il se seroit consolidé jusqu'au milieu ou au centre de cette épaisseur en 101 ans ½ environ, si sa densité étoit égale à celle de la Terre; mais comme la densité de Saturne & celle de ses Satellites & de son Anneau, que nous supposons la même, n'est à la densité de la Terre que :: 184 : 1000; il s'ensuit que l'Anneau au lieu de s'être consolidé jusqu'au centre de son épaisseur en 101 ans 1/2, s'est réellement confolidé en 18 ans 17. Et de même on verra que cet Anneau auroit dû se refroidir au point de pouvoir le toucher en 1183 ans 90. fi sa densité étoit égale à celle de la Terre, mais comme elle n'est que 184 au

lieu de 1000, le temps du refroidissement au lieu d'être de 1183 ans  $\frac{90}{1+3}$ , n'a été que de 217 ans  $\frac{787}{1000}$ , & celui du refroidissement à la température actuelle, au lieu d'être de 1958 ans, n'a réellement été que de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , abstraction faite de toute compensation, tant par la chaleur du Soleil que par celle de Saturne dont il faut faire l'évaluation.

Pour trouver la compensation par la chaleur du Soleif, nous considérerons que cette chaleur du Soleil sur Saturne, sur ses Satellites & sur son Anneau, est à très-peu près égale, parce que tous sont à très-peu près également éloignés de cet astre; or cette chaleur du Soleil que reçoit Saturne est à celle que reçoit la Terre :: 100 : 9025, ou :: 4:361. Dès-lors la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil lorsque l'Anneau a été refroidi à la température actuelle de la Terre, au lieu d'être 150, comme sur la Terre, n'a été que  $\frac{\frac{\pi}{361}}{50}$ , & dans le temps de l'incandescence cette compensation n'étoit que 361 Ajoutant ces deux termes du premier & du dernier temps de cette période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , on aura  $\frac{104}{361}$ , qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{1300}{365}$  ou  $\frac{3\frac{217}{365}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil dans les 360 ans  $\frac{7}{35}$  de la première période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps

Saturne qui n'est dans le réel que  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$  de celle du Soleil, paroît néanmoins à son Anneau bien plus grande que celle de cet astre dans la raison inverse du quarré des distances, on aura donc  $(54656)^2$ :  $(313500000)^3$ :  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$ : 259332 environ; donc la surface que Saturne présente à son Anneau est 259332 fois plus grande que celle que lui présente le Soleil; ainsi Saturne dans le temps de l'incandescence, étoit pour son Anneau un astre de seu 259332 fois plus étendu que le Soleil; mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre de l'Anneau n'étoit que  $\frac{4}{361}$ , lorsqu'au bout de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , il se seroit resroidi à la température actuelle de la Terre, & que dans le temps de l'incandescence, cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'étoit que  $\frac{4}{361}$ , on aura

donc 259332, multipliés par  $\frac{\frac{1}{361}}{1250}$  ou  $\frac{2873\frac{1}{2}}{1250}$  environ pour la compensation qu'a faite la chaleur de Saturne au commencement de cette période, dans le temps de l'incandescence, &  $\frac{2873\frac{1}{2}}{50}$  pour la compensation que Saturne auroit faite à la fin de cette même période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , s'il eût conservé son état d'incandescence. Mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 24  $\frac{217}{215}$  pendant cette période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , la compensation à la fin de cette période au lieu d'être  $\frac{2873\frac{1}{2}}{50}$  n'a été que

## Histoire Naturelie.

448

 $\frac{2867^{\frac{7}{3}}}{50}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{2867^{\frac{7}{3}}}{50}$  &  $\frac{2873^{\frac{7}{2}}}{1250}$  du premier & du dernier temps de cette première période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , on aura  $\frac{74556 \frac{5}{6}}{1250}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$ moitié de la somme de tous les termes, donnent 931960 1250 ou 745 71 environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne sur son Anneau pendant cette première période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:745\frac{71}{125}$ ::  $360\frac{7}{25}$ : 10752  $\frac{13}{25}$  environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de son Anneau pendant cette première période, a été d'environ 10752 ans 13/25, tandis que la chaleur du Soleil 'ne l'a prolongé, pendant la même période, que de 15 jours. Ajoutant ces deux nombres aux 360 ans  $\frac{7}{25}$  de la période, on voit que c'est dans l'année 11113 de la tormation des planètes, c'est-à-dire, il y a 63719 ans que l'Anneau de Saturne auroit pu se trouver au même degré de température dont jouit aujourd'hui la Terre, si la chaleur de Saturne, surpassant toujours la chaleur propre de l'Anneau, n'avoit pas continué de le brûler pendant plusieurs autres périodes de temps.

Car le moment où la chaleur envoyée par Saturne à fon Anneau, étoit égale à la chaleur propre de cet Anneau, s'est trouvé dès le temps de l'incandescence où cette chaleur envoyée par Saturne étoit plus forte que la chaleur propre de l'Anneau dans le rapport de 2873 ½ à 1250.

Des-lors on voit que la chaleur propre de l'Anneau a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne des le temps de l'incandescence, & que dans ce même temps Saturne ayant envoyé à son Anneau une chaleur 259332 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , une chaleur 258608  $\frac{7}{25}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 24 45; & au bout d'une seconde période de 360 ans 2, c'est-à-dire, après la déperdition de la chaleur propre de l'Anneau, jusqu'au point extrême de 1/35 de la chaleur actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à son Anneau une chaleur 257984 14 fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 24 40 à 24 37.

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroit constamment de \(\frac{1}{43}\) par chaque période de 360 ans \(\frac{7}{25}\), diminue par conséquent sur l'Anneau, de 723 \(\frac{18}{25}\) pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 351 périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son Anneau, sera encore à très-peu près 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil, tant sur Saturne Supplément. Tome II. L11

que sur ses Satellites & sur son Anneau, est à celle du Soleil sur la Terre à peu-près : : 1 : 90, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil; il s'ensuit qu'il faut diviser par 90 cette quantité 4500 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant  $\frac{1}{50}$  de la chaleur actuelle du globe terrestre, il est évident qu'au bout de 351 périodes de 360 ans  $\frac{7}{25}$  chacune, c'est-à-dire, au bout de 126458 ans, la chaleur que Saturne enverra encore à son Anneau, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que n'ayant plus aucune chaleur propre depuis très-long temps, cet Anneau ne laissera pas de jouir encore alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyée par Saturne, aura prodigieusement prolongé le refroidissement de son Anneau au point de la température actuelle de la Terre, elle le prolongera de même pendant 351 autres périodes, pour arriver au point extrême de ½ de la chaleur actuelle du globe terrestre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 252916 de la formation des planètes, que l'Anneau de Saturne sera refroidi à ½ de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a dû faire à la diminution de la température de l'Anneau dans les différens temps. Il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre de l'Anneau, cette

chaleur du Soleil n'auroit fait compensation, dans le temps de l'incandescence, que de \(\frac{4}{361}\), & qu'à la sin de la première période qui est de 360 ans \(\frac{7}{25}\), cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de \(\frac{4}{361}\); & que dès-lors le prolongement du refroidissement par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en esset été de 15 jours; mais la chaleur envoyée par Saturne, dans le temps de l'incandescence, étant à la chaleur propre de l'Anneau: 2873 \(\frac{1}{2}\): 1250; il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du Soleil, doit être diminuée dans la même raison, en sorte qu'au

lieu d'être  $\frac{4}{361}$ , elle n'a été que  $\frac{4}{361}$  au commencement de cette période; & que cette compensation qui auroit été  $\frac{4}{361}$  à la fin de cette première période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre de l'Anneau, doit être diminuée dans la raison de 2867  $\frac{1}{3}$  à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne, étoit encore plus grande que la chaleur propre de l'Anneau dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période, au

lieu d'être  $\frac{4}{\frac{361}{50}}$  n'a été que  $\frac{4}{\frac{2917\frac{1}{3}}{3}}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{4}{\frac{361}{361}}$  &  $\frac{4}{\frac{361}{361}}$  du premier &

termes de compensation  $\frac{\frac{4}{361}}{4^{12}3^{\frac{7}{4}}}$  &  $\frac{\frac{4}{361}}{29^{17}\frac{4}{3}}$  du premier & du dernier temps de cette première période, on a

 $\frac{4}{361}$  ou  $\frac{78\frac{5}{361}}{12029624}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur propre pendant cette première période de 360 ans  $\frac{7}{25}$ , donnent  $\frac{975\frac{61}{161}}{12029624}$  pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura 25:  $\frac{975\frac{61}{361}}{12029624}$ ::  $360\frac{7}{25}$ :  $\frac{351336}{300740600}$ , ou :: 360 ans 7 : 10 heures 14 minutes. Ainsi le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil sur l'Anneau de Saturne pendant la première période, au lieu d'avoir été de 15 jours, n'à réellement été que de 10 heures 14 minutes.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouvera que la compensation, dans le temps de l'in-

candescence, ayant été  $\frac{\frac{4}{361}}{4123\frac{1}{3}}$ , sera à la fin de 351 périodes, de 361 périodes, que la température de l'Anneau sera égale à

la température actuelle de la Terre: ajoutant donc ces

deux termes de compensation  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{4}{4123}\frac{1}{2}}$  &  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$  du premier & du dernier temps de ces 351 périodes, on a 351 ou

45 3 qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur pendant toutes ces périodes, donnent 571 environ pour la compensation totale, par la chaleur du Soleil, pendant les 351 périodes de 360 ans 7 chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25  $:\frac{571}{206175}::126458:14$  ans  $\frac{1}{125}$ . Ainsi le prolongement total qu'a faite & que fera la chaleur du Soleil sur l'Anneau de Saturne, n'est que de 14 ans 1, qu'il faut ajouter aux 126458 ans. D'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 126473 de la formation des planètes, que cet Anneau jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double du temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 252946 de la formation des planètes, que la température de l'Anneau de Saturne sera refroidie à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Pour faire sur les Satellites de Saturne la même évaluation que nous venons de faire sur le refroidissement de son Anneau, nous supposerons, comme nous l'avons dit, que le premier de ces Satellites, c'est-à-dire, le plus voisin de Saturne, est de la grandeur de la Lune; le second de celle de Mercure; le troisième de la grandeur de Mars; le quatrième & le cinquième de la grandeur de la Terre. Cette supposition qui ne pourroit être exacte que par un grand hasard, ne s'éloigne cependant pas assez de la vérité, pour que dans le réel elle ne nous sournisse pas des résultats qui pourront achever de compléter nos idées sur les temps où la Nature a pu naître & périr dans les dissérens globes qui composent l'Univers solaire.

Partant donc de cette supposition, nous verrons que le premier Satellite étant grand comme la Lune, a dû fe confolider jusqu'au centre en 145 ans 3 environ. parce que n'étant que de 3 du diamètre de la Terre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 792 ans 2, s'il étoit de même denfité, mais la denfité de la Terre étant à celle de Saturne & de ses Satellites : : 1000 : 184; il s'ensuit qu'on doit diminuer le temps de la consolidation & du refroidissement dans la même raison, ce qui donne 145 ans 3 pour le temps nécessaire à la consolidation. Il en est de même du temps du refroidissement au point de pouvoir toucher sans se brûler la surface de ce Satellite; on trouvera par les mêmes règles de proportion qu'il aura perdu assez de sa chaleur propre pour arriver à ce point en 1701 ans 16, & ensuite que par la même déperdition de sa chaleur propre il se seroit refroidi au point de la température actuelle de la Terre en 3715 ans 87. Or l'action de la chaleur du Soleil étant en raison inverse du quarré de la distance, la compensation que cette chaleur envoyée par le Soleil, a faite au commencement de cette première

période, dans le temps de l'incandescence, a été  $\frac{4}{361}$  à la fin de cette même période de 3715 ans  $\frac{87}{125}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{4}{361}$  à  $\frac{4}{361}$  de la compensation dans le premier & dans le dernier temps de cette période, on a  $\frac{104}{361}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{1300}{361}$  ou  $\frac{3\frac{217}{361}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleis pendant cette première période de 3715 ans  $\frac{87}{125}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{3\frac{217}{361}}{1250}::3715$  ans  $\frac{87}{125}:156$  jours. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 156 jours pendant cette première période.

Mais la chaleur de Saturne qui, dans le temps de l'incandescence, c'est-à-dire, dans le commencement de cette première période, étoit 25, n'avoit encore diminué au bout de 3715 ans  $\frac{87}{125}$  que de 25 à 24  $\frac{4}{13}$  environ; & comme ce Satellite n'est éloigné de Saturne que de 66900 lieues, tandis qu'il est éloigné du Soleil de 313 millions 500 mille lieues, la chaleur envoyée par Saturne à ce premier Satellite, auroit été à la chaleur envoyée par le Soleil, comme le quarré de 313500000,

est au quarré de 66900, si la surface que Saturne présente à ce Satellite étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Saturne, qui n'est dans le réel que 90 1/4 de celle du Soleil, paroît néanmoins à ce Satellite plus grande que celle de cet astre dans le rapport inverse du quarré des distances; on aura donc  $(66900)^4:(313500000)^4::\frac{90\frac{1}{4}}{11449}:173102$  environ; donc la surface que Saturne présente à son premier Satellite étant 173 mille 102 fois plus grande que celle que lui présente le Soleil, Saturne dans le temps de l'incandescence étoit pour ce Satellite un astre de feu 173102 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre de ce Satellite, n'étoit que 361 dans le temps de l'incandescence, & 361 lorsqu'au bout de 3715 ans 2 il se seroit refroidi à la température actuelle de la Terre; on aura donc 173102

multipliés par  $\frac{4}{361}$  ou  $\frac{1918\frac{1}{3}}{1250}$  environ pour la compenfation qu'a faite la chaleur de Saturne au commencement de cette période, dans le temps de l'incandescence, &  $\frac{1918\frac{1}{3}}{50}$  pour la compensation que Saturne auroit fait à la fin de cette même période, s'il eût conservé son état d'incandescence; mais comme la chaleur propre de Saturne a diminué de 25 à 24  $\frac{4}{13}$  environ pendant cette période de 3715 ans  $\frac{2}{3}$ , la compensation à la fin de cette

### PARTIE HYPOTHÉTIQUE.

457 cette période, au lieu d'être  $\frac{1918\frac{1}{5}}{50}$ , n'a été que  $\frac{1865}{50}$ environ. Ajoutant ces deux termes 1865 & 1918 7 de la compensation du premier & du dernier temps de cette période, on aura  $\frac{48543\frac{1}{5}}{1250}$ , lesquels multipliés par  $12\frac{1}{2}$ moitié de la somme de tous les termes, donnent 606790 ou 485 6 environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne sur son premier Satellite pendant cette première période de 3715 ans 2. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps total de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25:  $485\frac{6}{17}$ : :2715 $\frac{2}{3}$ : 72136 environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de son premier Satellite pendant cette première période de 3715 2, a été de 72136 ans, tandis que la chaleur du Soleil ne l'a prolongé pendant la même période, que de 156 jours. En ajoutant ces deux termes avec celui de la période qui est de 3715 ans environ, on voit que ce sera dans l'année 75853 de la formation des planètes, c'est-à-dire, dans 1021 ans que ce premier Satellite de Saturne, pourra jouir de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dès le premier moment de l'incandescence, ou plutôt Supplément. Tome II. Mmm

#### -: ETTIBE NATURELLE.

range: car dans le temps même de l'ambient à chaleur envoyée par Saturne à ce suite mus encore plus grande que la sienne propre, rus il il mi-même en incandescence, puisque la commentant que faisoit alors la chaleur de Saturne à manuel recepte du Satellite, étoit  $\frac{1958\frac{1}{2}}{1250}$ , & que pour rus le meut été qu'égale il auroit fallu que la tempéraite de due  $\frac{1250}{1250}$ .

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite 2 etc 22-dessous de celle que lui envoyoit Saturne dès le moment de l'incandescence, & que dans ce même temps Saturne ayant envoyé à ce Satellite une chaleur 1-3102 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 3715 ans  $\frac{87}{125}$ , une chaleur  $168308 \frac{2}{5}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saurne n'avoit diminué que de 25 à 24 4; & au bout d'une seconde période de 3715 ans 87 après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de 1/25 de la chaleur actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 163414 \frac{4}{5} fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de  $24 + \frac{4}{13} = 23 + \frac{8}{13}$ .

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de  $\frac{9}{13}$  par chaque période de 3715 ans  $\frac{87}{125}$ ,

diminue par conséquent sur ce Satellite de 4893 3 pendant chacune de ces périodes: en sorte qu'après 33 ½ périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son premier Satellite, sera encore à très-peu près 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme cette chaleur du Soleil sur Saturne & sur ses Satellites, est à celle du Soleil sur la Terre :: 1 : 90, à très-peu près, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil, il s'ensuit qu'il faut diviser par 90 cette quantité 4500 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe terrestre, il est évident qu'au bout de 33 \frac{1}{2} périodes de 3715 ans \frac{87}{125} chacune, c'est-à-dire, au bout de 124475 ans \frac{5}{6}, la chaleur que Saturne enverra encore à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que ce Satellite n'ayant plus aucune chaleur propre depuis très-long temps, ne laissera pas de jouir alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyée par Saturne, a prodigieusement prolongé le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, il le prolongera de même pendant 33 ½ autres périodes, pour arriver au point extrême de ½ de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 248951 de la formation des planètes, que ce

Mmm ij

# 460 HISTOIRE NATURELLE.

premier Satellite de Saturne sera refroidi à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'essimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température de ce Satellite dans les différens temps. Il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation, dans se temps de l'incandescence, que de 361 / 250, & qu'à la fin de la première période qui est de 3715 ans  $\frac{87}{125}$ , cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de <sup>7</sup>/<sub>361</sub>; & que dès-lors le prolongement du refroidissement par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit été en effet de 156 jours; mais la chaleur envoyée par Saturne dans le temps de l'incandescence, étant à la chaleur propre du Satellite :: 1918 ½ : 1250, il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du Soleil, doit être diminuée dans la même raison; en sorte qu'au lieu

d'être  $\frac{4}{361}$ , elle n'a été que  $\frac{4}{361}$  au commencement de cette période, & que cette compensation qui auroit été  $\frac{4}{361}$  à la fin de cette première période, si on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de 1865 à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne, étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite

PARTIE HYPOTHÉTIQUE. dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période au lieu d'être  $\frac{\frac{7}{361}}{50}$ , n'a été que 361/1915. En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{4}{361} & \frac{4}{361}$  &  $\frac{4}{361} \text{ du premier & du dernier temps de cette}$ première période de 3715 ans  $\frac{20332}{361}$  ou  $\frac{56\frac{116}{361}}{6067103}$  ou muleinliére.  $\frac{56\frac{116}{361}}{6067103}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur du Satellite pendant cette première période, donnent  $\frac{704\frac{8}{45}}{6067103}$ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25 :  $\frac{704\frac{8}{47}}{6067103}$ ::  $3715 \frac{87}{125} : \frac{2616510\frac{1}{2}}{151677576}$ , ou :: 3715 ans  $\frac{87}{125} : 6$  jours 7 heures environ. Ainsi le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, pendant cette première période, au lieu d'avoir été de 156 jours, n'a réellement été que de 6 jours 7 heures.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouvera que la compensation, dans le temps de l'incandescence, ayant été, comme nous venons de le

dire,  $\frac{\frac{4}{361}}{3168\frac{1}{5}}$ , sera à la fin de 33  $\frac{1}{2}$  périodes de 3715 ans  $\frac{87}{125}$  chacune, de  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$ , puisque ce n'est qu'après ces

ans  $\frac{87}{125}$  chacune, de  $\frac{361}{50}$ , puisque ce n'est qu'après ces  $33^{\frac{1}{2}}$  périodes que la température de ce Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant

donc ces deux termes de compensation  $\frac{4}{361}$  &  $\frac{4}{361}$  du premier & du dernier temps des 33 ½ périodes, on a

 $\frac{361}{158410}$  ou  $\frac{35\frac{2}{3}}{158410}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur pendant toutes ces périodes, donnent 445 à pour la compensation totale, par la chaleur du Soleil, pendant les 33 ½ périodes de 3715 ans  $\frac{87}{125}$  chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total des périodes est au prolongement du refroidissement, on aura 25  $:\frac{445\frac{5}{6}}{158410}::124475$  ans  $\frac{5}{6}:14$  ans 4 jours environ. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil, ne sera que de 14 ans 4 jours, qu'il faut ajouter aux 124475 ans 5. D'où l'on voit que ce ne sera que sur la fin de l'année 124490 de la formation des planètes, que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire, 248980 ans à dater de la formation des planètes, pour que ce premier Satellite

de Saturne puisse être refroidi à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Faisant le même calcul pour le second Satellite de Saturne, que nous avons supposé grand comme Mercure, & qui est à 85 mille 450 lieues de distance de sa planète principale, nous verrons que ce Satellite a dû Se consolider jusqu'au centre en 178 ans  $\frac{3}{25}$ , parce que n'étant que de 1 du diamètre de la Terre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 968 ans \frac{1}{3}, s'il étoit de même densité; mais comme la densité de la Terre est à la densité de Saturne & de ses Satellites : : 1000 : 184, il s'ensuit qu'on doit diminuer les temps de la consolidation & du refroidissement dans la même raison, ce qui donne 178 ans 3 pour le temps nécessaire à la consolidation. Il en est de même du temps du refroidissement au point de toucher sans se brûler la surface du Satellite; on trouvera par les mêmes règles de proportion, qu'il s'est refroidi à ce point en 2079 ans 35, & ensuite qu'il s'est refroidi à la température actuelle de la Terre en 4541 ans \(\frac{1}{2}\) environ. Or l'action de la chaleur du Soleil étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation étoit au commencement de cette première période, dans le temps de l'incandescence,

 $\frac{4}{361}$  &  $\frac{7}{361}$  à la fin de cette même période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{4}{361}$  &  $\frac{4}{361}$  du premier & du dernier temps de cette période, on a  $\frac{104}{1250}$ , qui

## 464 HISTOIRE NATURELLE.

multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les

termes, donnent  $\frac{361}{1250}$  ou  $\frac{3\frac{217}{361}}{1250}$  pour compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{3\frac{217}{361}}{1250}::4541:\frac{7}{2}:191$  jours. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, auroit été de 191 jours pendant cette première période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ .

Mais la chaleur de Saturne qui, dans le temps de l'incandescence, étoit 25 fois plus grande que la chaleur actuelle de la Terre, n'avoit diminué au bout de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , que de  $\frac{57}{65}$  environ, & étoit encore  $24\frac{8}{65}$  à la fin de cette même période. Et ce Satellite n'étant éloigné que de 85 mille 450 lieues de sa planète principale, tandis qu'il est éloigné du Soleil de 313 millions 500 mille lieues; il en réfulte que la chaleur envoyée par Saturne à ce second Satellite, auroit été comme le quarré de 313500000 est au quarré de 85450, si la surface que présente Saturne à ce Satellite, étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Saturne qui, dans le réel n'est que  $\frac{90\frac{7}{4}}{11449}$  de celle du Soleil, paroît néanmoins plus grande à ce Satellite dans le rapport inverse du quarré des distances. On aura donc (85450)

 $(85450)^3$ :  $(313500000)^3$ :  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$ : 106104 environ. Ainsi la surface que présente Saturne à ce Satellite, étant 106 mille 104 fois plus grande que la surface que lui présente le Soleil; Saturne, dans le temps de l'incandescence, étoit pour son second Satellite un astre de feu 106 mille 104 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre du Satellite, dans le temps de l'incandescence, n'étoit que  $\frac{\tau}{\frac{361}{1250}}$ , & qu'à la fin de la première période de 4541 ans ½, lorsqu'il se seroit refroidi par la déperdition de sa chaleur propre au point de la température actuelle de la Terre, la compensation par la chaleur du Soleil a été 361. Il faux donc multiplier ces deux termes de compensation par 106104, & l'on aura  $\frac{1175\frac{2}{3}}{1250}$  environ pour la compensation qu'a faite la chaleur de Saturne sur ce Satellite au commencement de cette première période, dans le temps de l'incandescence, &  $\frac{1175\frac{4}{3}}{50}$  pour la compensation que la chaleur de Saturne auroit faite à la fin de cette même période, s'il eût conservé son état d'incandescénce; mais comme la chaleur propre de Saturne a diminué de 25 à 24 8 pendant cette période de 4541 ans ½, la compensation à la sin de la période, au lieu d'être  $\frac{1175\frac{3}{5}}{50}$  n'a été que  $\frac{1134\frac{17}{40}}{50}$  environ. Ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{1175\frac{1}{3}}{1250}$  &  $\frac{1134\frac{17}{10}}{50}$  du Supplément. Tome II.

premier & du dernier temps de la période, on a  $\frac{29586\frac{11}{40}}{1250}$ , les termes, donnent  $\frac{369203}{1250}$  ou 295  $\frac{2}{9}$  environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite pendant cette première période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est'à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura 25: 295 $\frac{2}{9}$ :: 4541 $\frac{1}{3}$ : 53630 environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de ce Satellite, pour cette première période, a été de 53630 ans, tandis que la chaleur du Soleil, pendant le même temps, ne l'a prolongé que de 191 jours. D'où l'on voit, en ajoutant ces temps à celui de la période, qui est de 4541 ans  $\frac{1}{3}$ , que c'a été dans l'année 58173 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 16659 ans que ce second Satellite de Saturne, jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé presque immédiatement après l'incandescence, c'est-à-dire, à  $\frac{74}{1175\frac{2}{3}}$  du premier terme de l'écoulement du temps de cette première période, qui multipliés par  $181\frac{33}{50}$ , nombre des années de chaque terme de cette période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , donnent 7 ans  $\frac{5}{6}$  environ. Ainsi c'a été dès l'année 8 de la formation des planètes, que

la chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même Satellite.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne, dès le temps le plus voisin de l'incandescence, & que dans le premier moment de l'incandescence, Saturne ayant envoyé à ce Satellite une chaleur 106 mille 104 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 4541 ans \frac{1}{2}, une chaleur 102 mille 382 ; fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 24 8 au bout d'une seconde période de 4541 ans ½, après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de 1/25 de la chaleur actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 98 mille 660 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 24 8 à 23 16.

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 57/65 par chaque période de 4541 ans 1/2, diminue par conséquent sur ce Satellite de 3721 4/5 pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 26 1/3 périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, sera encore à peu-près 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Nnnij

premier & du dernier temps de la période, on a  $\frac{29586\frac{11}{40}}{1250}$ , les termes, donnent  $\frac{369203}{1250}$  ou 295  $\frac{2}{9}$  environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite pendant cette première période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est'à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura 25: 295 $\frac{2}{9}$ :: 4541 $\frac{1}{3}$ : 53630 environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de ce Satellite, pour cette première période, a été de 53630 ans, tandis que la chaleur du Soleil, pendant le même temps, ne l'a prolongé que de 191 jours. D'où l'on voit, en ajoutant ces temps à celui de la période, qui est de 4541 ans 12, que c'a été dans l'année 58173 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 16659 ans que ce second Satellite de Saturne, jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé presque immédiatement après l'incandescence, c'est-à-dire, à  $\frac{74}{1175\frac{2}{3}}$  du premier terme de l'écoulement du temps de cette première période, qui multipliés par  $181\frac{33}{50}$ , nombre des années de chaque terme de cette période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , donnent 7 ans  $\frac{5}{6}$  environ. Ainsi c'a été dès l'année 8 de la formation des planètes, que

la chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même Satellite.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne, dès le temps le plus voisin de l'incandescence, & que dans le premier moment de l'incandescence, Saturne ayant envoyé à ce Satellite une chaleur 106 mille 104 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 4541 ans ½, une chaleur 102 mille 382 ½ fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 24 8 65, & au bout d'une seconde période de 4541 ans ½, après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de 1/25 de la chaleur actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 98 mille 660 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 24 8 55 à 23  $\frac{16}{65}$ .

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 57/65 par chaque période de 4541 ans 1/2, diminue par conséquent sur ce Satellite de 3721 4/5 pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 26 1/3 périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, sera encore à peu-près 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Nnnij

premier & du dernier temps de la période, on a 29586 11 , les termes, donnent  $\frac{369203}{1250}$  ou 295  $\frac{2}{9}$  environ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite pendant cette première période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est'à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidisfement, on aura 25: 295 $\frac{2}{9}$ :: 4541 $\frac{1}{3}$ : 53630 environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de ce Satellite, pour cette première période, a été de 53630 ans, tandis que la chaleur du Soleil, pendant le même temps, ne l'a prolongé que de 191 jours. D'où l'on voit, en ajoutant ces temps à celui de la période, qui est de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , que c'a été dans l'année 58173 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 16659 ans que ce second Satellite de Saturne, jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé presque immédiatement après l'incandescence, c'est-à-dire, à  $\frac{74}{1175\frac{2}{3}}$  du premier terme de l'écoulement du temps de cette première période, qui multipliés par  $181\frac{23}{50}$ , nombre des années de chaque terme de cette période de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , donnent 7 ans  $\frac{5}{6}$  environ. Ainsi c'a été dès l'année 8 de la formation des planètes, que

la chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même Satellite.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne, dès le temps le plus voisin de l'incandescence, & que dans le premier moment de l'incandescence, Saturne ayant envoyé à ce Satellite une chaleur 106 mille 104 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 4541 ans ½, une chaleur 102 mille 382 ½ fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 24 8 3, & au bout d'une seconde période de 4541 ans 1/2, après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de 1/25 de la chaleur actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 98 mille 660 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 24 8 55 à 23 16.

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 57/65 par chaque période de 4541 ans 1/2, diminue par conséquent sur ce Satellite de 3721 4/5 pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après 26 1/3 périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son second Satellite, sera encore à peu-près 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Nnn ij

Mais. comme cette chaleur du Soleil sur Saturne & sur ses Satellites est à celle du Soleil sur la Terre : 1 : 90 à très-peu près, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil; il s'ensuit qu'il saut diviser par 90 cette quantité 4500 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe terrestre, il est évident qu'au bout de 26 \frac{1}{3} périodes de 4541 ans \frac{1}{2}, c'est-à-dire, au bout de 119592 ans \frac{5}{6}, la chaleur que Saturne enverra encore à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que ce Satellite n'ayant plus aucune chaleur propre depuis très-long temps, ne laissera pas de jouir alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyée par Saturne a prodigieusement prolongé le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, il le prolongera de même pendant 26 \frac{1}{3} autres périodes, pour arriver au point extrême de \frac{1}{25} de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 239185 de la formation des planètes que ce second Satellite de Saturne, sera refroidi à \frac{1}{25} de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température du Satellite dans les différens temps. Il est certain, qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation dans le temps de l'incandescence que de  $\frac{4}{361}$ ; & qu'à la fin de la première période, qui est de 4541 ans  $\frac{1}{2}$ , cette même chaleur du Soleil auroit fait compensation de  $\frac{4}{361}$ , & que dès-lors le prolongement du refroidissement par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en esset été de 191 jours; mais la chaleur envoyée par Saturne dans le temps de l'incandescence étant à la chaleur propre du Satellite :: 1175  $\frac{2}{3}$ : 1250, il s'ensuit que la compensation saite par la chaleur du Soleil doit être diminuée dans la même raison; en sorte qu'au lieu

d'être  $\frac{\frac{4}{361}}{1250}$ , elle n'a été que  $\frac{\frac{4}{361}}{2425\frac{2}{3}}$  au commencement de cette période, & que cette compensation qui auroit été  $\frac{4}{361}$  à la fin de cette première période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de 1134  $\frac{17}{40}$  à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période au lieu d'être  $\frac{4}{361}$ , n'a été

que  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{361}{1184\frac{17}{40}}}$ . En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{4}{361}$  &  $\frac{4}{361}$  &  $\frac{4}{1184\frac{17}{40}}$  du premier & du dernier temps de cette

première période, on a  $\frac{361}{2873020\frac{1}{6}}$  ou  $\frac{40}{2873020\frac{1}{6}}$  environ, qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent  $\frac{500}{2873020\frac{1}{6}}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{500}{2873020}:4541\frac{1}{4}:\frac{227075}{4309530}$  ou ::  $4541\frac{1}{2}:19$  jours environ; ainsi le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, au lieu d'être de 191 jours, n'a réellement été que de 19 jours environ.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les périodes, on trouve que la compensation, par la chaleur du Soleil, dans le temps de l'incandescence ayant été, comme nous

venons de le dire,  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{2425\frac{3}{3}}{3}}$ , fera à la fin de  $26\frac{1}{3}$  périodes

de 4541 ans ½ chacune de 361 , puisque ce n'est qu'après ces 26 ½ périodes que la température du Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant

donc ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{2425\frac{2}{3}}{3}}$  &  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$  du premier & du dernier temps de ces 26  $\frac{1}{3}$  périodes, on a

 $\frac{361}{121283}$  ou  $\frac{27\frac{155}{361}}{121282}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la

fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur pendant toutes ces périodes, donnent  $\frac{342\frac{313}{613}}{121282}$  pour la compensation totale par la chaleur du Soleil, pendant les 26 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> périodes de 4541 ans <sup>1</sup>/<sub>2</sub> chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura 25:  $\frac{34^2\frac{313}{361}}{121282}$ :: 119592  $\frac{5}{6}$ : 13 $\frac{13}{25}$  environ. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil ne seraque de 13 ans  $\frac{13}{25}$ , qu'il faut ajouter aux 119592 ans  $\frac{5}{6}$ ; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 119607 de la formation des planètes que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudrà le double du temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 239214 de la formation des planètes que sa température sera refroidie à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Faisant les mêmes raisonnemens pour le troissème Satellite de Saturne, que nous avons supposé grand comme Mars, & qui est éloigné de Saturne de 120 mille lieues, nous verrons que ce Satellite auroit dû se consolider jusqu'au centre en 277 ans  $\frac{19}{20}$ , parce que n'étant que  $\frac{13}{25}$  du diamètre de la Terre, il se seroit refroidi jusqu'au centre en 1510 ans  $\frac{3}{5}$  s'il étoit de même densité; mais la densité de la Terre étant à celle de ce Satellite: 1000: 184; il s'ensuit qu'on doit diminuer le temps de sa consolidation dans la même

## 72 HISTOIRE NATURELLE.

raison, ce qui donne 277 ans  $\frac{19}{20}$  environ. Il en est de même du temps du restroidissement au point de pouvoir sans se brûler, toucher la surface du Satellite; on trouvera par les mêmes règles de proportion, qu'il s'est restroidi à ce point en  $3244\frac{20}{31}$ , & ensuite qu'il s'est restroidi au point de la température actuelle de la Terre en 7083 ans  $\frac{11}{15}$  environ. Or, l'action de la chaleur du Soleil étant en raison inverse du quarré de la distance, la compensation étoit au commencement de cette première période, dans le temps de l'incandescence  $\frac{4}{361}$  a la fin de cette même période de 7083 ans  $\frac{11}{15}$ . Ajoutant ces deux termes de compensation du premier & du dernier temps de cette période, on a  $\frac{104}{361}$ , qui multipliés par,  $12\frac{1}{2}$  moitié de la sommé de tous les

termes, donnent  $\frac{361}{1250}$  ou  $\frac{3\frac{217}{361}}{1250}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période de 7083 ans  $\frac{11}{15}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{3\frac{217}{1250}}{1250}$ ::7083 ans  $\frac{11}{15}$ : 296 jours. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 296 jours pendant cette première période de 7083 ans  $\frac{11}{15}$ .

Mais la chaleur de Saturne qui, dans le temps de l'incandescence,

l'incandescence, étoit 25, avoit diminué au bout de la période de 7083 ans 11 de 25 à 23 41; & comme ce Satellite est éloigné de Saturne de 120 mille lieues, & qu'il est distant du Soleil de 313 millions 500 mille lieues; il en réfulte que la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, auroit été comme le quarré de 313500000 est au quarré de 120000, si la surface que présente Saturne à ce Satellite étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Saturne, -n'étant dans le réel que  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$  de celle du Soleil, paroît néanmoins à ce Satellite plus grande que celle de cet astre dans le rapport inverse du quarré des distances; on aura donc  $(120000)^3$ :  $(313500000)^3$ :  $:\frac{90\frac{1}{4}}{11449}: 53801$ environ. Donc la surface que Saturne présente à ce Satellite est 53801 fois plus grande que celle que lui présente le Soleil; ainsi Saturne dans le temps de l'incandescence, étoit pour ce Satellite un astre de feu 53801 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil, à la perte de la chaleur propre de ce Satellite, étoit  $\frac{361}{59}$ , lotsqu'au bout de 7083 ans  $\frac{3}{3}$ , il se seroit, comme Mars, refroidi à la température actuelle de la Terre, & que dans le temps de l'incandescence cette compensation, par la chaleur du Soleil, n'étoit que de 361 on aura donc 53801, multipliés par  $\frac{\frac{1}{361}}{1250}$  ou  $\frac{596\frac{48}{361}}{1250}$  pour Supplément. Tome II.

la compensation qu'a faite la chaleur de Saturne au commencement de cette période, dans le temps de l'incandescence, &  $\frac{596\frac{48}{361}}{50}$  pour la compensation à la fin de cette même période, si Saturne eût conservé son état d'incandescence; mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 23 41 environ, pendant cette période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , la compensation à la fin de cette période au lieu d'être  $\frac{596\frac{48}{361}}{50}$ , n'a été que de  $\frac{563\frac{1}{3}}{50}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{563\frac{1}{2}}{50}$  &  $\frac{596\frac{48}{361}}{1250}$  du premier & du dernier temps de cette période, on aura 14683 170 environ, lesquels multipliés par 12 ½ moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{183545}{1250}$  environ, ou 146  $\frac{5}{6}$ pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne sur ce troisième Satellite pendant cette première période de 7083 ans 111. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est à celui du prolongement du refroidissement, on aura  $25:146\frac{5}{6}::7083\frac{2}{3}$ : 41557 ½ environ. Ainsi le temps dont la chaleur de Saurne a prolongé le refroidissement de son troissème Satellite pendant cette période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , a été de 41557 ans ½, tandis que la chaleur du Soleil ne l'a prolongé pendant ce même temps que de 296 jours. Ajoutant ces deux temps à celui de la période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , on voit que ce seroit dans l'année 48643 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 26189 ans

que ce troisième Satellite de Saturne auroit joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé au 2 1 terme environ de l'écoulement du temps de cette première période, lequel multiplié par 283 1 nombre des années de chaque terme de la période de 7083 2 donne 630 ans 1 environ; ainsi c'a été dès l'année 631 de la formation des planètes, que la chaleur envoyée par Saturne à son troissème Satellite, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce même Satellite.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne dès l'année 631 de la formation des planètes; & que Saturne ayant envoyé à ce Satellite une chaleur 53801 fois plus grande que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , une chaleur 50854  $\frac{9}{25}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 23  $\frac{41}{65}$  environ. Et au bout d'une seconde période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , après la déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'au point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la chaleur actuelle de la Terre; Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur  $47907 \frac{19}{23}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de  $23 \frac{41}{65}$  à  $22 \frac{17}{65}$ .

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment

de 1  $\frac{24}{65}$  par chaque période de 7083 ans  $\frac{2}{3}$ , diminue par conséquent sur ce Satellite de 2946  $\frac{3}{5}$  pendant chacune de ces périodes, en sorte qu'après 15  $\frac{3}{4}$  périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son troissème Satellite, sera encore 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme cette chaleur du Soleil sur Saturne & sur ses Satellites est à celle du Soleil sur la Terre :: 1:90 à très-peu près, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil, il s'ensuit qu'il saut diviser par 90 cette quantité de chaleur 4500 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre; & cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe terrestre, il est évident qu'au bout de 15\frac{3}{4} périodes de 7083 ans\frac{2}{3}, c'est-à-dire, au bout de 111567 ans, la chaleur que Saturne enverra encore à ce Satellite, sera égale à la chaleur actuelle de la Terre, & que ce Satellite n'ayant plus aucune chaleur propre depuis très-long temps, ne laissera pas de jouir alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyée par Saturne, a très - considérablement prolongé le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, il le prolongera de même pendant 15 \(\frac{3}{4}\) autres périodes, pour arriver au point extrême de \(\frac{1}{25}\) de la chaleur actuelle du globe de la Terre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 223134 de la formation des

planètes que ce troisième Satellite de Saturne, sera refroidi à 1/25 de la température actuelle de la Terré.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température du Satellite dans les différens temps. Il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation dans le temps de l'incandescence que de 361 / 1250, & qu'à la fin de la première période qui est de 7083 ans 2, cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de 361; & que dès-lors le prolongement du refroidissement, par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en effet été de 296 jours. Mais la chaleur envoyée par Saturne dans le temps de l'incandescence étant à la chaleur propre du Satellite :: 596  $\frac{48}{361}$ : 1250, il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du Soleil, doit être diminuée dans la même raison; en sorte qu'au lieu d'être

période, & que cette compensation qui auroit été  $\frac{4}{361}$  à la fin de cette période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de  $563\frac{1}{2}$  à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne, étoit encore plus grande

## 478 HISTOIRE NATURELLE.

que la chaleur propre de ce Satellite dans cette même raison. Des-lors la compensation à la fin de cette

première période au lieu d'être  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$ , n'a été que  $\frac{\frac{4}{361}}{613\frac{1}{8}}$ .

En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{1846\frac{48}{361}}{1846\frac{48}{361}}}$  &

période, on a  $\frac{9838}{361}$  ou  $\frac{27\frac{1}{4}}{1132602}$ , qui multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{340\frac{1}{8}}{1132602}$  pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{340\frac{1}{8}}{1132602}::7083\frac{2}{3}:\frac{2412878\frac{3}{7}}{28315050}$ , ou ::7083  $\frac{2}{3}$  ans :31 jours environ. Ainsi le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, au lieu d'avoir été de 296 jours, n'a réellement été que de 31 jours.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite cette chaleur du Soleil pendant toutes ces périodes, on trouvera que la compensation, par la chaleur du Soleil, dans le temps de l'incandescence, ayant été, comme

nous venons de le dire,  $\frac{\frac{4}{361}}{1846\frac{48}{361}}$ , fera à la fin de 15  $\frac{3}{4}$ 

périodes de 7083 ans  $\frac{2}{3}$  chacune, de  $\frac{\frac{2}{361}}{50}$ , puisque ce n'est qu'après ces 15 3 périodes, que la température du Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre.

Ajoutant donc ces deux termes de compensation 361

&  $\frac{4}{361}$  du premier & du dernier temps de ces 15 $\frac{3}{4}$  périodes, on a  $\frac{7584\frac{1}{3}}{92306\frac{3}{3}}$  ou  $\frac{21\frac{3}{324}}{92306\frac{1}{3}}$ , qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur pendant les 15 3 périodes de 7083 ans  $\frac{2}{3}$  chacune, donnent  $\frac{262\frac{1}{8}}{92306\frac{3}{3}}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps total des périodes est au prolongement du refroidissement, on aura 25 :  $\frac{262\frac{1}{8}}{92306\frac{1}{3}}$ :: 111567 ans: 12 ans 254 jours. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil pendant toutes ces périodes, ne sera que de 12 ans 254 jours qu'il faut ajouter aux 111567 ans; d'où l'on voit que ce ne sera que dans l'année 111580 de la formation des planètes, que ce Satellite jouira réellement de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire, que ce ne sera que dans l'année 223160 de la formation des planètes que sa température pourra être refroidie à 1/25 de la température actuelle de la Terre.

Faisant les mêmes raisonnemens pour le quatrième Satellite de Saturne, que nous avons supposé grand comme la Terre, on verra qu'il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 534 ans 13/25, parce que ce Satellite étant égal au globe terrestre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 2905 ans, s'il étoit de même densité, mais la densité de la Terre étant à celle de ce Satellite :: 1000: 184; il s'ensuit qu'on doit diminuer le temps de la consolidation dans la même raison, ce qui donne 534 ans 13. Il en est de même du temps du refroidissement au point de toucher, sans se brûler, la surface du Satellite; on trouvera par les mêmes règles de proportion, qu'il s'est refroidi à ce point en 6239 ans  $\frac{9}{16}$ , & ensuite qu'il s'est refroidi à la température actuelle de la Terre en 13624 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>. Or l'action de la chaleur du Soleil étant en raison inverse du quarré des distances, la compensation étoit au commencement de cette première période, dans le temps de l'incandescence,  $\frac{4}{361}$ &  $\frac{\frac{7}{361}}{50}$  à la fin de cette même période de 13624 $\frac{2}{3}$ . Ajoutant ces deux termes  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{1250}{1250}}$  &  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{1}{50}}$  du premier & du dernier temps de cette période, on a  $\frac{104}{361}$ , qui multipliés par 12 ½ moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{\frac{3}{3}\frac{5}{61}}{\frac{1}{12}\frac{5}{9}}$  ou  $\frac{3\frac{17}{361}}{\frac{1}{2}\frac{5}{9}}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ . Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même railon

raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25 : \frac{3\frac{217}{350}}{1250} : 13624\frac{2}{3} : 1\frac{14}{25}$  environ. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 1 an  $\frac{14}{25}$  pendant cette première période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ .

Mais la chaleur de Saturne, qui dans le temps de l'incandescence étoit vingt-cinq fois plus grande que la chaleur de la température actuelle de la Terre, n'avoit encore diminué au bout de cette période de 13624 2 que de 25 à 22 19 environ. Et comme ce Satellite est à 278 mille lieues de distance de Saturne, & à 313 millions 500 mille lieues de distance du Soleil, la chaleur envoyée par Saturne, dans le temps de l'incandescence, auroit été en raison du quarré de 313500000, est au quarré de 278000, si la surface que présente Saturne à son quatrième Satellite, étoit égale à la surface que lui présente le Soleil; mais la surface de Saturne, n'étant dans le réel que 90 4 de celle du Soleil, paroît néanmoins à ce Satellite plus grande que celle de cet astre, dans la raison inverse du quarré des distances; ainsi l'on aura  $(278000)^3$ :  $(313500000)^3$ :  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$ :  $10024\frac{1}{2}$ environ. Donc la surface que présente Saturne à ce Satellite est 10024 ½ fois plus grande que celle que lui présente le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte

de la chaleur propre de ce Satellite, n'étoit que  $\frac{361}{50}$ ,

Supplément. Tome II. P p p

déperdition de la chaleur propre de ce Satellite, jusqu'an point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur  $7853\frac{1}{25}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 22  $\frac{19}{65}$  à 20  $\frac{48}{65}$ .

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 2 46 par chaque période de 13624 ans 3, diminue par consequent sur son Satellite de 1085 18 pendant chacune de ces périodes; en sorte qu'après quatre périodes environ, cette chaleur envoyée par Saturne à son quatrième Satellite, sera encore 4500 sois plus grande que la chaleur qu'il reçoit du Soleil.

Mais comme cette chaleur du Soleil sur Saturne & sur ses Satellites, est à celle du Soleil sur la Terre, :: 1: 90 à très-peu près, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil; il s'ensuit qu'il saut diviser par 90 cette quantité de chaleur 4500 pour avoir une chaleur égale à celle que le Soleil envoie sur la Terre. Et cette dernière chaleur étant \frac{1}{50} de la chaleur actuelle du globe terrestre, il est évident qu'au bout de quatre périodes de 13624 ans \frac{2}{3} chacune, c'est-à-dire, au bout de 54498 ans \frac{2}{3}, la chaleur que Saturne a envoyée à son quatrième Satellite, étoit égale à la chaleur actuelle de la Terre; & que ce Satellite n'ayant plus aucune chaleur propre depuis

long-temps, n'a pas laissé de jouir alors d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyée par Saturne, a considérablement prolongé le refroidissement de ce Satellite au point de la température actuelle de la Terre, il le prolongera de même pendant quatre autres périodes, pour arriver au point extrême de  $\frac{1}{25}$  de la chaleur actuelle du globe terrestre; en sorte que ce ne sera que dans l'année 108997 de la formation des planètes, que ce quatrième Satellite de Saturne sera refroidi à  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre.

Il en est de même de l'estimation de la chaleur du Soleil, relativement à la compensation qu'elle a faite à la diminution de la température du Satellite dans les différens temps; il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit sait compensation, dans le

temps de l'incandescence, que de 361 a qu'à la fin de la première période, qui est de 13624 ans 3, cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de

par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en esset été de 1 an 204 jours; mais la chaleur envoyée par Saturne, dans le temps de l'incandescence, étant à la chaleur propre du Satellite:: 111 \frac{27}{361}: 1250, il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du Soleil, doit être diminuée dans la même raison, en sorte qu'au lieu

486 HISTOIRE NATURELLE.

d'être  $\frac{4}{361}$ , elle n'a été que  $\frac{4}{1361}$  au commencement de cette période; & que cette compensation qui auroit été 361 à la fin de cette première période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de 99 ½ à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne, étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette

première période, au lieu d'être  $\frac{4}{361}$ , n'a été que  $\frac{4}{361}$ 

En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{1}{361}}{\frac{361}{1361}}$  &

361 du premier & du dernier temps de cette première

période, on a  $\frac{\frac{6014\frac{1}{14}}{361}}{\frac{203072\frac{4}{14}}{16}}$  ou  $\frac{16\frac{238}{361}}{\frac{203072\frac{4}{14}}{16}}$ , qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent 2087 203072 to pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période; & comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25:  $\frac{203072\frac{1}{11}}{208\frac{7}{30}}$ :: 13624  $\frac{2}{3}$ :  $\frac{2837109\frac{5}{6}}{5076809}$ , ou :: 13624 ans 2: 204 jours environ. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil,

au lieu d'avoir été de 1 an 204 jours, n'a réellement été que de 204 jours.

Et pour évaluer en totalité la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil pendant toutes ces périodes, on trouvera que la compensation, dans le temps de l'in-

candescence, ayant été  $\frac{4}{\frac{361}{1361}}$ , sera à la fin de quatre

périodes  $\frac{7}{50}$ , puisque ce n'est qu'après ces quatre périodes que la température de ce Satellite sera égale à la température actuelle de la Terre. Ajoutant ces deux

termes  $\frac{\frac{4}{361}}{\frac{1}{1361}\frac{27}{361}}$  &  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$  du premier & du dernier temps de ces quatre périodes, on a  $\frac{\frac{5644}{361}}{68053\frac{4}{5}}$  ou  $\frac{\frac{15}{361}}{68053\frac{4}{5}}$ , qui

de ces quatre périodes, on a  $\frac{361}{68053\frac{4}{5}}$  ou  $\frac{15\frac{240}{361}}{68053\frac{4}{5}}$ , qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{195\frac{5}{6}}{68053\frac{4}{5}}$  pour la compensation totale qu'a saite la chaleur du Soleil pendant les quatre périodes de 13624 ans  $\frac{2}{3}$  chacune. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation en même raison que le temps total de ces périodes est à celui du prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{195\frac{5}{6}}{68053\frac{4}{5}}::54498$  ans  $\frac{2}{3}$ : 6 ans 87 jours. Ainsi le prolongement total que sera la chaleur du Soleil sur ce Satellite, ne sera que de 6 ans 87 jours, qu'il saut ajouter aux 54498 ans  $\frac{2}{3}$ ; d'où l'on voit que c'a été dans l'année 54505 de la formation des planètes, que ce Satellite a joui de la même

d'être  $\frac{\frac{4}{361}}{1250}$ , elle n'a été que  $\frac{\frac{4}{361}}{1361\frac{27}{361}}$  au commencement de cette période; & que cette compensation qui auroit été  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$  à la fin de cette première période, si l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, doit être diminuée dans la raison de 99  $\frac{1}{5}$  à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne, étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette

première période, au lieu d'être  $\frac{4}{361}$ , n'a été que  $\frac{4}{361}$ 

En ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{\frac{1}{361}}{\frac{36}{361}}$  &

du premier & du dernier temps de cette première

période, on a  $\frac{6014^{\frac{7}{14}}}{361}$  ou  $\frac{16\frac{318}{361}}{203072\frac{4}{11}}$ , qui multipliés par  $12^{\frac{1}{2}}$  moitié de la fomme de tous les termes, donnent  $\frac{208\frac{7}{36}}{203072\frac{4}{11}}$  pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette première période; & comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:\frac{203072\frac{4}{11}}{208\frac{7}{30}}::13624\frac{2}{3}:\frac{2837109\frac{1}{6}}{5076809}$ , ou :: 13624 ans  $\frac{2}{3}:204$  jours environ. Ainsi le prolongement du refroidissement du refroidissement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil,

de celle du Soleil, paroît néanmoins plus grande à ce Satellite que celle de cet astre dans la raison inverse du quarré des distances. Ainsi l'on aura (808000) :  $(313500000)^3$ : :  $\frac{90\frac{1}{4}}{11449}$ : 1186  $\frac{2}{3}$ . Donc la surface que Saturne présente à ce Satellite est 1 186 $\frac{2}{3}$  fois plus grande que celle que lui présente le Soleil. Mais nous avons vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil à la perte de la chaleur propre de ce Satellite, n'étoit que  $\frac{361}{50}$ , lorsqu'au bout de 13624 ans  $\frac{2}{3}$  il se seroit refroidi comme la Terre, au point de la température actuelle, & que dans le temps de l'incandescence, la compensation, par la chaleur du Soleil, n'a été que 361 ; on aura donc 1 1 86  $\frac{2}{3}$ , multipliés par  $\frac{\frac{4}{361}}{1250}$  ou  $\frac{13\frac{53}{361}}{1250}$  pour la compensation dans le temps de l'incandescence, & 13 161 pour la compensation à la fin de cette première période, si Saturne eût conservé son état d'incandescence; mais comme sa chaleur propre a diminué de 25 à 23 19 pendant cette période de 13624 3, la compenfation à la fin de la période, au lieu d'être  $\frac{13\frac{1}{361}}{50}$ , n'a été que de  $\frac{11\frac{17}{10}}{50}$  environ. Ajoutant ces deux termes  $\frac{11\frac{17}{10}}{50}$ & 13 361 du premier & du dernier temps de cette période; on aura  $\frac{306\frac{417}{222}}{1250}$ , lesquels étant multipliés par 12  $\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{3832\frac{10}{43}}{1250}$  ou  $3\frac{81\frac{1}{3}}{1250}$ Supplément. Tome II.

température dont jouit aujourd'hui la Terre, & qu'il faudra le double de ce temps, c'est-à-dire que ce ne sera que dans l'année 109010 de la formation des planètes que sa température sera resroidie à  $\frac{1}{2.5}$  de la température actuelle de la Terre.

Enfin faisant le même raisonnement pour le cinquième Satellite de Saturne, que nous supposerons encore grand comme la Terre, on verra qu'il auroit dû se consolider jusqu'au centre en 534 ans  $\frac{13}{25}$ , se refroidir au point d'en toucher la surface, sans se brûler, en 6239 ans  $\frac{9}{16}$ , & au point de la température actuelle de la Terre en 13624 ans  $\frac{2}{3}$ ; & s'on trouvera de même que le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 1 an 204 jours pour la première période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ .

Mais la chaleur de Saturne qui, dans le temps de l'incandescence, étoit 25 sois plus grande que la chaleur actuelle de la Terre, n'avoit encore diminué au bout de cette période de 13624 \frac{2}{3} que de 25 à 22 \frac{19}{65}. Et comme ce Satellite est à 808 mille lieues de Saturne, & à 313 millions 500 mille lieues de distance du Soleil, la chaleur envoyée par Saturne, dans le temps de l'incandescence, à ce Satellite, auroit été en raison du quarré de 313500000 au quarré de 808000, si la surface que présente Saturne à son cinquième Satellite, étoit égale à la surface que lui présente le Soleil, mais la surface de Saturne n'étant dans le réel que

on aura  $\frac{284\frac{3}{4}}{50}$  à très-peu près, qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{3559}{50}$  ou  $71\frac{9}{50}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne pendant cette seconde période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:71\frac{9}{50}$  ::  $13624\frac{2}{3}:38792\frac{19}{100}$ . Ainsi le prolongement du temps pour le refroidissement de ce Satellite, par la chaleur de Saturne, ayant été de 1670 ans  $\frac{43}{50}$  pour la première période, a été de 38792 ans  $\frac{19}{100}$  pour la seconde.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce Satellite, est au 4 15 terme à très-peu près de l'écoulement du temps dans cette seconde période, qui multiplié par 545, nombre des années de chaque terme de ces périodes, donnent 2320 ans 346 jours, lesquels étant ajoutés aux 13624 ans 243 jours de la première période, donnent 15945 ans 224 jours. Ainsi c'a été dans l'année 15946 de la formation des planètes, que la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, s'est trouvée égale à sa chaleur propre.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne dans l'année 15946 de la formation des planètes, & que Saturne ayant envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, une chaleur 1186 \frac{2}{3} fois plus grandé

pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne pendant cette première période. Et comme la perte de la chaleur propre est à la compensation en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura  $25:3\frac{8x\frac{1}{3}}{1250}$ :: 13624 $\frac{2}{3}$ : 1670 $\frac{43}{50}$ . Ainsi le temps dont la chaleur de Saturne a prolongé le refroidissement de ce Satellite pendant cette première période de 13624<sup>2</sup>, a été de 1670 ans 43, tandis que le prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, n'a été que de 1 an 204 jours. Ajoutant ces deux temps du prolongement du refroidissement au temps de la période, qui est de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ , on aura 15297 ans 30 jours environ; d'où l'on voit que ce seroit dans l'année 15298 de la tormation des planètes, c'est-à-dire, il y a 59534 ans, que ce cinquième Satellite de Saturne auroit joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.

Dans le commencement de la seconde période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ , la chaleur de Saturne a fait compensation de  $\frac{21\frac{17}{100}}{50}$ , & auroit fait à la fin de cette même période, une compensation de  $\frac{293\frac{1}{2}}{50}$ , si Saturne eût conservé son même état de chaleur, mais comme sa chaleur propre a diminué pendant cette seconde période de  $22\frac{19}{65}$  à  $20\frac{48}{65}$ , cette compensation au lieu d'être  $\frac{293\frac{1}{2}}{50}$ , n'est que de  $\frac{273\frac{1}{15}}{50}$  environ. Ajoutant ces deux termes  $\frac{11\frac{27}{50}}{50}$  &  $\frac{273\frac{1}{15}}{50}$  du premier & du dernier temps de cette seconde période,

on aura  $\frac{284\frac{2}{3}}{50}$  à très-peu près, qui multipliés par  $12\frac{1}{2}$  moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{3559}{50}$  ou  $71\frac{9}{50}$  pour la compensation totale qu'a faite la chaleur de Saturne pendant cette séconde période. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du restroidissement, on aura  $25:71\frac{9}{50}$  ::  $13624\frac{2}{3}:38792\frac{19}{100}$ . Ainsi le prolongement du temps pour le restroidissement de ce Satellite, par la chaleur de Saturne, ayant été de 1670 ans  $\frac{43}{50}$  pour la première période, a été de 38792 ans  $\frac{19}{100}$  pour la seconde.

Le moment où la chaleur envoyée par Saturne, s'est trouvée égale à la chaleur propre de ce Satellite, est au 4 15/18 terme à très-peu près de l'écoulement du temps dans cette seconde période, qui multiplié par 545, nombre des années de chaque terme de ces périodes, donnent 2320 ans 346 jours, lesquels étant ajoutés aux 13624 ans 243 jours de la première période, donnent 15945 ans 224 jours. Ainsi c'a été dans l'année 15946 de la formation des planètes, que la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite, s'est trouvée égale à sa chaleur propre.

Dès-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite a été au-dessous de celle que lui envoyoit Saturne dans l'année 15946 de la formation des planètes, & que Saturne ayant envoyé à ce Satellite, dans le temps de l'incandescence, une chaleur 1186 \(\frac{2}{3}\) fois plus grandé

Qqqij

que celle du Soleil, il lui envoyoit encore à la fin de la première période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ , une chaleur 1058  $\frac{21}{75}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur de Saturne n'avoit diminué que de 25 à 22  $\frac{19}{65}$  pendant cette première période; & au bout d'une seconde période de 13624 ans  $\frac{2}{3}$ , après la déperdition de la chaleur propre de ce Satéllite, jusqu'à  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre, Saturne envoyoit encore à ce Satellite une chaleur 929  $\frac{13}{15}$  fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne n'avoit encore diminué que de 22  $\frac{19}{65}$  à 20  $\frac{48}{65}$ .

En suivant la même marche, on voit que la chaleur de Saturne, qui d'abord étoit 25, & qui décroît constamment de 2 \frac{46}{65} par chaque période de 13624 ans \frac{2}{75} diminue par conséquent sur ce Satellite de 128 \frac{29}{75} pendant chacune de ces périodes.

Mais comme cette chaleur du Soleil sur Saturne & sur ses Satellites est à celle du Soleil sur la Terre : 1 : 90 à très-peu près, & que la chaleur de la Terre est 50 sois plus grande que celle qu'elle reçoit du Soleil; il s'ensuit que jamais Saturne n'a envoyé à ce Satellite une chaleur égale à celle du globe de la Terre, puisque dans le temps même de l'incandescence, cette chaleur envoyée par Saturne n'étoit que 1186 \(\frac{2}{3}\) fois plus grande que celle du Soleil sur Saturne, c'est-à-dire, \(\frac{1186\frac{2}{3}}{90}\) ou 13 \(\frac{17}{90}\) fois plus grande que celle de la chaleur du Soleil sur la Terre, ce qui ne sait que \(\frac{13\frac{17}{90}}{50}\) de la chaleur actuelle

du globe de la Terre; & c'est par cette raison qu'on doit s'en tenir à l'évaluation telle que nous l'avons faite ci-dessus dans la première & la seconde période du refroidissement de ce Satellite.

Mais l'évaluation de la compensation faite par la chaleur du Soleil doit être faite comme celle des autres Satellites, parce qu'elle dépend encore beaucoup de celle que la chaleur de Saturne a faite sur ce même Satellite dans les différens temps. Il est certain qu'à ne considérer que la déperdition de la chaleur propre du Satellite, cette chaleur du Soleil n'auroit fait compensation, dans le temps de l'incandescence, que de  $\frac{361}{1250}$ , & qu'à la fin de cette même période de 13624 ans 3, cette même chaleur du Soleil auroit fait une compensation de 361 ; & que dès-lors le prolongement du refroidissement, par l'accession de cette chaleur du Soleil, auroit en effet été de 1 an 204 jours, mais la chaleur envoyée par Saturne dans le temps de l'incandescence, étant à la chaleur propre du Satellite::13 331:1250; il s'ensuit que la compensation faite par la chaleur du Soleil, doit être diminuée dans la même raison; en sorte

qu'au lieu d'être  $\frac{\frac{4}{361}}{1250}$ , elle n'a été que de  $\frac{\frac{4}{361}}{1263\frac{53}{361}}$  au commencement de cette période, & que cette compensation qui auroit été  $\frac{\frac{4}{361}}{50}$  à la fin de cette première période, fi l'on ne considéroit que la déperdition de la chaleur

## HISTOIRE NATURELLE.

propre du Satellite, doit être diminuée dans la même raison de 11 37 à 50, parce que la chaleur envoyée par Saturne étoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette même raison. Dès-lors la compensation à la fin de cette première période, au lieu d'être

 $\frac{4}{361}$ , n'a été que  $\frac{4}{61\frac{361}{361}}$ ; en ajoutant ces deux termes de compensation  $\frac{4}{1263\frac{51}{361}}$  &  $\frac{4}{61\frac{37}{36}}$  du premier & du dernier

temps de cette première période, on a  $\frac{5^299 \frac{11}{17}}{77987}$  ou  $\frac{14\frac{1}{7}}{77987}$ qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent 183 } pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant cette première période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidifferent, on aura 25:  $\frac{183\frac{1}{3}}{77987}$ :: 13624  $\frac{2}{3}$ : 1 an 186 jours. Ainsi le prolongement du refroidissement de ce Satellite, par la chaleur du Soleil, au lieu d'avoir été de 1 an 204 jours, n'a réellement été que de 1 an 186 jours pendant la première période.

Dans la feconde période, la compensation étant au commencement  $\frac{1}{61}$ , fera à la fin de cette même période 100 361 60 1, parce que la chaleur envoyée par Saturne pendant cette seconde période a diminué dans cette même raison.

Ajoutant ces deux termes  $\frac{4}{\frac{361}{61\frac{37}{30}}}$  &  $\frac{100}{\frac{361}{60\frac{1}{3}}}$ , on a  $\frac{\frac{6415\frac{1}{3}}{361}}{\frac{3715}{3715}}$ , qui multipliés par 12 1 moitié de la somme de tous les termes, donnent  $\frac{\frac{80196}{361}}{\frac{3715}{3715}}$  ou  $\frac{222\frac{34}{361}}{3715}$  pour la compensation totale qu'a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette feconde période. Et comme la diminution totale de la chaleur est à la compensation totale en même raison que le temps de la période est au prolongement du refroidissement, on aura 25:  $\frac{222\frac{34}{361}}{3715}$ :: 13624  $\frac{2}{3}$ : 32 ans 214 jours. Ainsi le prolongement total que fera la chaleur du Soleil, sera de 3.2 ans 214 jours pendant cette seconde période; ajoutant donc ces deux temps, 1 an 186 jours & 32 ans 214 jours du prolongement du refroidissement, par la chaleur du Soleil, pendant la première & la seconde période, aux 1670 ans 313 jours du prolongement, par la chaleur de Saturne, pendant la première période, & aux 38792 ans 69 jours du prolongement, par cette même chaleur de Saturne pour la seconde période, on a pour le prolongement total 40497 ans 52 jours, qui étant joints aux 27249 ans 121 jours des deux périodes, font en tout 67746 ans 173 jours; d'où l'on voit que c'a été dans l'année 67747 de la formation des planètes, c'est-à-dire, il y a 7085 ans que ce cinquième Satellite de Saturne, a été refroidi au point de 1/25 de la température actuelle de la Terre.

## - 496 HISTOIRE NATURELLE.

Voici donc, d'après nos hypothèses, l'ordre dans lequel la Terre, les Planètes & leurs Satellites se sont refroidies ou se resroidiront au point de la chaleur actuelle du globe terrestre, & ensuite au point d'une chaleur vingt-cinq sois plus petite que cette chaleur actuelle de la Terre.

| Refroidies λ la température actuelle. | REFROIDIES À 1/237<br>de la température actuelle, |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| LA TERRE en 74832 ans.                | En 168123 ans.                                    |  |
| LA LUNE en 16409 ans.                 | En 72514 ans.                                     |  |
| MERCURE en 54192 ans.                 | En 187765 ans.                                    |  |
| VÉNUS en 91643 ans.                   | En 228540 ans.                                    |  |
| MARS en 28538 ans.                    | En 60326 ans.                                     |  |
| JUPITER en 240451 ans.                | En 483121 ans.                                    |  |
| (Le 1." en 222203 ans.                | En 444406 ans.                                    |  |
| SATELLITES Le 2.d en 193090 ans.      | En 386180 ans.                                    |  |
| de Jupiter. Le 3.° en 176212 ans.     | En 352424 ans.                                    |  |
| (Le 4.° en 70296 ans.                 | En 140542 ans.                                    |  |
| SATURNE en 130821 ans.                | En 262020 ans.                                    |  |
| ANNEAU de Saturne en 126473 ans.      | En 252496 ans.                                    |  |
| Le 1. en 124490 ans.                  | En 248980 ans.                                    |  |
| Le 2.d en 119607 ans.                 | En 239214 ans.                                    |  |
| SATELLITES Le en 111680 ans           | En 223160 ans.                                    |  |
| de Saturne. Le 4.° en 54505 ans.      | En 109010 ans.                                    |  |
| Le 5.º en 15298 ans.                  | En 67747 ans.                                     |  |

Et à l'égard de la consolidation de la Terre, des Planètes & de leur Satellites, & de leur refroidissement respectifs, jusqu'au moment où leur chaleur propre auroit permis de les toucher sans se brûler, c'est-à-dire, sans ressessions

ressentir de la douleur: nous avons trouvé qu'abstraction faite de toute compensation, & ne faisant attention qu'à la dépendition de leur chaleur propre, les rapports de leur consolidation jusqu'au centre, & de leur refroidissement au point de pouvoir les toucher, sans se brûler, sont dans l'ordre suivant:

| CONSOLIDÉES<br>JUSQU'AU CENTRE.                                                                                                                               | REFROIDIES A POUVOIR LES TOUCHER                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA TERRE en 2905 ans.  LA LUNE en 556 ans.  MERCURE en 1976 3 ans.  VÉNUS en 3484 25 ans.  MARS en 1102 18 ans.  JUPITER en 9331 ans.  (Le 1.er en 23143 ans. | En 33911 ans. En 6492 ans. En 23054 ans. En 40674 ans. En 12873 ans. En 108922 ans. En 2690 \(\frac{2}{5}\) ans.                                            |
| SATELLITES Le 2.d en $282\frac{753}{1000}$ ans. de Jupiter. Le 3.d en $435\frac{51}{200}$ ans. Le 4.d en $848\frac{1}{4}$ ans.                                | En 3300 67 ans.  En 5149 17 ans.  En 9902 ans.                                                                                                              |
| SATURNE en 5078 ans.                                                                                                                                          | En 59276 ans.                                                                                                                                               |
| ANNEAU de Saturne en 18 17 ans.                                                                                                                               | En 217 787 ans.                                                                                                                                             |
| SATELLITES de Saturne. Le 3. en $145\frac{3}{4}$ ans. Le 3. en $178\frac{3}{25}$ ans. Le 4. en $534\frac{3}{25}$ ans. Le 5. en $534\frac{3}{25}$ ans.         | En $1701 \frac{79}{125}$ ans.<br>En $2079 \frac{15}{62}$ ans.<br>En $3244 \frac{20}{31}$ ans.<br>En $6239 \frac{9}{16}$ ans.<br>En $6239 \frac{9}{16}$ ans. |

Ces rapports, quoique moins précis que ceux du refroidissement à la température actuelle, le sont néanmoins assez pour notre objet, & c'est par cette raison que je Supplément. Tome II. Rrr

n'ai pas cru devoir prendre la même peine pour faire l'évaluation de toutes les compensations que la chaleur du Soleil, aussi-bien que celle de la Lune, & celle des Satellites de Jupiter & de Saturne, ont pu faire à la perte de la chaleur propre de chaque planète, pour le temps nécessaire à leur consolidation jusqu'au centre. Comme ces temps ont précédé celui de l'établissement de la Nature vivante, & que les prolongemens produits par les compensations dont nous venons de parler, ne sont pas d'un très-grand nombre d'années, cela devient indifférent aux vues que je me propose, & je me contenterai d'établir, par une simple règle de proportion, les rapports de ces prolongemens pour les temps nécessaires à la consolidation des planètes, & à leur refroidissement jusqu'au point de pouvoir les toucher; par exemple, on trouvera le temps de la consolidation de la Terre jusqu'au centre, en disant, la période de 74047 ans du temps nécessaire pour son refroidissement à la température actuelle (abstraction faite de toute compensation) est à la période de 2905, temps nécessaire à la consolidation jusqu'au centre (abstraction faite aussi de toute compensation) comme la période 74832 de son restroidissement à la température actuelle, toute compensation évaluée, est à 2936 ans, temps réel de sa consolidation, toute compensation aussi comprise: & de même on dira, la période 74047 du temps nécessaire pour le refroidissement de la Terre à la température actuelle (abstraction faite de toute compensation) est à la période de 33911

ans, temps nécessaire à son refroidissement au point de pouvoir la toucher, (abstraction faite aussi de toute compensation) comme la période 74832 de son refroidissement à la température actuelle, toute compensation évaluée, est à 34270 ans ½, temps réel de son refroidissement jusqu'au point de pouvoir la toucher, toute compensation évaluée.

On aura donc dans la Table suivante l'ordre de ces rapports, que je joints à ceux indiqués ci-devant, pour le refroidissement à la température actuelle, & à 1/25 de cette température.

|              | REFROIDIES<br>à pouvoir les toucher. | REFROIDIES<br>à la température<br>actuelle. | REFROIDIES<br>à <sup>r</sup> ag de la température<br>actuelle. |  |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|              | LATI                                 | RRE.                                        | ,                                                              |  |
| En 2936 ans. | En 34270 ans.                        | -                                           | En 168123 ans.                                                 |  |
|              | LAL                                  | -                                           |                                                                |  |
| En 644 ans.  | En 7515 ans.                         | En 16409 ans.                               | En 72514 ans.                                                  |  |
|              | MERC                                 | CURE.                                       |                                                                |  |
| En 2127 ans. | En 24813 ans.                        | En 54192 ans.                               | En 187765 ans.                                                 |  |
| VÉNUS.       |                                      |                                             |                                                                |  |
| En 3596 ans. | En 41969 ans.                        | En 91643 ans.                               | En 228540 ans.                                                 |  |
| MARS.        |                                      |                                             |                                                                |  |
| En 1130 ans. | En 13034 ans.                        | En 28538 ans                                | En 60326 ans.                                                  |  |
| JUPITER.     |                                      |                                             |                                                                |  |
| En 9433 ans. | En 110118 ans.                       | En 240451 ans.                              | En 483121 ans.                                                 |  |
|              | 1. SATE                              | LLITE.                                      | i                                                              |  |
| In 8986 ans. | En 101376 ans.                       | En 222203 ans.                              | En 444406 ans.                                                 |  |
|              | -                                    |                                             | Rrrij                                                          |  |

| CONSOLIDÉ ES<br>juíqu'au centre. | REFROIDIES    | REFROIDIES<br>à la température<br>actuelle. | REFROIDIES<br>à ½3 de la température<br>actuelle. |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| En 7496 ans.                     | 3             | ELLITE.<br> En 193090 ans.                  | En 386180 ans.                                    |
| En 6821 ans.                     | 3.° SAT       | ELLITE.                                     | En 352424 ans.                                    |
| En 2758 ans.                     | En 32194 ans. | •                                           | En 140542 ans.                                    |
| En 5140 ans.                     | En 59911 ans. | JRNE.<br> En 130821 ans.<br>ESATURNE.       | En 262020 ans.                                    |
| En 6558 ans.                     | 1             | En 126473 ans.                              | En 252946 ans.                                    |
| En 4891 ans.                     | i .           | En 124490 ans.                              | En 248980 ans.                                    |
| En 4688 ans.                     | En 54774 ans. |                                             | En 239214 ans.                                    |
| En 4533 ans.                     | 1             | En 111580 ans.                              | En 223160 ans.                                    |
| En 2138 ans.                     | En 24962 ans. |                                             | En 109010 ans.                                    |
| En 600 ans.                      | En 7003 ans.  | En 15298 ans.                               | En 67747 ans.                                     |

Il ne manque à cette Table, pour lui donner toute l'exactitude qu'elle peut comporter, que le rapport des densités des Satellites, à la densité de leur planète principale, que nous n'y ayons pas fait entrer, à l'exception

de la Lune, où cet élément est employé. Or ne connoisfant pas le rapport réel de la densité des Satellites de Jupiter & des Satellites de Saturne à leurs planètes principales, & ne connoissant que le rapport de la densité de la Lune à la Terre, nous nous fonderons sur cette analogie, & nous supposerons en conséquence, que le rapport de la densité de Jupiter, ainsi que le rapport de la densité de Saturne, sont les mêmes que celui de la densité de la Terre à la densité de la Lune qui est son Satellite, c'est-à-dire :: 1000:702; car il est très-naturel d'imaginer, d'après cet exemple que la Lune nous offre, que cette différence entre la densité de la Terre & de la Lune, vient de ce que ce sont les parties les plus légères du globe terrestre, qui s'en sont séparées dans le temps de la liquéfaction pour former la Lune; la vîtesse de la rotation de la Terre, étant de 9 mille lieues en 23 heures 56 minutes, ou de 6 ½ lieues par minute, étoit suffisante pour projeter un torrent de la matière liquide la moins dense, qui s'est rassemblé par l'attraction mutuelle de ses parties, à 85 mille lieues de distance, & y a formé le globe de la Lune, dans un plan parallèle à celui de l'Equateur de la Terre. L'es Satellites de Jupiter & de Saturne, ainsi que son Anneau, sont aussi dans un plan parallèle à leur équateur, & ont été formés de même par la force centrifuge encore plus grande dans ces grosses planètes que dans le globe. terrestre, puisque seur vîtesse de rotation est beaucoup. plus grande. Et de la même manière que la Lune est

## 502 HISTOIRE NATURELLE,

moins dense que la Terre dans la raison de 702 à 1000; on peut présumer que les Satellites de Jupiter & ceux de Saturne, sont moins denses que ces planètes dans cette même raison de 702 à 1000. Il saut donc corriger dans la Table précédente tous les articles des Satellites d'après ce rapport, & alors elle se présentera dans l'ordre suivant.

TABLE plus exacte des temps du refroidissement des Planètes & de leurs Satellites.

|                   | REFROIDIES<br>à pouvoir les toucher. | REFROIDIES<br>à la température<br>actuelle. | REFROIDIES<br>à 1/4 de la température<br>actuelle. |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                   | LATE                                 | RRE.                                        |                                                    |
| En 2936 ans       | En 34270 ans.                        | En 74832 ans.                               | En 168123 ans.                                     |
|                   | LALU                                 | UNE.                                        |                                                    |
| En 644 ans.       | En 7515 ans.                         | En 16409 ans.                               | En 72514 ans.                                      |
|                   | MERC                                 |                                             |                                                    |
| En 2127 ans.      | En 24813 ans.                        | En 5.4192 ans.                              | En 187765 ans.                                     |
|                   | VÉN                                  | U S.                                        | ·                                                  |
| En 3596 ans.      | En 41969 ans.                        | En 91643 ans.                               | En 228 140 ans.                                    |
| ,                 | M.A.I                                |                                             |                                                    |
| En 1130 ans.      | En 13034 ans.                        | En. 28538 ans.                              | En. 60326 ans.                                     |
|                   | JUPI                                 | TER.                                        |                                                    |
| En 9433 ans.      | En 110118 ans.                       | En. 240451 ans.                             | En 483121 ans.                                     |
| •                 | SATELLITES 1                         |                                             | •                                                  |
| (1."en 6238 ans.  | En 71166 ans.                        | En 155986 ans.                              | En 311973 ans.                                     |
| 2.d en 5262 ans.  | En 61425 ans.                        | En 135549 ans.                              | En 271098 ans.                                     |
|                   | En 56651 = ans.                      |                                             |                                                    |
| (4.° en 1936 ans. | En 22600 3 ans.                      | En 49348 ans.                               | En 98696 ans.                                      |

| Consolidées<br>julqu'au centre. | REFROIDIES<br>à pouvoir les toucher. | REFROIDIES<br>à la température<br>actuelle. | REFROIDIES<br>à 1/25 de la température<br>actuelle. |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                 | SATU                                 | RNE.                                        |                                                     |  |
| En 5140 ans.                    | En 59911 ans.                        | En 130821 ans.                              | En 262020 ans.                                      |  |
|                                 | A NNEAU D                            |                                             |                                                     |  |
| En 4604 ans.                    | En 53711 ans.                        | En 88784 ans.                               | En 177568 ans.                                      |  |
|                                 | SATELLITES                           | DE SATURNE.                                 |                                                     |  |
| [ 1." en 3433 ans.              | En 4002 1 2 ans.                     | En 87392 ans.                               | En 174784 ans.                                      |  |
| 2.d en 3291 ans.                | En 38451 <del>1</del> ans.           | En 83964 ans.                               | En 167928 ans.                                      |  |
| • \ '                           | En 35878 ans.                        |                                             | En 156658 ans.                                      |  |
|                                 | En 17523 jans.                       | En 38262 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ans.   | En 76525 ans.                                       |  |
| 5. en 42 1 tans.                | En 4916 ans.                         | En 10739 ans.                               | En 47558 ans.                                       |  |

En jetant un coup d'œil de comparaison sur cette Table, qui contient le résultat de nos recherches & de nos hypothèses, on voit:

- 1.° Que le cinquième Satellite de Saturne a été la première terre habitable, & que la Nature vivante n'y a duré que depuis l'année 4916 jusqu'à l'année 47558 de la formation des planètes; en sorte qu'il y a longtemps que cette planète secondaire est trop froide, pour qu'il puisse y subsister des êtres organisés semblables à ceux que nous connoissons:
- 2.° Que la Lune a été la seconde terre habitable, puisque son réfroidissement, au point de pouvoir en toucher la surface, s'est fait en 7515 ans, & son refroidissement à la température actuelle, s'étant fait en 16409

### 504 HISTOIRE NATURELLE.

ans, il s'ensuit qu'elle a joui d'une chaleur convenable à la Nature vivante, peu d'années après les 7515 ans depuis la formation des planètes, & que par conséquent la Nature organisée a pu y être établie dès ce temps, & que depuis cette année 7515 jusqu'à l'année 72514, la température de la Lune s'est resroidie jusqu'à \frac{1}{25} de la chaleur actuelle de la Terre, en sorte que les êtres organisés n'ont pu y subsister que pendant 60 mille ans tout au plus; & ensin qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, depuis 2318 ans environ, cette planète est trop froide pour être peuplée de plantes & d'animaux:

- 3.° Que Mars a été la troisième terre habitable, puisque son refroidissement, au point de pouvoir en toucher la surface, s'est fait en 13034 ans, & son refroidissement à la température actuelle, s'étant sait en 28538 ans, il s'ensuit qu'il a joui d'une chaleur convenable à la Nature vivante peu d'années après les 13034, & que par conséquent la Nature organisée a pu y être établie dès ce temps de la formation des planètes, & que depuis cette année 13034 jusqu'à l'année 60326, la température s'est trouvée convenable à la nature des êtres organisés, qui par conséquent ont pu y subsister pendant 47292 ans, mais qu'aujourd'hui cette planète est trop resroidie pour être peuplée depuis plus de 14 mille ans:
- 4.° Que le quatrième Satellite de Saturne a été la quatrième terre habitable, & que la Nature vivante y a duré depuis l'année 17523 & durera tout au plus jusqu'à l'année 76526 de la formation des planètes; en sorte

que cette planète secondaire, étant actuellement (c'està-dire en 74832) beaucoup plus froide que la Terre; les êtres organisés ne peuvent y sublister que dans un état de langueur ou même n'y subsissent plus:

5.° Que le quatrième Satellite de Jupiter a été la cinquième terre habitable, & que la Nature vivante y a duré depuis l'année 22600, & y durera jusqu'à l'année 98696 de la formation des planètes; en sorte que cette planète secondaire est actuellement plus froide que la Terre, mais pas affez néanmoins pour que les êtres organisés ne puissent encore y sublister:

6. Que Mercure a été la fixième terre habitable, puilque son refroidissement, au point de pouvoir le toucher, s'est fait en 24 mille 813 ans, & son refroidissement à la température actuelle en 54 mille 192 ans ; il s'ensuit donc qu'il a joui d'une chaleur convenable à la Nature vivante peu d'années après les 24 mille 813 ans, & que par conséquent la Nature organisée a pu y être établie dès ce temps, & que depuis cette année 24813 de la formation des planètes, jusqu'à l'année 187765, sa température s'est trouvée & se trouvera convenable à la Nature des êtres organisés, qui par conséquent ont pu & pourront encore y sublister pendant 162 mille 952 ans; en sorte qu'aujourd'hui cette planète peut être peuplée de tous les animaux & de toutes les plantes qui couvrent la surface de la Terre:

7.º Que le globe terrestre a été la septième terre habitable, puisque son refroidissement, au point de pouvoir le toucher, s'est fait en 34 mille 770 ans \frac{1}{2}, & son SII

Supplément. Tome II.

refroidissement à la température actuelle s'étant sait en 74 mille 832 ans, il s'ensuit qu'il a joui d'une chaleur convenable à la Nature vivante peu d'années après les 34 mille 770 ans ½, & que par conséquent la Nature, telle que nous la connoissons a pu y être établie dès ce temps, c'est-à-dire, il y a 40 mille 62 ans, & pourra encore y subsister jusqu'en l'année 168123, c'est-à-dire, pendant 93 mille 291 ans, à dater de ce jour:

- 8.° Que le troisième Satellite de Saturne a été la huitième terre habitable, & que la Nature vivante y a duré depuis l'année 35.878, & y durera jusqu'à l'année 156658 de la formation des planètes; en sorte que cette planète secondaire étant actuellement un peu plus chaude que la Terre, la Nature organisée y est dans sa vigueur & telle qu'elle étoit sur la Terre il y a trois ou quatre mille ans:
- 9.° Que le second Satellite de Saturne a été la neuvième terre habitable, & que la Nature vivante y a duré depuis l'année 38451, & y durera jusqu'à l'année 167928 de la formation des planètes; en sorte que cette planète secondaire étant actuellement plus chaude que la Terre, la Nature organisée y est dans sa pleine vigueur & telle qu'elle étoit sur le globe terrestre il y a huit ou neuf mille ans:
- 10.° Que le premier Satellite de Saturne a été la dixième terre habitable, & que la Nature vivante y a duré depuis l'année 40020, & y durera jusqu'à l'année 174784 de la formation des planètes; en sorte que

cette planète secondaire étant actuellement considérablement plus chaude que le globe terrestre, la Nature organisée y est dans sa première vigueur & telle qu'elle étoit sur la Terre il y a douze à treize mille ans:

- puisque son restroidissement, au point de pouvoir la toucher, s'est sait en 41 mille 969 ans, & son restroidissement à la température actuelle s'étant sait en 91 mille 643 ans, it s'ensuit qu'elle jouit actuellement d'une chaleur plus grande que celle dont nous jouissons, & à peu-près semblable à celle dont jouissoient nos Ancêtres il y a six ou sept mille ans, & que depuis cette année 41969 ou quelque temps après, la Nature organisée a pu y être établie, & que jusqu'à l'année 228540, elle pourra y subsister; en sorte que la durée de la Nature vivante dans cette planète, a été & sera de 186 mille 571 ans:
- 12.° Que l'Anneau de Saturne a été la douzième terre habitable, & que la Nature vivante y est établie depuis l'année 53711, & y durera jusqu'à l'année 177568 de la formation des planètes; en sorte que cet Anneau étant beaucoup plus chaud que le globe terrestre, la Nature organisée y est dans sa première vigueur, telle qu'elle étoit sur la Terre il y a treize à quatorze mille ans:
- 13.° Que le troisième Satellite de Jupiter a été la treizième terre habitable, & que la Nature vivante y est établie depuis l'année 56651, & y durera jusqu'en S ss ji

l'année 247401 de la formation des planètes; en sorte que cette planète secondaire étant de beaucoup plus chaude que la Terre, la Nature organisée ne fait que commencer de s'y établir:

- 14.° Que Saturne a été la quatorzième terre habitable, puisque son refroidissement, au point de pouvoir le toucher, s'est fait en 59 mille 911 ans, & son resroidissement à la température actuelle devant se faire en 130 mille 821 ans; il s'ensuit que la Nature vivante a pu y être établie peu de temps après cette année 59911 de la formation des planètes, & que par conséquent elle y a subsisté & pourra y subsister encore jusqu'en l'année 262020; en sorte que la Nature vivante y est actuellement dans sa première vigueur, & pourra durer dans cette grosse planète pendant 262 mille 20 ans:
- 15.° Que le second Satellite de Jupiter a été la quinzième terre habitable, & que la Nature vivante y est établie depuis l'année 61425, c'est-à-dire, depuis 13 mille 407 ans, & qu'elle y durera jusqu'à l'année 271098 de la formation des planètes:
- 16.° Que le premier Satellite de Jupiter a été la seizième terre habitable, & que la Nature vivante y est établie depuis l'année 71166, c'est-à-dire, depuis 3 mille 666 ans, & qu'elle y durera jusqu'en l'année 311973 de la formation des planètes:
- 17. Enfin, que Jupiter est le dernier des globes planétaires, sur lequel la Nature vivante pourra s'établir. Nous devons donc conclure, d'après ce résultat général

de nos recherches, que des dix-sept corps planétaires, il y en a en effet trois, savoir le cinquième Satellite de Saturne, la Lune & Mars où notre Nature seroit gelée; un seul, savoir, Jupiter où la Nature vivante n'a pu s'établir jusqu'à ce jour, par la raison de la trop grande chaleur, encore subsistante dans cette grosse planète; mais que dans les treize autres, savoir, le quatrième Satellite de Saturne, le quatrième Satellite de Jupiter, Mercure, le globe terrestre, le troissème, le second & le premier Satellite de Saturne, Vénus, l'Anneau de Saturne, le troisième Satellite de Jupiter, Saturne, le second & le premier Satellite de Jupiter, la chaleur, quoique de degrés très-différens, peut néanmoins convenir actuellement à l'existence des êtres organisés, & on peut croire que tous ces vastes corps sont comme le globe terrestre, couverts de plantes, & même peuplés d'êtres sensibles, à peu-près semblables aux animaux de la terre. Nous démontrerons ailleurs, par un grand nombre d'observations rapprochées, que dans tous les lieux où la température est la même, on trouve non-seulement les mêmes espèces de plantes, les mêmes espèces d'insectes, les mêmes espèces de reptiles sans les y avoir portées, mais aussi les mêmes espèces de poissons, les mêmes espèces de quadrupèdes, les mêmes espèces d'oiseaux sans qu'ils y soient allés; & je remarquerai en passant, qu'on s'est souvent trompé en attribuant à la migration & au long voyage des oiseaux, les espèces de l'Europe qu'on trouve en Amérique ou dans l'orient de l'Asie,

tandis que ces oiseaux d'Amérique & d'Asie, tout-à-fait semblables à ceux de l'Europe, sont nés dans seur pays, & ne viennent pas plus chez nous que les nôtres vont chez eux. La même température nourrit, produit partout les mêmes êtres, mais cette vérité générale sera démontrée plus en détail dans quelques-uns des articles suivans.

- on pourra remarquer 1.° que l'Anneau de Saturne a été presque aussi long-temps à se respondir aux points de la consolidation & du respondissement à pouvoir le toucher, que Saturne même, ce qui ne paroît pas vraini vraisemblable, puisque cet Anneau est fort mince, & que Saturne est d'une épaisseur prodigieuse en comparaison; mais il saut faire attention d'abord à l'immense quantité de chaleur que cette grosse planète envoyoit dans les commencemens à son Anneau, & qui dans le temps de l'incandescence, étoit plus grande que celle de cet Anneau, quoiqu'il sût aussi lui-même dans cet état d'incandescence, & que par conséquent le temps nécessaire à sa consolidation a dû être prolongé de beaucoup par cette première cause:
- 2.° Que quoique Saturne fût lui-même consolidé jusqu'au centre en 5 mille 140 ans, il n'a cessé d'être rouge & très-brûlant que plusieurs siècles après, & que par conséquent il a encore envoyé dans les siècles postérieurs à sa consolidation, une quantité prodigieuse de chaleur à son Anneau, ce qui a dû prolonger son resroidissement dans la proportion que nous avons établie.

Seulement il faut convenir que les périodes du refroidissement de Saturne au point de la consolidation & du refroidissement à pouvoir le toucher sont trop courtes, parce que nous n'avons pas fait l'estimation de la chaleur que son Anneau & ses Satellites lui ont envoyée, & que cette quantité de chaleur que nous n'avons pas estimée, ne laisse pas d'être considérable, car l'Anneau comme très-grand & très-voisin, envoyoit à Saturne dans le commencement, non-seulement une partie de sa chaleur propre, mais encore il lui réfléchissoit une grande portion de celle qu'il en recevoit, en sorte que je crois qu'on pourroit, sans se tromper, augmenter d'un quart le temps de la consolidation de Saturne, c'est-à-dire, assigner 6 mille 857 ans pour sa consolidation jusqu'au centre; & de même augmenter d'un quart les 59 mille 911 ans, que nous avons indiqués pour son refroidissement au point de le toucher, ce qui donne 79 mille 881 ans; en sorte que ces deux termes peuvent être substitués dans la Table générale aux deux premiers.

Il est de même très-certain que le temps du refroidissement de Saturne, au point de la température actuelle de la Terre, qui est de 130 mille 821 ans, doit par les mêmes raisons, être augmenté non pas d'un quart, mais peut-être d'un huitième, & que cette période au lieu d'être de 130 mille 821 ans, pourroit être de 147 mille 173 ans.

On doit aussi augmenter un peu les périodes du refroidissement de Jupiter, parce que ses Satellites lui ont envoyé une portion de leur chaleur propre, & en même

temps une partie de celle que Jupiter leur envoyoit; en estimant un dixième, le prolongement que cette addition de chaleur a pu faire aux trois premières périodes du refroidissement de Jupiter, il ne se sera consolidé jusqu'au centre qu'en 10 mille 376 ans, & ne se refroidira au point de pouvoir le toucher qu'en 121 mille 129 ans, & au point de la température actuelle de la Terre en 264 mille 506 ans.

Je n'admets qu'un assez petit nombre d'années entre le point où l'on peut commencer à toucher, sans se brûler, les différens globes, & celui où la chaleur cesse d'être offensante pour les êtres sensibles; car j'ai fait cette estimation d'après les expériences très-souvent. réitérées dans mon second Mémoire; par lesquelles j'ai reconnu qu'entre le point auquel on peut, pendant une demi-seconde, tenir un globe sans se brûler, & le point où on peut le manier long-temps, & où sa chaleur nous affecte d'une manière douce & convenable à notre Nature, il n'y a qu'un intervalle affez court; en sorte, par exemple, que s'il faut 20 minutes pour refroidir un globe au point de pouvoir le toucher sans se brûler, il ne faut qu'une minute de plus pour qu'on puisse le manier avec plaisir. Dès-lors en augmentant d'un vingtième les temps nécessaires au refroidissement des globes planétaires, au point de pouvoir les toucher, on aura plus précisément les temps de la naissance de la Nature dans chacun, & ces temps seront dans l'ordre suivant:

COMMENCEMENT, FIN & DURÉE de l'existence de la . NATURE ORGANISÉE dans chaque PLANÈTE.

| <i>;</i> .                | Commencement.                            | Fin.                                   | Durée<br>absolue. | Dunéz<br>à dater<br>de ce jour. |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 7.º Satellite de Saturne. | de la formation<br>5 1 6 1 des Planètes. | de la formation<br>47558 des Planètes. | 42389 ans         | o ans                           |
| LA LUNE                   | 7890                                     | 72514                                  | 64624             | 0.                              |
| M A R S                   | 13685                                    | 60326                                  | 56641             | 0.                              |
| r. Satellite de Saturne.  | 18399                                    | 76525                                  | 58126             | 1693 ans                        |
| 1.º Satellite de Jupiter. | 23730                                    | 98696                                  | 74966             | 23864.                          |
| Mercure                   | 26053                                    | 187765                                 | 161712            | 112933.                         |
| LATERRE                   | 35983                                    | 168123                                 | 132140            | 93291.                          |
| I.º Satellite de Saturne. | 37672                                    | 156658                                 | 118986            | 81826.                          |
| .º Satellite de Saturne.  | 40373                                    | 167928                                 | 127655            | 93096.                          |
| .er Satellite de Saturne. | 42021                                    | 174784                                 | 132763            | 99952.                          |
| V É N U S                 | 44067                                    | 228540                                 | 184473            | 153708.                         |
| Anneau de Saturne.        | 56396                                    | 177568                                 | 121172            | 102736.                         |
| . Satellite de Jupiter.   | 59483                                    | 247401                                 | 187918            | 172569.                         |
| Sațurne                   | 62906                                    | 262020                                 | 199114            | 187188.                         |
| .° Satellite de Jupiter.  | 64496                                    | 271098                                 | 206602            | 196266.                         |
| er Satellite de Jupiter.  | 74724                                    | 311973                                 | 237249            | 237141.                         |
| Jupiter                   | 15623                                    | 483121                                 | 367498            |                                 |

D'après ce dernier tableau qui approche le plus de la vérité, on voit:

1.° Que la Nature organisée, telle que nous la Supplément. Tome II. Tt

connoissons, n'est point encore née dans Jupiter, dont la chaleur est trop grande encore aujourd'hui pour pouvoir en toucher la surface, & que ce ne sera que dans 40 mille 791 ans que les êtres vivans pourroient y subsister, mais qu'ensuite s'ils y étoient établis, ils dureroient 367 mille 498 ans dans cette grosse planète:

- 2.° Que la Nature vivante, telle que nous la connoiffons, est éteinte dans le cinquième Satellite de Saturne depuis 27 mille 274 ans; dans Mars depuis 14 mille 506 ans, & dans la Lune depuis 2318 ans:
- 3.° Que la Nature est prête à s'éteindre dans le quatrième Satellite de Saturne, puisqu'il n'y a plus que 1693 ans, pour arriver au point extrême de la plus petite chaleur nécessaire au maintien des êtres organisés:
- 4.º Que la Nature vivante est foible dans le quatrième Satellite de Jupiter, quoiqu'elle puisse y subsister encore pendant 23 mille 864 ans:
- 5.° Que sur la planète de Mercure, sur la Terre, sur le troisième, sur le second & sur le premier Satellite de Saturne, sur la planète de Vénus, sur l'Anneau de Saturne, sur le troisième Satellite de Jupiter, sur la planète de Saturne, sur le second & sur le premier Satellite de Jupiter, la Nature vivante est actuellement en pleine existence, & que par conséquent tous ces corps planétaires peuvent être peuplés comme le globe terrestre.

Voilà mon résultat général & le but auquel je me proposois d'atteindre. On jugera par la peine que m'ont

donnée ces recherches (a), & par le grand nombre d'expériences préliminaires qu'elles exigeoient, combien je dois être persuadé de la probabilité de mon hypothèse sur la formation des planètes: Et pour qu'on ne me croie pas persuadé sans raison, & même sans de trèsfortes raisons, je vais exposer dans le Mémoire suivant les motifs de ma persuasion, en présentant les faits & les analogies sur lesquelles j'ai fondé mes opinions, établi l'ordre de mes raisonnemens, suivi les inductions que l'on en doit déduire, & enfin tiré la conséquence générale de l'existence réelle des êtres organisés & sensibles dans tous les corps du système solaire, & l'existence plus que probable de ces mêmes êtres dans tous les autres corps qui composent les systèmes des autres Soleils, ce qui augmente & multiplie presque à l'infini l'étendue de la Nature vivante, & élève en même temps le plus grand de tous les monumens à la gloire du Créateur.

conséquens, c'est-là tout ce que j'ai prétendu. Mon hypothèse sur la liquésaction de la Terre & des Planètes, m'a paru assez fondée pour prendre la peine d'en évaluer les essets, & j'ai cru devoir donner en détail ces évaluations comme je les ai trouvées, asin que s'il s'est glissé dans ce long travail quelques sautes de calcul ou d'inattention, mes lecteurs soient en état de les corriger eux-mêmes.

# SECOND MÉMOIRE.

Fondemens des Recherches précédentes sur la température des Planètes.

L'HOMME nouveau n'a pu voir, & l'homme ignorant ne voit encore aujourd'hui la Nature & l'étendue de l'Univers que par le simple rapport de ses yeux; la Terre est pour lui un solide d'un volume sans bornes, d'une étendue sans limites, dont il ne peut qu'avec peine parcourir de petits espaces superficiels, tandis que le Soleil, les Planètes & l'immensité des cieux, ne lui présentent que des points lumineux, dont le Soleil & la Lune lui paroissent être les seuls objets dignes de fixer ses regards. A cette fausse idée sur l'étendue de la Nature & sur les proportions de l'Univers, s'est bientôt joint le sentiment encore plus disproportionné de la prétention. L'homme en se comparant aux autres êtres terrestres, s'est trouvé le premier, dès-lors il a cru que tous étoient saits pour lui; que la Terre même n'avoit été créée que pour lui servir de domicile & le Ciel de spectacle; qu'enfin l'Univers entier devoit se rapporter à ses besoins & même à ses plaisirs. Mais à mesure qu'il a fait usage de cette lumière divine, qui seule anoblit son être, à mesure que l'homme s'est instruit, il a été forcé de rabattre de plus en plus de ces prétentions; il s'est vu rapetisser en même raison que l'Univers s'agrandissoit,

& il lui est aujourd'hui bien évidemment démontré, que cette Terre qui fait tout son domaine, & sur laquelle il ne peut malheureusement subsister sans querelle & fans trouble, est à proportion toute aussi petite pour l'Univers que lui-même l'est pour le Créateur. En effet, il n'est plus possible de douter que cette même Terre si grande & si vaste pour nous, ne soit une assez médiocre planète, une petite masse de matière qui circule avec les autres autour du Soleil; que cet astre de lumière & de feu ne soit plus de douze cents mille sois plus gros que le globe de la Terre, & que sa puissance ne s'étende à tous les corps qu'il fléchit autour de lui; en sorte que notre globe en étant éloigné de trente-trois millions de lieues au moins, la planète de Saturne se trouve à plus de trois cents treize millions des mêmes lieues; d'où l'on ne peut s'empêcher de conclure que l'étendue de l'empire du Soleil, ce Roi de la Nature, ne soit une sphère, dont le diamètre est de six cents vingt-sept millions de lieues, tandis que celui de la Terre n'est que de deux mille huit cents soixante-cinq: Et si l'on prend le cube de ces deux nombres, on se démontrera que la Terre est plus petite, relativement à cet espace, qu'un grain de sable ne l'est relativement au volume entier du globe.

Néanmoins la planète de Saturne, quoique la plus éloignée du Soleil, n'est pas encore à beaucoup près sur les confins de son empire. Les limites en sont beaucoup plus reculées, puisque les Comètes parcourent

au-delà de cette distance, des espaces encore plus grands que l'on peut estimer par la période du temps de leurs révolutions. Une Comète qui, comme celle de l'année 1680, circule autour du Soleil en 575 ans, s'éloigne de cet astre 15 sois plus que Saturne n'en est distant; car le grand axe de son orbite est 138 sois plus grand que la distance de la Terre au Soleil. Dès-lors on doit augmenter encore l'étendue de la puissance solaire de 15 sois la distance du Soleil à Saturne, en sorte que tout l'espace dans lequel sont comprises les planètes, n'est qu'une petite province du domaine de cet astre, dont les bornes doivent être posées au moins à 138 sois la distance du Soleil à la Terre, c'est-à-dire, à 138 sois 33 ou 34 millions de lieues.

Quelle immensité d'espace! & quelle quantité de matière! car indépendamment des Planètes, il existe probablement quatre ou cinq cents Comètes, peut-être plus grosses que la Terre, qui parcourent en tous sens les dissérentes régions de cette vaste sphère, dont le globe terrestre ne fait qu'un point, une unité sur 191, 201, 612, 985, 514, 272, 000, quantité que ces nombres représentent, mais que l'imagination ne peut atteindre ni saisser. N'en voilà-t-il pas assez pour nous rendre, nous, les nôtres, & notre grand domicile, plus petits que des atomes!

Cependant cette énorme\_étendue, cette sphère si vaste n'est encore qu'un très-petit espace dans l'immensité des cieux; chaque étoile sixe est un soleil, un centre

d'une sphère tout aussi vaste; & comme on en compte plus de deux mille qu'on aperçoit à la vue simple, & qu'avec les lunettes on en découvre un nombre d'autant plus grand que ces instrumens sont plus puissans; l'étendue de l'Univers entier paroît être sans bornes, & le système solaire ne fait plus qu'une province de l'empire universel du Créateur, empire infini comme lui.

Sirius, étoile fixe la plus brillante, & que par cette raison nous pouvons regarder comme le Soleil le plus voisin du nôtre, ne donnant à nos yeux qu'une seconde de parallaxe annuelle sur le diamètre entier de l'orbe de la Terre, est à 6771770 millions de lieues de distance de nous, c'est-à-dire, à 6767216 millions des limites du système solaire, telles que nous les avons assignées d'après la profondeur à laquelle s'enfoncent les Comètes, dont la période est la plus longue. Supposant donc qu'il ait été départi à Sirius un espace égal à celui qui appartient à notre Soleil, on voit qu'il faut encore reculer les limites de notre système solaire de 742 sois plus qu'il ne l'est déjà jusqu'à l'aphélie de la Comète, dont l'énorme distance au Soleil n'est néanmoins qu'une unité sur 742 du demi-diamètre total de la sphère entière du système solaire (a).

#### 520 HISTOIRE NATURELLE.

Ainsi quand même il existeroit des Comètes dont la période de révolution seroit double, triple & même décuple de la période de 575 ans, la plus longue qui nous soit connue; quand les Comètes en conséquence pourroient s'enfoncer à une prosondeur dix sois plus grande, il y auroit encore un espace 74 ou 75 sois plus prosond pour arriver aux derniers consins, tant du système solaire que du système Sirien; en sorte qu'en donnant à Sirius autant de grandeur & de puissance qu'en a notre

Ce qui étant divisé par la distance de l'aphélie de la Comète, donne..... 742 = environ.

On peut encore d'une autre manière se former une idée de cette distance immense de Sirius à nous, en se rappelant que le disque du Soleil forme à nos yeux un angle de 32 minutes, tandis que celui de Sirius n'en fait pas un d'une seconde; & Sirius étant un soleil comme le nôtre, que nous supposerons d'une égale grandeur, puisqu'il n'y a pas plus de raison de le supposer plus grand que plus peut, il nous paroîtroit aussi grand que le Soleil s'il n'étoit qu'à la même distance. Prenant donc deux nombres proportionnels au quarré de 32 minutes, & au quarré d'une seconde, on aura 3686400 pour la distance de la Terre à Sirius, & 1 pour sa distance au Soleil; & comme cette unité vaut 33 millions de lieues, on voit à combien de milliars de lieues Sirius est loin

a notre Soleil; & supposant dans son système autant ou plus de corps cométaires qu'il n'existe de Comètes dans le système solaire, Sirius les régira comme le Soleil régit les siens, & il restera de même un intervalle immense entre les confins des deux empires; intervalle qui ne paroît être qu'un désert dans l'espace, & qui doit faire soupçonner qu'il existe des corps cométaires, dont les périodes sont plus longues, & qui parviennent à une beaucoup plus grande distance que nous ne pouvons le déterminer par nos connoissances actuelles. Il se pourroit

est loin de nous, puisqu'il faut multiplier ces 33 millions par 3686400, & si nous divisons l'espace entre ces deux Soleils voisins, quoique si fort éloignés, nous verrons que les Comètes pourroient s'éloigner à une distance dix-huit cents mille sois plus grande que celle de la Terre au Soleil, sans sortir des limites de l'Univers solaire, & sans subir par conséquent d'autres loix que celle de notre Soleil; & de-là on peut conclure que le système solaire a pour diamètre une étendue qui, quoique prodigieuse, ne sait néanmoins qu'une très-petite portion des cieux, & l'on en doit insérer une vérité peu connue, c'est que de tous les points de l'Univers planétaire, c'est-à-dire, que du Soleil, de la Terre & de toutes les autres planètes, le Ciel doit paroître le même.

Lorsque dans une belle nuit l'on considère tous ces seux dont brille la voûte céleste, on imagineroit qu'en se transportant dans une autre planète plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, on verroit ces astres étincelans grandir & répandre une lumière plus vive, puisqu'on les verroit de plus près. Néanmoins l'espèce de calcul que nous venons de faire, démontre que quand nous serions placés dans Saturne, c'estadire, neus ou dix sois plus loin de notre Soleil, & 300 millions de lieues plus près de Sirius, il ne nous paroîtroit plus gros que d'une 194021. Partie, augmentation qui seroit absolument insensible; d'où l'on doit conclure que le Ciel a pour toutes les planètes le même aspect que pour la Terre.

Supplément. Tome II.

Uuu

aussi que Sirius fût un soleil beaucoup plus grand & plus puissant que le nôtre; & si cela étoit, il faudroit reculer d'autant les bornes de son domaine en les rapprochant de nous, & rétrécir en même raison la circonférence de celui du Soleil.

On ne peut s'empêcher de présumer en esset, que dans ce très-grand nombre d'étoiles fixes qui, toutes font autant de soleils, il n'y en ait de plus grands & de plus petits que le nôtre, d'autres plus ou moins lumineux, quelques-uns plus voisins qui nous sont représentés par ces astres que les Astronomes appellent Exoiles de la première grandeur, & beaucoup d'autres plus éloignés, qui par cette raison nous paroissent plus petits; les étoiles qu'ils appellent nébuleuses, semblent manquer de lumière & de feu, & n'être, pour ainsi dire, alumées qu'à demi; celles qui paroissent & disparoissent alternativement, sont peut-être d'une forme aplatie par la violence de la force centrifuge dans leur mouvement de rotation; on voit ces Soleils lorsqu'ils montrent leur grande face, & ils disparoissent toutes les fois qu'ils se présentent de côté. Il y a dans ce grand ordre de choses, & dans la nature des astres, les mêmes variétés, les mêmes différences en nombre, grandeur, espace, mouvement, forme & durée; les mêmes rapports, les mêmes degrés, les mêmes nuances qui se trouvent dans tous les autres ordres de la création.

Chacun de ces soleils étant doué comme le nôtre, & comme toute matière l'est, d'une puissance attractive, qui s'étend à une distance indéfinie, & décroît comme l'espace augmente; l'analogie nous conduit à croire qu'il existe dans la sphère de chacun de ces astres lumineux un grand nombre de corps opaques, planètes ou comètes qui circulent autour d'eux, mais que nous n'apercevrons jamais que par l'œil de l'esprit, puisque étant obscurs & beaucoup plus petits que les soleils qui leur servent de foyer, ils sont hors de la portée de notre vue, & même de tous les arts qui peuvent l'étendre ou la persectionner.

On pourroit donc imaginer qu'il passe quelquesois des Comètes d'un système dans l'autre, & que s'il s'en trouve sur les confins des deux empires, elles seront saisses par la puissance prépondérante, & forcées d'obéir aux loix d'un nouveau maître. Mais par l'immensité de l'espace qui se trouve au-delà de l'aphélie de nos Comètes, il paroît que le Souverain ordonnateur a séparé chaque système par des déserts mille & mille fois plus vastes que toute l'étendue des espaces fréquentés. Ces déserts, dont les nombres peuvent à peine sonder la profondeur, sont les barrières éternelles, invincibles, que toutes les forces de la Nature créée ne peuvent franchir ni surmonter. Il faudroit pour qu'il y eût communication d'un système à l'autre, & pour que les sujets d'un empire pussent passer dans un autre, que le siège du trône ne fût pas immobile; car l'étoile fixe ou plutôt le Soleil, le Roi de ce système changeant de lieu, entratneroit à sa suite tous les corps qui dépendent de lui, &

### 524 HISTOIRE NATURELLE.

pourroit dès-lors s'approcher & même s'emparer du domaine d'un autre. Si sa marche se trouvoit dirigée vers un astre plus soible, il commenceroit par lui enlever les sujets de ses provinces les plus éloignées, ensuite ceux des provinces intérieures, il les forceroit tous à augmenter son cortége en circulant autour de lui, & son voisin dès-lors dénué de ses sujets, n'ayant plus ni planètes ni comètes, perdroit en même temps sa lumière & son seu, que leur mouvement seul peut exciter & entretenir; dès-lors cet astre isolé n'étant plus maintenu dans sa place par l'équilibre des forces, seroit contraint de changer de lieu en changeant de nature, & devenu corps obscur obeiroit comme les autres à la puissance du conquérant, dont le seu augmenteroit à proportion du nombre de ses conquêtes.

Car que peut-on dire sur la nature du Soleil, sinon que c'est un corps d'un prodigieux volume, une masse énorme de matière pénétrée de seu, qui paroît subsister sans aliment comme dans un métal fondu, ou dans un corps solide en incandescence! & d'où peut venir cet état constant d'incandescence, cette production toujours renouvelée d'un seu dont la consommation ne paroît entretenue par aucun aliment, & dont la déperdition est nulle ou du moins insensible, quoique constante depuis un si grand nombre de siècles! Y a-t-il, peut-il même y avoir une autre cause de la production & du maintien de ce seu permanent, sinon le mouvement rapide de la forte pression de tous les corps qui circulent autour de

ce foyer commun, qui l'échauffent & l'embrasent, comme une roue rapidement tournée embrase son essieu! La pression qu'ils exercent en vertu de leur pesanteur équivaut au frottement, & même est plus puissante, parce que cette pression est une sorce pénétrante, qui frotte non-seulement la surface extérieure, mais toutes les parties intérieures de la masse; la rapidité de leur mouvement est si grande que le frottement acquiert une force presque infinie, & met nécessairement toute la masse de l'essieu dans un état d'incandescence, de lumière, de chaleur & de feu, qui dès-lors n'a pas besoin d'aliment pour être entretenu, & qui malgré la déperdition qui s'en fait chaque jour par l'émission de la lumière, peut durer des siècles de siècles sans attenuation sensible; les autres soleils rendant au nôtre autant de lumière qu'il leur en envoie, & le plus petit atome de feu ou d'une matière quelconque ne pouvant se perdre nulle part dans un système où tout s'attire.

Si de cette esquisse du grand tableau des cieux que je n'ai tâché de tracer, que pour me représenter la proportion des espaces & celle du mouvement des corps qui les parcourent; si de ce point de vue auquel je ne me suis élevé que pour voir plus clairement combien la Nature doit être multipliée dans les différentes régions de l'Univers, nous descendons à cette portion de l'espace qui nous est mieux connue, & dans laquelle le Soleil exerce sa puissance; nous reconnoîtrons que quoiqu'il régisse par sa force tous les corps qui s'y trouvent, il n'a pas

néanmoins la puissance de les vivifier ni même celle d'y entretenir la végétation & la vie.

Mercure, qui de tous les corps circulans autour du Soleil, en est le plus voisin, n'en reçoit néanmoins qu'une chaleur 50 fois plus grande que celle que la Terre en reçoit, & cette chaleur 50 fois plus grande que la chaleur envoyée du Soleil à la Terre, bien loin d'être brûlante comme on l'a toujours cru, ne seroit pas assez grande pour maintenir la pleine vigueur de la Nature vivante, car la chaleur actuelle du Soleil sur la Terre n'étant que 1/50 de celle de la chaleur propre du globe terrestre, celle du Soleil sur Mercure est par conséquent 50 ou 1 de la chaleur actuelle de la Terre. Or si l'on diminuoit des trois quarts & demi la chaleur qui fait aujourd'hui la température de la Terre, il est sûr que la Nature vivante seroit au moins bien engourdie, supposé qu'elle ne sût pas éteinte. Et puisque le feu du Soleil ne peut pas seul maintenir la Nature organisée dans la planète la plus voisine, combien à plus forte raison ne s'en faut-il pas qu'il puisse vivisier celles qui en sont plus éloignées! il n'envoie à Vénus qu'une chaleur  $\frac{50}{2\frac{1}{10}}$  fois plus grande que celle qu'il envoie à la Terre, & cette chaleur 50 fois plus grande que celle du Soleil sur la Terre, bien loin d'être assez forte pour maintenir la Nature vivante, ne suffiroit certainement pas pour entretenir la liquidité des eaux, ni peut-être même la fluidité de l'air, puisque notre température actuelle se trouveroit refroidie à 2 ou

à  $\frac{1}{24\frac{1}{2}}$ , ce qui est tout près du terme  $\frac{1}{25}$  que nous avons donné comme la limite extrême de la plus petite chaleur, relativement à la Nature vivante. Et à l'égard de Mars, de Jupiter, de Saturne & de tous leurs Satellites, la quantité de chaleur que le Soleil leur envoie est si petite en comparaison de celle qui est nécessaire au maintien de la Nature, qu'on pourroit la regarder comme de nul esset, sur néanmoins paroissent être les objets essentiels du système-solaire.

Toutes les planètes, sans même en excepter Mercure, seroient donc & auroient toujours été des volumes aussi grands qu'inutiles, d'une matière plus que brute, profondément gelée, & par conséquent des lieux inhabités de tous les temps, inhabitables à jamais si elles ne renfermoient pas au-dedans d'elles-mêmes des trésors d'un feu bien supérieur à celui qu'elles reçoivent du Soleil. Cette quantité de chaleur que notre globe possède en propre, & qui est 50 fois plus grande que la chaleur qui lui vient du Soleil, est en effet le trésor de la Nature, le vrai fonds du feu qui nous anime, ainsi que tous les êtres; c'est cette chaleur intérieure de la Terre qui fait tout germer, tout éclore; c'est elle qui constitue l'élément du seu, proprement dit, élément qui seul donne le mouvement aux autres élémens, & qui, s'il étoit réduit à 1/50, ne pourroit vaincre leur résistance, & tomberoit lui-même dans l'inertie; or cet élément, le seul actif, le seul qui puisse rendre l'air fluide, l'eau liquide, & la Terre pénétrable, n'auroit-il été donné qu'au seul globe terrestre! L'analogie nous permet-elle de douter que les autres planètes ne contiennent de même une quantité de chaleur qui leur appartient en propre, & qui doit les rendre capables de recevoir & de maintenir la Nature vivante! N'est-il pas plus grand, plus digne de l'idée que nous devons avoir du Créateur, de penser que par-tout il existe des êtres qui peuvent le connoître & célébrer sa gloire, que de dépeupler l'Univers, à l'exception de la Terre, & de le dépouiller de tous êtres sensibles, en le réduisant à une prosonde solitude, où l'on ne trouveroit que le désert de l'espace, & les épouvantables masses d'une matière entièrement inanimée!

Il est donc nécessaire, puisque la chaleur du Soleil est si petite sur la Terre & sur les autres planètes, que toutes possèdent une chaleur qui leur appartient en propre, & nous devons rechercher d'où provient cette chaleur qui seule peut constituer l'élément du seu dans chacune des planètes. Or, où pourrons-nous puiser cette grande quantité de chaleur, si ce n'est dans la source même de toute chaleur, dans le Soleil seul, de la matière duquel les planètes ayant été formées & projetées par une seule & même impulsion, auront toutes conservé leur mouvement dans le même sens, & leur chaleur à proportion de leur grosseur & de leur densité. Quiconque pèsera la valeur de ces analogies & sentira la force de leurs rapports, ne pourra guère douter

douter que les planètes ne soient issues & sorties du Soleil, par le choc d'une Comète, parce qu'il n'y a dans le système solaire que les Comètes qui soient des corps assez puissans & en assez grand mouvement, pour pouvoir communiquer une pareille impulsion aux masses de matière qui composent les planètes. Si l'on réunit à tous les faits sur lesquels j'ai fondé cette hypothèse (b), le nouveau sait de la chaleur propre de la Terre & de l'insuffisance de celle du Soleil pour maintenir la Nature, on demeurera persuadé, comme je le suis, que dans le temps de leur formation, les Planètes & la Terre étoient dans un état de liquésaction, ensuite dans un état d'incandescence, & ensin dans un état successif de chaleur, toujours décroissante depuis l'incandescence jusqu'à la température actuelle.

Car y a-t-il moyen de concevoir autrement l'origine & la durée de cette chaleur propre de la Terre! comment imaginer que le feu qu'on appelle central, pût subsister en effet au fond du globe sans air, c'est-à-dire, sans son premier aliment; & d'où viendroit ce feu qu'on suppose rensermé dans le centre du globe, quelle source, quelle origine pourra-t-on lui trouver! Descartes avoit déjà pensé que la Terre & les Planètes n'étoient que de petits Soleils encroûtés, c'est-à-dire, éteints. Léibnitz n'a pas hésité à prononcer que le globe terrestre devoit sa forme & la consistance de ses matières à l'élément du

<sup>(</sup>b) Voyez dans le premier volume de cet Ouvrage, l'article qui a pour titre: De la formation des Planètes.

feu; & néanmoins ces deux grands Philosophes n'avoient pas, à beaucoup près, autant de faits, autant d'observations qu'on en a rassemblés & acquis de nos jours, ces faits sont actuellement en si grand nombre & si bien constatés, qu'il me paroît plus que probable, que la Terre, ainsi que les Planètes, ont été projetées hors du Soleil, & par conséquent composées de la même matière, qui d'abord étant en liquéfaction, a obéi à la force centrifuge en même temps qu'elle se rassembloit par celle de l'attraction; ce qui a donné à toutes les Planètes la forme renssée sous l'Equateur, & aplatie sous les pôles, en raison de la vîtesse de leur rotation; qu'ensuite ce grand seu s'étant peu à peu dissipé, l'état d'une température bénigne & convenable à la Nature organisée a succédé ou plus tôt ou plus tard dans les différentes Planètes, suivant la différence de leur épaisseur & de leur densité. Et quand même il y auroit pour la Terre & pour les Planetes d'autres causes particulières de chaleur qui se combineroient avec celles dont nous avons calculé les effets, nos résultats n'en sont pas moins curieux, & n'en seront que plus utiles à l'avancement des Sciences. Nous parlerons ailleurs de ces causes particulières de chaleur; tout ce que nous en pouvons dire ici, pour ne pas compliquer les objets, c'est que ces causes particulières pourront prolonger encore le temps du refroidissement du globe & la durée de la Nature vivante, au-delà des termes que nous avons indiqués.

Mais, me dira-t-on, votre théorie est-elle également

bien fondée dans tous les points qui lui servent de base! il est vrai, d'après vos expériences, qu'un globe gros comme la Terre & composé des mêmes matières, ne pourroit se refroidir, depuis l'incandescence à la température actuelle, qu'en 74 mille ans, & que pour l'échauffer jusqu'à l'incandescence, il faudroit la quinzième partie de ce temps, c'est-à-dire, environ cinq mille ans, & encore faudroit-il que ce globe fût environné pendant tout ce temps du feu le plus violent; dès-lors il y a, comme vous le dites, de fortes présomptions que cette grande chaleur de la Terre n'a pu lui être communiquée de loin, & que par conséquent la matière terrestre a fait autrefois partie de la masse du Soleil; mais il ne paroît pas également prouvé que la chaleur de cet astre sur la Terre, ne soit aujourd'hui que to de la chaleur propre du globe. Le témoignage de nos fens semble se refuser à cette opinion que vous donnez comme une vérité constante, & quoiqu'on ne puisse pas douter que la Terre n'ait une chaleur propre qui nous est démontrée par sa température toujours égale dans tous les lieux profonds où le froid de l'air ne peut communiquer, en résulte-t-il que cette chaleur qui ne nous paroît être qu'une température médiocre, foit néanmoins cinquante fois plus grande que la chaleur du Soleil qui femble nous brûler!

Je puis satisfaire pleinement à ces objections, mais il faut auparavant résléchir avec moi sur la nature de nos sensations. Une différence très-légère, & souvent imperceptible dans la réalité ou dans la mesure des causes qui nous affectent, en produit une prodigieuse dans leurs effets. Y a-t-il rien de plus voisin du très-grand plaisir que la douleur, & qui peut assigner la distance entre le chatouillement vif qui nous remue délicieusement, & le frottement qui nous blesse, entre le feu qui nous réchausse. & celui qui nous brûle, entre la lumière qui réjouit nos yeux & celle qui les offusque, entre la saveur qui flatte notre goût & celle qui nous déplaît, entre l'odeur dont une petite dose nous affecte agréablement d'abord & bientôt nous donne des nausées! On doit donc cesser d'être étonné qu'une petite augmentation de chaleur telle que 1 puisse nous paroître si sensible, & que les limites du plus grand chaud de l'été, au plus grand froid de l'hiver, soient entre 7 & 8, comme l'a dit M. Amontons, ou même entre 31 & 32, comme M. de Mairan l'a trouvé en prenant tous les résultats des observations faites sur cela pendant cinquante-six années consécutives.

Mais il faut avouer que si l'on vouloit juger de la chaleur réelle du globe, d'après les rapports que ce dernier
Auteur nous a donnés des émanations de la chaleur
terrestre aux accessions de la chaleur solaire dans ce climat,
il se trouveroit que leur rapport étant à peu près : : 29 : 1
en été, & : : 471 ou même : : 491 en hiver : 1; il se
trouveroit, dis-je, en joignant ces deux rapports, que
la chaleur solaire ne seroit à la chaleur terrestre que
: : \frac{1}{500}: 2, ou : : \frac{1}{250}: 1. Mais cette estimation seroit sautive, & l'erreur deviendroit d'autant plus grande que les
climats seroient plus froids. Il n'y a donc que celui de

l'équateur jusqu'aux tropiques, où la chaleur étant en toutes saisons presque égale, on puisse établir avec sondement la proportion entre la chaleur des émanations de la Terre & des accessions de la chaleur solaire. Or ce rapport dans tout ce vaste climat, où les étés & les hivers sont presque égaux, est à très-peu près::50:1. C'est par cette raison que j'ai adopté cette proportion, & que j'en ai sait la base du calcul de mes recherches.

Néanmoins je ne prétends pas assurer affirmativement que la chaleur propre de la Terre soit réellement cinquante sois plus grande que celle qui lui vient du Soleil; comme cette chaleur du globe appartient à toute la matière terrestre, dont nous faisons partie, nous n'avons point de mesure que nous puissions en séparer, ni par conséquent d'unité sensible & réelle à laquelle nous puissions la rapporter. Mais quand même on voudroit que la chaleur solaire sût plus grande ou plus petite que nous ne l'avons supposée, relativement à la chaleur terrestre, notre théorie ne changeroit que par la proportion des résultats.

Par exemple, si nous rensermons toute l'étendue de nos sensations du plus grand chaud au plus grand froid dans les limites données par les observations de M. Amontons, c'est-à-dire, entre 7 & 8 ou dans \frac{1}{8}, & qu'en même temps nous supposions que la chaleur du Soleil peut produire seule cette différence de nos sensations, on aura dès-lors la proportion de 8 à 1 de la chaleur propre du globe terrestre à celle qui lui vient du

Solelil, & par conséquent la compensation que fait actuel-Iement sur la Terre cette chaleur du Soleil seroit de 1/8, & la compensation qu'elle a faite dans le temps de l'incandescence aura été 1/200. Ajoutant ces deux termes, on a 26/200, qui multipliés par 12 1/2 moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent 325 ou 15 pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant la période de 74047 ans du refroidissement de la Terre à la température actuelle. Et comme la perte totale de la chaleur propre est à la compensation totale, en même raison que le temps de la période est à celui du refroidissement, on aura 25: 1 🖁 :: 74047 : 4813 1, en sorte que le refroidissement du globe de la Terre, au lieu de n'avoir été prolongé que de 770 ans, l'auroit été de 48 1 3 1 ans; ce qui joint au prolongement plus long que produiroit aussi la chaleur de la Lune dans cette supposition, donneroit plus de 5000 ans, dont il faudroit encore reculer la date de la formation des planètes.

Si l'on adopte les limites données par M. de Mairan, qui sont de 31 à 32, & qu'on suppose que la chaleur solaire n'est que  $\frac{1}{32}$  de celle de la Terre, on n'aura que le quart de ce prolongement, c'est-à-dire, environ 1250 ans, au lieu de 770 que donne la supposition de  $\frac{1}{50}$  que nous avons adoptée.

Mais au contraire, si l'on supposoit que la chaleur du Soleil n'est que  $\frac{1}{250}$  de celle de la Terre, comme cela paroît résulter des observations faites au climat de

Paris, on auroit pour la compensation dans le temps de l'incandescence  $\frac{1}{6250}$ , &  $\frac{1}{250}$  pour la compensation à la fin de la période de 74047 ans du refroidissement du globe terrestre à la température actuelle, & l'on trouveroit 13 pour la compensation totale, faite par la chaleur du Soleil pendant cette période, ce qui ne donneroit que 154 ans, c'est-à-dire, le cinquième de 770 ans pour le temps du prolongement du refroidissement. Et de même, si au lieu  $de_{\frac{1}{50}}$ , nous supposions que la chaleur solaire fût  $\frac{1}{10}$  de - la chaleur terrestre, nous trouverions que le temps du prolongement seroit cinq fois plus long, c'est-à-dire, de 3850 ans; en sorte que plus on voudra augmenter la chaleur qui nous vient du Soleil, relativement à celle qui émane de la Terre, & plus on étendra la durée de la Nature, & l'on reculera le terme de l'antiquité du monde, car en supposant que cette chaleur du Soleil sur la Terre sût égale à la chaleur propre du globe, on trouveroit que le temps du prolongement seroit de 38504 ans, ce qui par conséquent donneroit à la Terre 38 ou 39 mille ans d'ancienneté de plus.

Si l'on jette les yeux sur la Table que M. de Mairan a dressée avec grande exactitude, & dans laquelle il donne la proportion de la chaleur qui nous vient du Soleil, à celle qui émane de la Terre dans tous les climats, on y reconnoîtra d'abord un fait bien avéré, c'est que dans tous les climats où l'on a fait des observations, les étés sont égaux, tandis que les hivers sont prodigieusement inégaux; ce savant Physicien attribue

cette égalité constante de l'intensité de la chaleur pendant l'été dans tous les climats, à la compensation réciproque de la chaleur solaire, & de la chaleur des émanations du feu central: Ce n'est donc pas ici (dit-il page 253) une affaire de choix, de système ou de convenance, que cette marche alternativement décroissante & croissante des émanations centrales en inverse des étés solaires, c'est le fait même, & c. en sorte que selon lui, les émanations de la chaleur de la Terre croissent ou décroissent précisément dans la même raison que l'action de la chaleur du Soleil décroît & croît dans les différens climats; & comme cette proportion d'accroissement & de décroissement entre la chaleur terrestre & la chaleur solaire, sui paroît, avec raison, trèsétonnante suivant sa théorie, & qu'en même temps il ne peut pas douter du fait; il tâche de l'expliquer en disant: que le globe terrestre étant d'abord une pâte molle de terre & I cau, venant à tourner sur son axe, & continuellement exposee aux rayons du Soleil, selon tous les aspects annuels des climats, s'y sera durcie vers la surface, & d'autant plus profondement, que ses parties y seront plus exactement exposces. Et si un terrein plus dur, plus compacte, plus épais, er général plus difficile à pénétrer, devient dans ces mêmes paperes un obficele d'autant plus grand aux émanations du feu intérieur de la Terre, COMME IL EST ÉVIDENT QUE CELA DOIT ARRIVER; ne yoilà-t-il pas des-lors ces obstacles en nuseu directe des différences chaleurs de l'été solaire, & les émanations centrales en inverse de ces mêmes chaleurs! & qu'est-se alers aure chose que l'inégalité universelle des étés!

car supposant ces obstacles ou ces retranchemens de chaleur faits à l'émanation constante & primitive, exprimés par les valeurs même des étés solaires, c'est-à-dire, dans la plus parfaite & la plus visible de toutes les proportionnalités, l'égalité; il est clair qu'on ne retranche d'un côté à la même grandeur que ce qu'on y ajoute de l'autre, & que par conséquent les sommes ou les étés en seront toujours & par-tout les mêmes. Voilà donc (ajoute-t-il) cette égalité surprenante des étés dans tous les climats de la Terre, ramenée à un principe intelligible; soit que la Terre d'abord fluide ait été durcie ensuite par l'action du Soleil, du moins vers les dernières couches qui la composent; soit que Dieu l'ait créée tout d'un coup dans l'état où les causes physiques & les loix du mouvement l'auroient amenée. Il me semble que l'Auteur auroit mieux fait de s'en tenir bonnement à cette dernière cause qui dispense de toutes recherches & de toutes spéculations, que de donner une explication qui pèche non-seulement dans le principe, mais dans presque tous les points des conséquences qu'on en pourroit tirer.

Car y a-t-il rien de plus indépendant l'un de l'autre que la chaleur qui appartient en propre à la Terre, & celle qui lui vient du dehors! est-il naturel, est-il même raisonnable d'imaginer qu'il existe réellement dans la Nature une loi de calcul, par laquelle les émanations de cette chaleur intérieure du globe, suivroient exactement l'inverse des accessions de la chaleur du Soleil sur la Terre! & cela dans une proportion si précise, que

Supplément. Tome II.

Yyy

l'augmentation des unes, compenseroit exactement la diminution des autres. Il ne faut qu'un peu de réflexion pour se convaincre que ce rapport purement idéal, n'est nullement fondé, & que par conséquent le fait très-réel de l'égalité des étés ou de l'égale intensité de chaleur en été dans tous les climats ne dérive pas de cette combinaison précaire dont ce Physicien fait un principe, mais d'une cause toute différente que nous allons exposer.

Pourquoi dans tous les climats de la Terre, où l'on a fait des observations suivies avec des thermomètres comparables, se trouve-t-il que les étés, (c'est-à-dire l'intensité de la chaleur en été ) sont égaux, tandis que les hivers (c'est-à-dire l'intensité de la chaleur en hiver) font prodigieusement différens & d'autant plus inégaux qu'on s'avance plus vers les zones froides! voilà la question, le fait est vrai, mais l'explication qu'en donne l'habile Physicien que je viens de citer, me paroît plus que gratuite; elle nous renvoie directement aux causes finales qu'il croyoit éviter, car n'est-ce pas nous dire pour toute explication, que le Soleil & la Terre ont d'abord été dans un état tel que la chaleur de l'un pouvoit cuire les couches extérieures de l'autre, & les durcir précisément à un tel degré, que les émanations de la chaleur terrestre trouveroient toujours des obstacles à leur sortie, qui seroient exactement en proportion des facilités avec lesquelles la chaleur du Soleil arrive à chaque climat; & que de cette admirable contexture des couches de la Terre qui permettent plus ou moins l'issue

des émanations du feu central, il résulte sur la surface de la Terre une compensation exacte de la chaleur solaire & de la chaleur terrestre, ce qui néanmoins rendroit les hivers égaux par-tout aussi-bien que les étés; mais que dans la réalité, comme il n'y a que les étés d'égaux dans tous les climats, & que les hivers y sont au contraire prodigieusement inégaux, il faut bien que ces obstacles mis à la liberté des émanations centrales. soient encore plus grands qu'on ne vient de les supposer, & qu'ils soient en effet & très-réellement dans la proportion qu'exige l'inégalité des hivers des différens climats! Or qui ne voit que ces petites combinaisons ne sont point entrées dans le plan du souverain Etre, mais seulement dans la tête du Physicien, qui ne pouvant expliquer cette égalité des étés & cette inégalité des hivers, a eu recours à deux suppositions qui n'ont aucun fondement, & à des combinaisons qui n'ont pu même à ses yeux avoir d'autre mérite que celui de s'accommoder à sa théorie; & de ramener, comme il le dit, cette égalité surprenante des étés à un principe intelligible! Mais ce principe une fois entendu n'est qu'une combinaison de deux suppositions, qui toutes deux sont de l'ordre de celles qui rendroient possible l'impossible, & dès-lors présenteroient en effet l'absurde comme intelligible.

Tous les Physiciens qui se sont occupés de cet objet, conviennent avec moi que le globe terrestre possède en propre une chaleur indépendante de celle qui lui vient du Soleil; dès-lors n'est-il pas évident que cette chaleur

propre seroit égale sur tous les points de la surface du globe, abstraction faite de celle du Soleil, & qu'il n'y auroit d'autre différence à cet égard que celle qui doit résulter du renssement de la Terre à l'Equateur, & de son aplatissement sous les pôles! différence qui étant en même raison à peu-près que les deux diamètres, n'excède pas 1/230; en sorte que la chaleur propre du sphéroïde terrestre doit être de 1/230 plus grande sous l'équateur que sous les pôles. La déperdition qui s'en est faite & le temps du refroidissement doit donc avoir été plus prompt dans les climats septentrionaux, où l'épaisseur du globe est moins grande que dans les climats du midi; mais cette différence de 1/10 ne peut pas produire celle de l'inégalité des émanations centrales, dont le rapport à la chaleur du Soleil en hiver étant : : 50 : 1 dans les climats voisins de l'Équateur, se trouve déjà double au 27.° degré, triple au 35.°, quadruple au 40.°, décuple au 49.°, & 35 fois plus grand au 60.° degré de latitude. Cette cause qui se présente la première contribue au froid des climats septentrionaux, mais elle est insuffisante pour l'effet de l'inégalité des hivers, puisque cet effet seroit 35 fois plus grand que sa cause au 60.º degré, plus grand encore & même excessif dans les climats plus voisins du pôle, & qu'en même temps il ne seroit nulle part proportionnel à cette même cause.

D'autre côté, ce seroit sans aucun fondement qu'on voudroit soutenir que dans un globe qui a reçu ou qui possède un certain degré de chaleur, il pourroit y avoir

des parties beaucoup moins chaudes les unes que les autres. Nous connoissons assez le progrès de la chaleur & les phénomènes de sa communication pour être assurés qu'elle se distribue toujours également, puisqu'en appliquant un corps, même froid, sur un corps chaud, celui-ci communiquera nécessairement à l'autre assez de chaleur pour que tous deux soient bientôt au même degré de température. L'on ne doit donc pas supposer qu'il y ait vers le climat des pôles des couches de matières moins chaudes, moins perméables à la chaleur que dans les autres climats, car de quelque nature qu'on les voulût supposer, l'expérience nous démontre qu'en un très-petit temps elles seroient devenues aussi chaudes que les autres.

Les grands froids du nord ne viennent donc pas de ces prétendus obstacles qui s'opposeroient à la sortie de la chaleur, ni de la petite dissérence que doit produire celle des diamètres du sphéroïde terrestre, & il m'a paru, après y avoir résléchi, qu'on devoit attribuer l'égalité des étés & la grande inégalité des hivers à une cause bien plus simple, & qui néanmoins a échappé à tous les Physiciens.

Il est certain que comme la chaleur propre de la Terre est beaucoup plus grande que celle qui lui vient du Soleil, les étés doivent paroître à très-peu près égaux par-tout, parce que cette même chaleur du Soleil ne fait qu'une petite augmentation au fonds réel de la chaleur propre, & que par conséquent si cette chaleur

envoyée du Soleil n'est que 1 de la chaleur propre du globe, le plus ou moins de séjour de cet astre sur l'horizon, sa plus grande ou sa moindre obliquité sur le climat, & même son absence totale ne produiroit que 1 de différence sur la température du climat, & que dès-lors les étés doivent paroître, & sont en effet à très-peu près égaux dans tous les climats de la Terre. Mais ce qui fait que les hivers sont si fort inégaux, c'est que les émanations de cette chaleur intérieure du globe se trouvent en très-grande partie supprimées dès que le froid & la gelée resserrent & consolident la surface de la terre & des eaux. Comme cette chaleur qui fort du globe décroît dans les airs à mesure & en même raison que l'espace augmente, elle a déjà beaucoup perdu à une demi-lieue ou une lieue de hauteur, la seule condensation de l'air par cette cause suffit pour produire des vents froids qui se rabattant sur la surface de la Terre la resserrent & la gèlent (c). Tant que dure ce resserrement de la couche extérieure de la Terre, les émanations de la chaleur intérieure sont retenues. & le froid paroît & est en esset très-considérablement augmenté par cette suppression d'une partie de cette chaleur; mais dès que l'air devient plus doux, & que la

chasse dans la chambre les cendres du foyer; cela ne manque jamas d'arriver, sur-tout pendant la nuit, lorsque le seu est éteint ou couvert.

<sup>(</sup>c) On s'aperçoit de ces vents rabattus toutes les fois qu'il doitgeler ou tomber de la neige; le vent, sans même être très-violent, se rabat par les cheminées, &

couche superficielle du globe perd sa rigidité, la chaleur retenue pendant tout le temps de la gelée, sort en plus grande abondance que dans les climats où il ne gèle pas; en sorte que la somme des émanations de la chaleur devient égale & la même par-tout, & c'est par cette raison que les plantes végètent plus vîte, & que les récoltes se sont en beaucoup moins de temps dans les pays du nord; c'est par la même raison qu'on y ressent souvent, au commencement de l'été, des chaleurs insoutenables, &c.

Si l'on vouloit douter de la suppression des émanations de la chaleur intérieure par l'effet de la gelée, il ne faut pour s'en convaincre, que se rapeler des faits connus de tout le monde. Qu'après une gelée il tombe de la neige, on la verra se fondre sur tous les puits, les aqueducs, les citérnes, les ciels de carrière, les voûtes des fosses souterraines ou des galeries des mines, lors même que ces profondeurs, ces puits ou ces citernes ne contiennent point d'eau. Les émanations de la Terre ayant leur libre issue par ces espèces de cheminées, le terrein qui en recouvre le sommet n'est jamais gelé au même degré que la terre pleine, il permet aux émanations leur cours ordinaire, & leur chaleur suffit pour fondre la neige sur tous ces endroits creux, tandis qu'elle subsiste & demeure sur tout le reste de la surface où la terre n'est point excavée.

Cette suppression des émanations de la chaleur propre de la Terre, se fait non-seulement par la gelée, mais

encore par le simple resserrement de la Terre, souvent occasionné par un moindre degré de froid que celui qui est nécessaire pour en geler la surface. Il y a trèspeu de pays où il gèle dans les plaines au-delà du 35.me degré de latitude, sur-tout dans l'hémisphère boréal; il semble donc que depuis l'Équateur jusqu'au 35. me degré les émanations de la chaleur terrestre ayant toujours leur libre issue, il ne devroit y avoir presque aucune différence de l'hiver à l'été, puisque cette différence ne pourroit provenir que de deux causes, toutes deux trop petites pour produire un résultat sensible. La première de ces causes, est la différence de l'action solaire, mais comme cette action elle-même est beaucoup plus petite que celle de la chaleur terrestre, leur différence devient dèslors si peu considérable, qu'on peut la regarder comme nulle. La seconde cause est l'épaisseur du globe qui, vers le 35. me degré, est à peu-près de 1 moindre qu'à l'Équateur; mais cette différence ne peut encore produire qu'un très-petit effet, qui n'est nullement proportionnel à celui que nous indiquent les observations, puisqu'à 35 degrés le rapport des émanations de la chaleur terrestre à la chaleur solaire, est en été de 33 à 1, & en hiver de 153 à 1, ce qui donneroit 186 à 2, ou 93 à 1. Ce ne peut donc être qu'au resserrement de la Terre, occasionné par le froid ou même au froid produit par les pluies durables qui tombent dans ces climats, qu'on peut attribuer cette différence de l'hiver à l'été; le resserrement de la Terre par le froid, supprime une partie

des émanations de la chaleur intérieure, & le froid toujours renouvelé par la chute des pluies, diminue l'intensité de cette même chaleur; ces deux causes produssent donc ensemble la différence de l'hiver à l'été.

D'après cet exposé, il me semble que l'on est maintenant en état d'entendre pourquoi les hivers semblent être si dissérens. Ce point de physique générale n'avoit jamais été discuté, personne avant M. de Mairan, n'avoit même cherché les moyens de l'expliquer, & nous avons démontré précédemment l'insussissance de l'explication qu'il en donne; la mienne au contraire me paroît si simple & si bien fondée, que je ne doute pas qu'elle ne soit entendue par tous les bons esprits.

Après avoir prouvé que la chaleur qui nous vient du Soleil est fort insérieure à la chaleur propre de notre globe; après avoir exposé, qu'en ne la supposant que de  $\frac{1}{50}$ , le restroidissement du globe à la température actuelle, n'a pu se faire qu'en 74832 ans; après avoir montré que le temps de ce restroidissement seroit encore plus long, si la chaleur envoyée par le Soleil à la Terre étoit dans un rapport plus grand, c'est-à-dire de  $\frac{1}{25}$  ou de  $\frac{1}{10}$  au lieu de  $\frac{1}{50}$ ; on ne pourra pas nous blâmer d'avoir adopté la proportion qui nous paroît la plus plausible par les raisons physiques, & en même temps la plus convenable, pour ne pas trop étendre & reculer trop loin les temps du commencement de la Nature, que nous avons sixé à 37 ou 38 mille ans, à dater en arrière de ce jour.

Supplément. Tome II.

J'avoue néanmoins que ce temps tout considérable qu'il est, ne me paroît pas encore assez grand, assez long pour certains changemens, certaines altérations successives que l'Histoire Naturelle nous démontre, & qui semblent avoir exigé une suite de siècles encore plus longue; je serois donc très-porté à croire, que dans le réel les temps ci-devant indiqués pour la durée de la Nature, doivent être augmentés peut-être du double si l'on veut se trouver à l'aise pour l'explication de tous les phénomènes. Mais je le répète, je m'en suis tenu aux moindres termes, & j'ai restreint les limites du temps autant qu'il étoit possible de le faire, sans contredire les saits & les expériences.

On pourra peut-être chicaner ma théorie par une autre objection qu'il est bon de prévenir. On me dira que j'ai supposé, d'après Newton, la chaleur de l'eau bouillante trois sois plus grande que celle du Soleil d'été, & la chaleur du ser rouge huit sois plus grande que celle de l'eau bouillante, c'est-à-dire vingt-quatre ou vingt-cinq sois plus grande que celle de la température actuelle de la Terre, & qu'il entre de l'hypothétique dans cette supposition, sur laquelle j'ai néanmoins sondé la seconde base de mes calculs, dont les résultats seroient sans doute sort dissérens, si cette chaleur du ser rouge ou du verre en incandescence, au lieu d'être en effet vingt-cinq sois plus grande que la chaleur actuelle du globe, n'étoit par exemple que cinq ou six sois aussi grande.

Pour sentir la valeur de cette objection, faisons d'abord

le calcul du refroidissement de la Terre, dans cette supposition qu'elle n'étoit dans le temps de l'incandescence que cinq fois plus chaude qu'elle l'est aujourd'hui, en supposant comme dans les autres calculs, que la chaleur solaire n'est que 1/50 de la chaleur terrestre. Cette chaleur solaire qui fait aujourd'hui compensation de  $\frac{1}{50}$ , n'auroit fait compensation que de  $\frac{1}{250}$  dans le temps de l'incandescence. Ces deux termes ajoutés, donnent 6/250, qui multipliés par 2 1/2 moitié de la somme de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent 15 pour la compensation totale qu'a faite la chaleur du Soleil pendant la période entière de la déperdition de la chaleur propre du globe qui est de 74047 ans. Ainsi l'on aura  $5:\frac{15}{250}::74047:888\frac{14}{25}$ . D'où l'on voit que le prolongement du refroidissement qui, pour une chaleur vingt-cinq fois plus grande que la température actuelle, n'a été que de 770 ans, auroit été de 888 14 dans la supposition que cette première chaleur n'auroit été que cinq fois plus grande que cette même température actuelle. Cela seul nous fait voir que quand même on voudroit supposer cette chaleur primitive fort au-dessous de vingt-cinq, il n'en résulteroit qu'un prolongement plus long pour le refroidissement du globe, & cela seul me paroît suffire aussi pour satisfaire à l'objection.

Enfin, me dira-t-on, vous avez calculé la durée du refroidissement des planètes, non-seulement par la raison inverse de leurs diamètres, mais encore par la raison

inverse de leur densité; cela seroit fondé si l'on pouvoit imaginer qu'il existe en effet des matières dont la densité seroit aussi dissérente de celle de notre globe; mais en existe-t-il! quelle sera, par exemple, la matière dont vous composerez Saturne, puisque sa densité est plus de cinq sois moindre que celle de la Terre!

A cela je réponds, qu'il seroit aisé de trouver dans le genre végétal des matières cinq ou six sois moins denses qu'une masse de fer, de marbre blanc, de grès, de marbre commun & de pierre calcaire dure, dont nous savons que la Terre est principalement composée; mais sans sortir du règne minéral, & considérant la densité de ces cinq matières, on a pour celle du fer 21  $\frac{10}{72}$ , pour celle du marbre blanc  $8\frac{25}{72}$ , pour celle du grès  $7\frac{24}{7^2}$ , pour celles du marbre commun & de la pierre calcaire dure  $7\frac{20}{72}$ ; prenant le terme moyen des densités de ces cinq matières, dont le globe terrestre est principalement composé, on trouve que sa densité est 10 5 Il s'agit donc de trouver une matière dont la densité soit 1 891 5, ce qui est le même rapport de 184, densité de Saturne, à 1000 densité de la Terre. Or cette matière seroit une espèce de pierre ponce un peu moins dense que la pierre ponce ordinaire, dont la densité relative est ici de 1 69 ; il parost donc que Saturne est principalement composé d'une matière légère semblable à la pierre ponce.

De même, la densité de la Terre étant à celle de

Jupiter :: 1000: 292, ou :: 10 \frac{5}{18}: 3 \frac{1 \frac{1}{9}}{1000}, on doit croire que Jupiter est composé d'une matière plus dense que la pierre ponce, & moins dense que la craie.

La densité de la Terre étant à celle de la Lune :: 1000 : 702, ou :: 10 \frac{5}{18} : 7 \frac{215}{1000}; cette planète secondaire est composée d'une matière dont la densité n'est pas tout-à-fait si grande que celle de la pierre calcaire dure, mais plus grande que celle de la pierre calcaire tendre.

La densité de la Terre étant à celle de Mars : : 1000 : 730, ou : : 10 \frac{5}{18} : 7 \frac{502 \frac{1}{9}}{1000}, on doit croire que cette planète est composée d'une matière dont la densité est un peu plus grande que celle du grès, & moins grande que celle du marbre blanc.

Mais la densité de la Terre étant à celle de Vénus :: 1000 : 1270, ou :: 10 \frac{5}{18} : 13 \frac{52 \frac{5}{5}}{1000}, on peut croire que cette planète est principalement composée d'une matière plus dense que l'éméril, & moins dense que le zinc.

Enfin la densité de la Terre étant à celle de Mercure :: 1000 : 2040, ou :: 10 \frac{5}{18} : 20 \frac{966\frac{2}{3}}{1000}, on doit croire que cette planète est composée d'une matière un peu moins dense que le fer, mais plus dense que l'étain.

Hé comment, dira-t-on, la Nature vivante que vous supposez établie par-tout, peut-elle exister sur des planètes de ser, d'éméril ou de pierre ponce! Par les mêmes causes, répondrai-je, & par les mêmes moyens

qu'elle existe sur le globe terrestre, quoique composé de pierre, de grès, de marbre, de fer & de verre. Il en est des autres planètes comme de notre globe, leur sonds principal est une des matières que nous venons d'indiquer, mais les causes extérieures auront bientôt altéré la couche superficielle de cette matière, & selon les dissérens degrés de chaleur ou de froid, de sécheresse ou d'humidité, elles auront converti en assez peu de temps cette matière, de quelque nature qu'on la suppose, en une terre séconde & propre à recevoir les germes de la Nature organisée, qui tous n'ont besoin que de chaleur & d'humidité pour se développer.

Après avoir satisfait aux objections qui paroissent se présenter les premières, il est nécessaire d'exposer les saits & les observations par lesquelles on s'est assuré que la chaleur du Soleil n'est qu'un accessoire, un petit complément à la chaleur réelle qui émane continuellement du globe de la Terre; & il sera bon de faire voir en même temps comment les thermomètres comparables nous ont appris d'une manière certaine que le chaud de l'été est égal dans tous les climats de la Terre, à l'exception de quelques endroits, comme le Sénégal, & de quelques autres parties de l'Afrique, où la chaleur est plus grande qu'ailleurs, par des raisons particulières dont nous parlerons lorsqu'il s'agira d'examiner les exceptions à cette règle générale.

On peut démontrer par des évaluations incontessables, que la lumière, & par conséquent la chaleur envoyée

du Soleil à la Terre en été est très-grande en comparaison de la chaleur envoyée par ce même astre en hiver, & que néanmoins par des observations très - exactes & très-réitérées, la différence de la chaleur réelle de l'été à celle de l'hiver est fort petite. Cela seul seroit suffisant pour prouver qu'il existe dans le globe terrestre une très-grande chaleur, dont celle du Soleil ne fait que le complément; car en recevant les rayons du Soleil sur le même thermomètre en été & en hiver, M. Amontons a le premier observé, que les plus grandes chaleurs de l'été dans notre climat, ne diffèrent du froid de l'hiver. lorsque l'eau se congèle, que comme 7 diffère de 6, tandis qu'on peut démontrer que l'action du Soleil en été est environ 66 fois plus grande que celle du Soleil en hiver; on ne peut donc pas douter qu'il n'y ait un fonds de très-grande châleur dans le globe terrestre, sur lequel, comme base, s'élèvent les degrés de la chaleur qui nous vient du Soleil, & que les émanations de ce fonds de chaleur à la surface du globe, ne nous donnent une quantité de chaleur beaucoup plus grande que celle qui nous arrive du Soleil.

Si l'on demande comment on a pu s'assurer que la chaleur envoyée par le Soleil en été, est 66 fois plus grande que la chaleur envoyée par ce même astre en hiver dans notre climat; je ne puis mieux répondre qu'en renvoyant aux Mémoires donnés par seu M. de Mairan en 1719, 1722 & 1765, & insérés dans ceux de l'Académie, où il examine avec une attention scrupuleuse

notre climat, & cette vérité de théorie peut être regardée comme aussi certaine que la seconde vérité qui est d'expérience, & qui nous démontre, par les observations du thermomètre exposé immédiatement aux rayons du Soleil en hiver & en été, que la différence de la chaleur réelle dans ces deux temps, n'est néanmoins tout au plus que de 7 à 6; je dis tout au plus, car cette détermination donnée par M. Amontons, n'est pas à beaucoup près aussi exacte que celle qui a été faite par M. de Mairan, d'après un grand nombre d'observations ultérieures, par lesquelles if prouve que ce rapport est :: 32 : 31. Que doit donc indiquer cette prodigieuse inégalité entre ces deux rapports de l'action de la chaleur solaire en été & en hiver, qui est de 66 à 1, & de celui de la chaleur réelle qui n'est que de 32 à 31 de l'été à l'hiver! N'est-il pas évident que la chaleur propre du globe de la Terre est nombre de fois plus grande que celle qui lui vient du Soleil! il paroît en effet que dans le climat de Paris, cette chaleur de la Terre est 29 fois plus grande en été, & 491 fois plus grande en hiver que celle du Sôleil, comme l'a déterminé M. de Mairan. Mais j'ai déjà averti qu'on ne devoit pas conclure de ces deux rapports combinés, le rapport réel de la chaleur du globe de la Terre à celle qui lui vient du Soleil, & j'ai donné les raisons qui m'ont décidé à supposer qu'on peut estimer cette chaleur du Soleil cinquante sois moindre que la chaleur qui émane de la Terre..

Il nous reste maintenant à rendre compte des obserges Supplément. Tome II. A a a a

grand froid, soient comprises dans un aussi petit intervalle que celui d'une unité sur 32 de chaleur, mais que la voix du sentiment semble s'élever contre cette opinion, & nous dire que cette limite est trop étroite, & que c'est bien assez réduire cet intervalle que de lui donner un huitième ou un septième au lieu d'un trente-deuxième.

Mais quoi qu'il en soit de cette évaluation qui se trouvera peut-être encore trop sorte lorsqu'on aura des thermomètres mieux construits; on ne peut pas douter que la chaleur de la Terre, qui sert de base à la chaleur réelle que nous éprouvons, ne soit très-considérablement plus grande que celle qui nous vient du Soleil, & que cette dernière n'en soit qu'un petit complément. De même, quoique les thermomètres dont on s'est servi pèchent par le principe de leur construction, & par quelques autres désauts tlans leur graduation, on ne peut pas douter de la vérité des saits comparés que nous ont appris les observations saites en dissérens pays avec ces mêmes thermomètres, construits & gradués de la même saçon, parce qu'il ne s'agit ici que de vérités relatives & de résultats comparés, & non pas de vérités absolues.

Or de la même manière qu'on a trouvé, par l'obfervation de cinquante-six années successives, la chaleur de l'été à Paris, de 1026 ou de 26 degrés au - dessus de la congélation, on a aussi trouvé avec les mêmes thermomètres, que cette chaleur de l'été, étoit 1026 dans tous les autres climats de la Terre, depuis l'Équateur

Aaaa ij

jusque vers le Cercle polaire (d); à Madagascar, aux Isse de France & de Bourbon, à l'île Rodrigue, à Siam, aux Indes orientales; à Alger, à Malte, à Cadix, à Montpellier, à Lyon, à Amsterdam, à Varsovie, à Upsal, à Pétersbourg & jusqu'en Lapponie près du Cercle polaire; à Cayenne, au Pérou, à la Martinique, à Carthagène en Amérique & à Panama; enfin dans tous les climats des deux hémisphères & des deux continens où l'on a pu faire des observations, on a constamment trouvé que la liqueur du thermomètre s'élevoit également à 25, 26 ou 27 degrés dans les jours les plus chauds de l'été; & de-là résulte le fait incontestable de l'égalité de la chaleur en été dans tous les climats de la Terre. Il n'y a sur cela d'autres exceptions que celle du Sénégal, & de quelques autres endroits où le thermomètre s'élève 5 ou 6 degrés de plus, c'est-à-dire, à 31 ou 32 degrés; mais c'est par des causes accidentelles & locales, qui n'altèrent point la vérité des observations ni la certitude de ce fait général, lequel seul pourroit encore nous démontrer qu'il existe réellement une très-grande chaleur dans le globe terrestre, dont l'effet ou les émanations sont à peu-près égales dans tous les points de sa surface, & que le Soleil bien loin d'être la sphère unique de la chaleur qui anime la Nature, n'en est tout au plus que le régulateur.

Ce fait important que nous consignons à la postérité,

<sup>(</sup>d) Voyez sur cela les Mémoires de seu M. de Reaumur, dans ceux de l'Académie, années 1735 & 1741; & aussi les Mémoires de seu M. de Mairan, dans ceux de l'année 1765, page 213.

lui fera reconnoître la progression réelle de la diminution de la chaleur du globe terrestre, que nous n'avons pu déterminer que d'une manière hypothétique; on verra dans quelques siècles, que la plus grande chaleur de l'été, au lieu d'élever la liqueur du thermomètre à 26, ne l'élevera plus qu'à 25, à 24 ou au-dessous, & on jugera par cet effet, qui est le résultat de toutes les causes combinées, de la valeur de chacune des causes particulières qui produisent l'effet total de la chaleur à la surface du globe; car indépendamment de la chaleur qui appartient en propre à la Terre, & qu'elle possède dès le temps de l'incandescence, chaleur dont la quantité est très-considérablement diminuée, & continuera de diminuer dans la succession des temps; indépendamment de la chaleur qui nous vient du Soleil, qu'on peut regarder comme constante, & qui par conséquent sera dans la suite une plus grande compensation qu'aujourd'hui à la perte de cette chaleur propre du globe; il y a encore deux autres causes particulières qui peuvent ajouter une quantité considérable de chaleur à l'effet des deux premières, qui sont les seules dont nous ayons fait jusqu'ici l'évaluation.

L'une de ces causes particulières, provient en quelque façon de la première cause générale, & peut y ajouter quelque chose. Il est certain que dans le temps de l'incandescence, & dans tous les siècles subséquens, jusqu'à celui du refroidissement de la Terre, au point de pouvoir la toucher, toutes les matières volatiles ne pouvoient résider à la surface ni même dans l'intérieur du globe;

elles étoient élevées & répandues en forme de vapeurs, & n'ont pu se déposer que successivement à mesure qu'il se refroidissoit. Ces matières ont pénétré par les fentes & les crevasses de la Terre à d'assez grandes profondeurs, en une infinité d'endroits; c'est-là le fonds primitif des volcans, qui, comme l'on sait, se trouvent tous dans les hautes montagnes, où les fentes de la Terre sont d'autant plus grandes, que ces pointes du globe sont plus avancées, plus isolées: ce dépôt des matières volatiles du premier âge aura été prodigieusement augmenté par l'addition de toutes les matières combustibles. dont la formation est des âges subséquens. Les pyrites, les soufres, les charbons de terre, les bitumes, &c. ont pénétré dans les cavités de la Terre, & ont produit presque par-tout de grands amas de matières inflammables, & souvent des incendies qui se manisestent par des tremblemens de terre, par l'éruption des volcans, & par les sources chaudes qui découlent des montagnes, ou sourdissent à l'intérieur dans les cavités de la Terre. On peut donc présumer que ces seux souterreins, dont les uns brûlent, pour ainsi dire, sourdement & sans explosion, & dont les autres éclatent avec tant de violence, augmentent un peu l'effet de la chaleur générale du globe. Néanmoins cette addition de chaleur ne peut être que très-petite, car on a observé qu'il fait à très-peu près aussi froid au-dessus des volcans qu'audessur des autres montagnes à la même hauteur, à l'exception des temps où le volcan travaille & jette au dehors des vapeurs enflammées ou des matières brûlantes.

Cette cause particulière de chaleur ne me paroît donc pas mériter autant de considération que lui en ont donné quelques Physiciens.

Il n'en est pas de même d'une seconde cause à laquelle il semble qu'on n'a pas pensé, c'est le mouvement de la Lune autour de la Terre. Cette planète secondaire fait sa révolution autour de nous en 27 jours un tiers environ, & étant éloignée à 85 mille 325 lieues, elle parcourt une circonférence de 536 mille 329 lieues dans cet espace de temps, ce qui fait un mouvement de 817 lieues par heure, ou de 13 à 14 lieues par minute; quoique cette marche soit peut-être la plus lente de tous les corps célestes, elle ne laisse pas d'être assez rapide pour produire sur la Terre qui sert d'essieu ou de pivot à ce mouvement, une chaleur considérable par le frottement qui résulte de la charge & de la vîtesse de cette planète. Mais il ne nous est pas possible d'évaluer cette quantité de chaleur produite par cette cause extérieure. parce que nous n'avons rien jusqu'ici qui puisse nous servir d'unité ou de terme de comparaison. Mais si l'on parvient jamais à connoître le nombre, la grandeur & la vîtesse de toutes les comètes, comme nous connoissons le nombre, la grandeur & la vîtesse de toutes les planètes qui circulent autour du Soleil, on pourra juger alors de la quantité de chaleur que la Lune peut donner à la Terre, par la quantité beaucoup plus grande de feu que tous ces vastes corps excitent dans le Soleil. Et je serois fort porté à croire que la chaleur produite par cette cause dans le globe de la Terre, ne laisse pas de faire une partie assez considérable de sa chaleur propre; & qu'en conséquence il faut encore étendre les limites des temps pour la durée de la Nature. Mais revenons à notre principal objet.

Nous avons vu que les étés sont à très-peu près égaux dans tous les climats de la Terre, & que cette vérité est appuyée sur des faits incontestables; mais il n'en est pas de même des hivers, ils sont très-inégaux, & d'autant plus inégaux dans les différens climats, qu'on s'éloigne plus de celui de l'Equateur, où la chaleur en hiver & en été est à peu-près la même. Je crois en avoir donné la raison dans le cours de ce Mémoire, & avoir expliqué d'une manière satisfaisante la cause de cette inégalité, par la suppression des émanations de la chaleur terrestre. Cette suppression est, comme je l'ai dit, occasionnée par les vents froids qui se rabattent du haut de l'air, resserrent les terres, glacent les eaux & renferment les émanations de la chaleur terrestre pendant tout le temps que dure la gelée, en sorte qu'il n'est pas étonnant que le froid des hivers, soit en effet d'autant plus grand que l'on avance davantage vers les climats, où la masse de l'air recevant plus obliquement les rayons du Soleil est par cette raison la plus froide.

Mais il y a pour le froid comme pour le chaud quelques contrées sur la Terre qui font une exception à la règle générale. Au Sénégal, en Guinée, à Angole, & probablement dans tous les pays où l'on trouve l'espèce humaine

humaine teinte de noir, comme en Nubie, à la terre des Papous, dans la nouvelle Guinée, &c. il est certain que la chaleur est plus grande que dans tout le reste de la Terre; mais c'est par des causes locales, dont nous avons donné l'explication dans le troisième volume de cet Ouvrage (e). Ainsi dans ces climats particuliers où le vent d'est règne pendant toute l'année, & passe avant d'arriver sur une étendue de terre très-considérable où il prend une chaleur brûlante, il n'est pas étonnant que la chaleur se trouve plus grande de 5, 6 & même 7 degrés qu'elle ne l'est par-tout ailleurs. Et de même les froids excessifs de la Sibérie ne prouvent rien autre chose, sinon que cette partie de la surface du globe est beaucoup plus élevée que toutes les terres adjacentes. Les pays Asiatiques septentrionaux, dit le baron de Strahlenberg, sont considérablement plus élevés que les Européens, ils le sont comme une table l'est en comparaison du plancher sur lequel elle est poséo; car torsqu'en venant de l'ouest & soriant de la Russie on passe à l'est par les monts Ripliées & Rymniques pour entrer en Sihérie, on avance toujours plus en montant qu'en descendant (f). Il y a bien des plaines en Sibérie, dit M. Gmelin, qui ne sont pas moins élevées au-dessus du reste de la terre, ni moins éloignées de son centre, que ne le sont d'assez hautes montagnes en plusieurs autres régions (g). Ces plaines de Sibérie paroissent être

<sup>· (</sup>e) Voyez l'Histoire Naturelle, tome III, art. Variétés de l'espèce humaine, page 5 r o & suivantes.

<sup>(</sup>f) Description de l'empire Russien, Traduction françoise, tome 1.", page 3 2 2, d'après l'Allemand, imprimée à Stockolm en 1730.

<sup>(</sup>g) Flora Siberica, Præf. pag. 58 & 64.

Supplément. Tome II.

Bbbb

en effet tout aussi hautes que le sommet des monts Riphées, sur lequel la glace & la neige ne fondent pas entièrement pendant l'été: Et si ce même effet n'arrive pas dans les plaines de Sibérie, c'est parce qu'elles sont moins isolées, car cette circonstance locale fait encore beaucoup à la durée & à l'intensité du froid ou du chaud. Une vaste plaine une sois échaussée conservera sa chaleur plus long-temps qu'une montagne isolée, quoique toutes deux également élevées, & par cette même raison la montagne une sois resroidie, conservera sa neige ou sa glace plus long-temps que la plaine.

Mais si l'on compare l'excès du chaud à l'excès du troid produit par ces causes particulières & locales, on sera peut-être surpris de voir que dans les pays tels que le Sénégal, où la chaleur est la plus grande, elle n'excède néanmoins que de 7 degrés la plus grande chaleur générale qui est de 26 degrés au-dessus de la congélation, & que la plus grande hauteur à laquelle s'élève la liqueur du thermomètre, n'est tout au plus que de 33 degrés au-dessus de ce même point, tandis que les grands froids de Sibérie vont quelquefois jusqu'à 60 & 70 degrés au-dessous de ce même point de la congélation, & qu'à Pétersbourg, à Upsal, &c. sous la même latitude de la Sibérie, les plus grands froids ne font descendre la liqueur qu'à 25 ou 26 degrés au-dessous de la congélation; ainsi l'excès de chaleur produit par les causés locales n'étant que de 6 ou 7 degrés au-dessus de la plus grande chaleur du reste de la zone torride, & l'excès du froid produit de même par les causes locales, étant

de plus de 40 degrés au-dessous du plus grand froid, fous la même latitude; on doit en conclure que ces mêmes causes locales ont bien plus d'influence dans les climats froids que dans les climats chauds; quoiqu'on ne voie pas d'abord ce qui peut produire cette grande différence dans l'excès du froid & du chaud. Cependant en y réfléchissant, il me semble qu'on peut concevoir aisément la raison de cette différence. L'augmentation de la chaleur d'un climat tel que le Sénégal, ne peut venir que de l'action de l'air, de la nature du terroir & de la dépression du terrein: cette contrée presque au niveau de la mer est en grande partie couverte de sables arides; un vent d'est constant, au lieu d'y rafraîchir l'air, le rend brûlant, parce que ce vent traverse avant que d'arriver plus de deux mille lieues de terre, sur laquelle il s'échauffe toujours de plus en plus, & néanmoins toutes ces causes réunies ne produisent qu'un excès de 6 ou 7 degrés au-dessus de 26, qui est le terme de la plus grande chaleur de tous les autres climats. Mais dans une contrée telle que la Sibérie, où les plaines sont élevées comme les sommets des montagnes le sont au-dessus du niveau du reste de la terre, cette seule différence d'élévation doit produire un effet proportionnellement beaucoup plus grand que la dépression du terrein du Sénégal, qu'on ne peut pas supposer plus grande que celle du niveau de la mer; car si les plaines de Sibérie sont seulement élevées de quatre ou cinq cents toises au-dessus du niveau d'Upsal ou de Pétersbourg, on doit cesser d'être étonné que l'excès du froid y soit si grand, puisque la chaleur qui

## HISTOIRE NATURELLE.

émane de la terre décroissant à chaque point comme l'espace augmente, cette seule cause de l'élévation du terrein sussit pour expliquer cette grande dissérence du froid sous la même latitude.

Il ne reste sur cela qu'une question assez intéressante. Les hommes, les animaux & les plantes peuvent supporter pendant quelque temps la rigueur de ce froid extrême, qui est de 60 degrés au-dessous de la congélation; pourroient-ils également supporter une chaleur qui seroit de 60 degrés au-dessus! oui, si l'on pouvoit se précautionner & se mettre à l'abri contre le chaud, comme on sait le faire contre le froid; si d'ailleurs cette chaleur excessive ne duroit, comme le froid excessif, que pendant un petit temps, & si l'air pouvoit pendant le reste de l'année rafraîchir la Terre de la même manière que les émanations de la chaleur du globe réchauffent l'air dans les pays froids: on connoît des plantes, des insectes & des poissons qui croissent & vivent dans des eaux thermales, dont la chaleur est de 45, 50, & jusqu'à 60 degrés; il y a donc des espèces dans la Nature vivante qui peuvent supporter ce degré de chaleur, & comme les Nègres sont dans le genre humain ceux que la grande chaleur incommode le moins, ne devroit - on pas en conclure avec assez de vraisemblance, que dans notre hypothèse leur race pourroit être plus ancienne que celle des hommes blancs!

FIN du tome Second.

# TABLE DES MATIÈRES

## Contenues dans ce Volume.

## A

ACIER. On peut faire de l'acier de la meilleure qualité sans employer du fer comme on le fait communément, mais seulement en faisant fondre la mine à un feu long & gradué. Preuve de cette vérité par l'expérience, pages 45 & suiv.

ANNEAU de Saturne. Recherches sur la perte de la chaleur propre de cet anneau, & sur la compensation à cette perte, 442. Sa distance à Saturne est de 55 mille lieues; sa largeur est d'environ o mille lieues, & son épaisseur n'est peut-être que de 100 lieues, Ibid. & suiv. Supputation de toutes ses dimensions & du volume de matière qu'il contient, lequel se trouve être trente fois plus grand que le volume du globe de la Terre, 443. Recherches sur la consolidation & le refroidissement de cet anneau, 444. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à son Anneau a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dans le temps de l'incandescence, 448. Il jouira de la même température dont jouit Supplément. Tome II.

aujourd'hui la Terre, dans l'année 126473 de la formation des planètes, 453. Et ne sera refroidi à rode la chaleur actuelle de la Terre, que dans l'année 252946 de la formation des planètes, *Ibid*. Il a été la douzième terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 53711, & y durera jusqu'à l'année 177568 de la formation des planètes, 507. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur cet anneau, 514.

ARBRE. Description de l'organisation d'un arbre, 1 1 1. Accroissement des arbres en hauteur & en grosseur, 1 1 2. Un gros & grand arbre est un composé d'un grand nombre de cones ligneux qui s'enveloppent & se recouvrent tant que l'arbre grossit, 1 1 3. Comment on connoît l'âge des arbres. Description des couronnes concentriques ou cercles annuels de la croissance des arbres, 1 1 3 & suiv. Les couches ligneuses varient beaucoup pour l'épaisseur, dans les arbres de même espèce, 1 1 4. Le bois des arbres fendus par

l'effort de la gelée ne se réunit jamais dans la partie sendue, 337. Gerçures dans les arbres; leur origine différente, *Ibid.* 

A R B R E S écorcés (les) du haut en bas & entièrement dépouillés de leur écorce dans le temps de la sève, ne paroissent pas souffrir qu'au bout de deux mois, 187. Ils deviennent durs, au point que la cognée a peine à les entamer, 188. Devancent les autres pour la verdure lorsqu'ils ne meurent pas dans la première année, Ibid. Raisons pourquoi on doit défendre l'écorcement des bois taillis, & le permettre pour les sutaies, 202.

ARBRES fruitiers. Moyens de hâter la production des arbres fruitiers lorsqu'on ne se soucie pas de les conserver, 199.

ARBRES résineux, (les) comme les pins, sapins, épicéas; expériences faites sur ces arbres pour en former des cantons de bois, 290 & suiv. Écorcés sur pied ils vivent plus long-temps que les chênes auxquels on fait la même opération; & seur bois acquiert de même plus de force & plus de solidité, 299. Ils sont rarement endommagés dans leur intérieur par les sortes gelées, 338.

ARGENT (l') pur & l'Or pur en larges plaques exposées au foyer d'un miroir ardent, fument pendant du temps avant de se fondre, & cette fumée très-apparente qui sort de ces métaux, est une vapeur purement métallique, ou si l'on veut le métal lui-même volatilisé; car cette sumée dore & argente les corps qui y sont exposés, 18.

AUBIER. Il faut douze ou quinze ans pour que l'aubier d'un chêne acquierre la même solidité que le bois du œur, 201. L'épaisseur de l'aubier est d'autant plus grande que le nombre des couches qui le forment est plus petit; explication de ce fait, 319 & suiv. Origine du double aubier ou faux aubier dans les arbres, 330. Il est plus soible, moins parsait & moins pesant que l'aubier ordinaire. Preuve par l'expérience, Ibid. & suiv.

AUBUE. Terre vitrescible dont on doit faire usage dans les soumeaux à sondre les mines de ser dans de certains cas, so. Elle est présérable aux autres matières vitrescibles dans la sus sondre du ser, parce que cette terre sond plus aisément que les cailloux & les autres matières vitrissables, Ibidem.

B

BALANCES. Confidérations fur la précision des balances.—On ignore quelle doit être pour un poids donné la balance la plus exacte, 8. Les balances très-sensibles sont très-

capricieuses.—Une balance moins sentible est plus constante & plus sidèle, 1 f2.

BOIS. Manière dont les arbres croissent & dont le bois se forme. 112. Dans le bois la cohérence longitudinale est bien plus considérable que l'union transversale, 114 & suiv. Défauts des petites pièces de bois sur lesquelles on a voulu faire des expériences pour en reconnoître la force, 115. Dans le même terrein le bois qui croît le plus vîte est le plus fort, 124. Expériences sur la pesanteur spécifique du bois, 130. Il y a environ un quinzième de différence entre la pesanteur spécifique du cœur de chêne, & la pelanteur spécifique de l'aubier, 132. La pesanteur spécifique du bois, décroît à très-peu près en raison arithmétique depuis le centre jusqu'à la circonférence de l'arbre, Ibid. Le bois du pied d'un arbre pèse plus que celui du milieu, & celui du milieu plus que celui du sommet, 133. Dès que les arbres cessent de croître, cette proportion commence à varier, Ibid. Preuve par l'expérience que dans les vieux chênes au-dessus de l'âge de cent ou cent dix ans, le cœur n'est plus la partie la plus pesante de l'arbre, & qu'en même temps l'aubier est plus solide dans les vieux

que dans les jeunes arbres, 134. L'âge où le bois des arbres est dans sa persection, n'est ni dans le temps de la jeunesse ni dans celui de la vieillesse de l'arbre, mais dans l'âge moyen, où les différentes parties de l'arbre sont à peu-près d'égale pesanteur, Ibid. Dans l'extrême vieillesse de l'arbre, le cœur bien loin d'être le plus pesant est souvent plus léger que l'aubier, Ibid. Raison pourquoi dans un même terrein il se trouve quelquesois des arbres dont le bois est très-différent en pesanteur & en résistance.-La seule humidité plus ou-moins grande du terrein qui se trouve au pied de l'arbre, peut produire cette différence, 158. Le bois des terreins fablonneux a beaucoup moins de pesanteur & de résistance que celui des terreins fermes & argileux -Preuve par l'expérience, 159. II y a dans le bois une matière grasse que l'eau dissout fort aisément, & le bois contient des parties ferrugineuses qui donnent à cette dissolution une couleur brune-noire, 242. Dommages que les baliveaux portent au taillis, 251. Le bois des baliveaux n'est pas ordinairement de bonne qualité, 251. Le quart de réserve dans les bois des ecclésiastiques & gens de main-morte, est un avantage pour l'État, qu'il est

uti'e de maintenir.-Les arbres de ces réserves ne sont pas sujets aux défauts des baliveaux, & ne produifent pas les mêmes inconvéniens.— Moyens de rendre ces réserves encore plus utiles, 253. Exposition du progrès de l'accroissement du bois, 257 & suiv. Il n'y a point de terrein, quelque mauvais, quelque ingrat qu'il paroisse, dont on ne puisse tirer parti, même pour planter des bois, & il ne s'agit que de connoître les différentes espèces d'arbres qui conviennent aux différens terreins, 271. La quantité de bois de service, c'est-à-dire, de bois parfait de chêne, déduction faite de l'aubier, est au même âge des arbres plus que double dans un bon terrein que dans un mauvais terrein, 322.

BOIS, desséchement du bois. Expériences réduites en Tables sur le desséchement du bois, 205 & suiv. Expériences réduites en Tables sur le temps & la gradation du desséchement, 207. Le bois se réduit par son desséchement aux deux tiers de sa pesanteur.—D'où s'on doit conclure que la sève fait un tiers de la pesanteur du bois, & qu'ainsi il n'y a dans le bois que deux tiers de parties solides & ligneuses, & un tiers de parties liquides, & peut-être moins, 209. Le desséchement

ne change rien ou presque rien au volume du bois, Ibid. Expériences réduites en Tables pour reconnoître si ce desséchement se fait proportionnellement aux surfaces, 210. Le desséchement du bois se fait d'abord dans une plus grande raison que celle des surfaces, ensuite dans une moindre proportion, & enfin il devient absolument moindre pour la surface plus grande, 275. Expériences réduites en Tables pour comparer le desséchement du bois parfait, qu'on appelle le cœur, avec le desséchement du bois imparfait, qu'on appelle l'aubier, 218. Le bois le plus dense est celui qui se dessèche le moins, 219. Il faut sept ans au moins pour dessécher des solives de 8 à 9 pouces de grosseur, & par conséquent il faudroit beaucoup plus du double de temps, c'est - à - dire, plus de quinze ans pour dessécher une pourre de 16 à 18 pouces d'équarrissage, 246 & suiv. Le bois de chêne gardé dans son écorce, se dessèche si lentement, que le temps qu'on le garde dans son écorce, est presque en pure perte pour le desséchement, 247. Quand le bois est parvenu aux deux tiers de son desséchement, il commence à repomper l'humidité de l'air, & c'est par cette mison qu'il faut garder dans des lieux

BOIS, force du bois. Défauts de toutes les expériences qui avoient été faites sur la force & la résistance du bois, avant celles de l'auteur, 116 & suiv. Le jeune bois est moins fort que le bois plus âgé; un barreau tiré du pied d'un arbre, résiste plus qu'un barreau qui vient du sommet du même arbre.-Un barreau pris à la circonférence près de l'aubier, est moins fort qu'un pareil morceau pris au centre de l'arbre, & le degré de desséchement du bois fait beaucoup à sa résistance.—Le bois vert casse bien plus difficilement que le bois sec, 117. Préparatifs des expériences, pour reconnoître la force relative des pièces de bois de différentes grandeurs & grosseurs.—Les bois venus dans différens terreins ont des résissances différentes. Il en est de même des bois des différens pays, quoique pris dans des arbres de même espèce, 118. Le degré de desséchement du bois fait varier très-confidérablement sa résistance, 119. Description de la machine pour faire rompre les poutres & les solives de bois, & reconnoître parlà leur résistance respective, Ibid. & suiv. Le bois ne casse jamais sans averiir, à moins que la pièce ne soit fort peute ou fort sèche, 124.

Le bois vert casse plus difficilement que le bois sec, & en général le bois qui a du ressort résiste beau-. coup plus que celui qui n'en a pas, Ibid. La force du bois n'est pas proportionnelle à son volume; une pièce double ou quadruple d'une autre pièce de même longueur, est beaucoup plus du double ou du quadruple plus sorte que la première. Il en est de même pour la longueur, Ibid. La force du bois est proportionnelle à sa pesanteur, 125. Utilité qu'on doit tirer de cette remarque, Ibid. On peut assurer d'après l'expérience, que la différence de force d'une pièce sur deux appuis, libre par les bouts, & de celle d'une pièce fixée par les deux bouts dans une muraille bâtie à l'ordinaire, est si petite, qu'elle ne mérite pas qu'on y fasse attention, 126. Dans des bâtimens qui doivent durer longtemps, il ne faut donner au bois tout au plus que la moitié de la charge qui peut le faire rompre. 127. Moyens d'estimer la diminution que les nœuds font à la force d'une pièce de bois, 128. Les pièces courbes résistent davantage en opposant à la charge le côté concave, qu'en opposant le côté convexe, Ibidem. Le contraire ne seroit vrai que pour les pièces qui seroient courbes naturellement, &

dont le fil du bois seroit cominu & non tranché, 128 & 129. Un barreau ou une solive résulte bien davantage, lorsque les couches ligneules qui le composent, sont situées perpendiculairement; & plus Il y a de couches ligneuses dans les barreaux ou autres petites pièces de bois, plus la différence de la force de ces pièces dans ces deux positions est considérable, 139. La force des pièces de bois n'est pas proponionnelle à leur grosseur; preuve par l'expérience, 141. Les pièces de 28 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, portent 1800 livres ou environ, avant que d'éclater & de rompre; celles de 14 pieds de longueur, sur la même grosseur de 5 pouces, portent 5000 livres, tandis que par la loi du levier, elles n'auroient dû porter que le double des pièces de 28 pieds, 153. Il en est de même des pièces de 7 pieds de longueur; elles ne rompent que sous la charge d'environ 1 1000 livres, tandis que leur force ne devroit être que quadruple de celle des pièces de 28 pieds qui n'est que de 1800, & par conséquent elles auroient dû rompre sous une charge de 7200 livres, 155. Les pièces de 24 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, éclatent & rompent sous la charge de 2200

livres, tandis que les pièces de 12 pieds, & de même groffeur, ne rompent que sous celle de 6000 livres environ, au lieu que par la loi du levier elles auroient dù rompre fous la charge de 4400 livres, 157 & suir. Les pièces de 20 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarriffage, portent 3225 livres, tandis que celles de 10 pieds, & de même groffeur, peuvent porter une charge de 7125 livres, au lieu que par la loi du levier elles n'auroient dû porter que 6450 livres, 160. Les pièces de 18 pieds de longueur, fur 5 pouces d'équarrissage, portent 3700 livres avant de rompre, & celles de 9 pieds peuvent porter 8308 livres, tandis qu'elles n'auroient dû porter, suivant la règle du levier que 7400 livres, 161. Les pièces de 1 6 pieds de longueur, sur 5 pouces d'équarrissage, portent 4350 livres, & celles de 8 pieds, & du même équarrissage, peuvent porter 9787 livres, audieu que par la force du levier elles ne devroient porter que 8700 livres, 162. A mesure que la longueur des pièces de bois diminue, la résistance augmente, & cette augmentation de résistance croît de plus en plus, Ibid. Les pièces de bois plices par une forte charge, se redressent presque en entier, & néanmoins

8

rompent ensuite sous une charge moindre que celle qui les avoit courbées, 165.

La charge d'une pièce de 10 pieds de longueur, 'sur 6 pouces d'équarrissage, est le double & beaucoup plus d'un septième d'une pièce de 20 pieds.

La charge d'une pièce de 9 pieds de longueur, est le double & beaucoup plus d'un sixième de celle d'une pièce de 18 pieds.

La charge d'une pièce de 8 pieds de longueur, est le double & beaucoup plus d'un cinquième de celle d'une pièce de 16 pieds.

La charge d'une pièce de 7 pieds, est le double & beaucoup plus d'un quart de celle d'une pièce de 14 pieds; ainsi l'augmentation de la résistance est beaucoup plus grande à proportion que dans les pièces de 5 pouces d'équarrissage, 168.

La charge d'une pièce de 10 pieds de longueur & de 7 pouces d'équarrissage, est le double & plus d'un sixième de celle d'une pièce de 18 pieds.

La charge d'une pièce de 9 pieds, est le double & près d'un cinquième de celle d'une pièce de 18 pieds.

La charge d'une pièce de 8

pieds de longueur, est le double & beaucoup plus d'un cinquième de celle d'une pièce de 16 pieds; ainsi non-seulement la résistance augmente, mais cette augmentation accroît toujours à mesure que les pièces deviennent plus grosses, c'est-à-dire, que plus les pièces sont courtes, & plus elles ont de résistance, au-delà de ce que suppose la règle du levier; & plus elles sont grosses, plus cette augmentation de résistance est considérable, 172 d's suivantes.

Examen & modification de la loi donnée par Galilée, pour la résistance des solides, 177. Table de la résistance des pièces de bois de différentes longueur & grosseur, 178 & Suiv. Moyen facile d'augmenter la force & la durée du bois, 185. Le bois écorcé & séché sur pied est toujours plus pesant, & considérablement plus fort que le bois coupé à l'ordinaire. Preuve par l'expérience, 191. L'aubier du bois écorcé, est non-seulement plus fort que l'aubier ordinaire, mais même beaucoup plus que le cœur de chêne non écorcé, quoiqu'il soit moins pesant que ce dernier, 193. La partie extérieure de l'aubier dans des arbres écorcés sur pied, est celle qui résiste davantage, 195.

Force des pièces de & pouces d'équarrillage.

Force des pièces de 7 pouces d'équarrilla

Le bois des arbres écorcés & séchés sur pied, est plus dur, plus solide, plus pesant & plus fort que le bois des arbres abattus dans leur écorce, d'où l'Auteur croit pouvoir conclure qu'il est aussi plus durable, Ibidem. Causes physiques de cet esset, 196. Autres avantages du bois écorcé & séché sur pied, 201 & suiv.

BOIS, imbibition du bois. Expériences pour le desséchement & l'imbibition du bois dans l'eau, que l'Auteur a suivies pendant vingtans, 221 & fuir. Ces expériences démontrent: 1. Qu'après le desséchement à l'air pendant dix ans, & ensuite au soleil & au feu pendant dix jours, le bois de chêne parvenu au dernier degré de desséchement, perd plus d'un tiers de son poids lorsqu'on le travaille tout verd, & moins d'un tiers lorsqu'on le garde dans son écorce pendant un an avant de le travailler; 2.° que le bois gardé dans son écorce avant d'être travaillé, prend plus promptement & plus abondamment l'eau, & par conséquent l'humidité de l'air, que le bois travaillé tout verd. Détail & comparaison des progrès de l'imbibition du bois dans l'eau, 233 & suiv. 3. Quel est le temps nécessaire pour que le bois reprenne autant d'eau qu'il a perdu de sève en se desséchant, 234. 4.° Le bois plongé dans l'eau, tire non-

seulement autant d'humidité qu'il contenoit de sève, mais encore près d'un quart au-delà, & la différence est de 3 à 5 environ. Un morceau de bois bien sec qui ne pèse que 30 livres, en pèsera 50 lorsqu'il aura séjourné plusieurs années dans l'eau, 234 & 235. 5.° Lorsque l'imbibition du bois dans l'eau est plénière, le bois suit au fond de l'eau les vicissitudes de l'atmosphère; il se trouve toujours plus pesant lorsqu'il pleut, & plus léger lorsqu'il fait beau. Preuve par une expérience suivie pendant trois ans, 235. Comparaison des progrès de l'imbibition des bois, dont la solidité est plus ou moins grande, Ibid. & suiv. Expériences réduites en Tables sur les variations de la pefanteur du bois dans l'eau, 238 & Juiv. Ces expériences démontrent que le bois gardé dans l'eau, en tire & rejette alternativement dans une proportion, dont les quantités sont très-considérables par rapport au total de l'imbibition, 240. Expériences réduites en Tables sur l'imbibition du bois vert, 241 & Juiv. Autres expériences réduites en Tables, & comparaison de l'imbibition du bois sec dans l'eau douce & dans l'eau salée, 243 & suir. Le bois tire l'eau douce en plus grande quantité que l'eau salée, 244. Étant plongé · plongé dans l'eau il s'imbibe bien plus promptement qu'il ne se dessèche à l'air, 248.

Bois, plantation des bois. Exposition d'un grand nombre d'essais pour semer & planter du bois, 262 & suiv. Une plantation de bois par de jeunes arbres tirés des forêts, ne peut avoir un grand succès, 267. Au contraire, de jeunes arbres tirés d'une pépinière, peuvent se planter avec succès, 268. Exposition des différentes manières de cultiver les jeunes bois plantés ou semés, 273. L'accroissement des jeunes bois, peut indiquer le temps où il faut les receper, 284 & suiv. Bois, semis de bois. Voyez SEMIS

DE BOIS.

Bois taillis. La gelée fait un beaucoup plus grand tort aux taillis furchargés de baliveaux qu'à ceux où les baliveaux sont en petit nombre, 251. Les coupes réglées dans les bois ne sont pas, comme on le croit, le moyen d'en tirer le plus grand produit, 256 & Juiv. Dans les bons terreins on gagnera à retarder les coupes, & dans ceux où il n'y a pas de fond, il faut-couper les bois fort jeunes, 257. Avantages qu'on peut tirer des bois blancs, tels que le coudrier, le marseau, le bouleau dans l'exploitation des taillis, 294. Âge auquel on doit les couper, suivant la Supplément. Tome II.

nature du terrein, 295. Différence de l'accroissement des taillis dans les parties élevées & dans les parties basses du terrein. — Observations importantes à cesujet, 297 & suiv. Exploitation des taillis en jardinant, 298.

#### C

CANONS de bronze. Les canons de bronze font un bruit au moment de l'explosion qui offense plus l'organe de l'ouïe que celui des canons de fonte de fer, 81.

CANONS de fer battu. Raisons que l'on donne pour ne s'en pas servir sur les vaisseaux, 81.

CANONS de fonte de fer. Les canons de la marine sont de fonte de fer; raisons de cet usage, 81. Travail de l'Auteur dans la vue de perfectionner les canons de la marine, 84 & suiv. Manière dont on fond les canons de fonte de fer.-Préjugés qui faisoient craindre de fondre des gros canons à un seul fourneau, 85 & suiv. La pratique de couler les gros canons de fonte de fer à trois ou tout au moins à deux fourneaux comme on l'avoit toujours fait, a été rectifiée par l'Auteur, & on a coulé avec plus d'aisance & d'avantage ces gros canons à un seul fourneau, 86 & suiv. Raisons pourquoi les canons coulés à deux

ou trois fourneaux, font plus mauvais que ceux qu'on coule à un seul fourneau, 86 & suiv. Causes qui contribuent à la fragilité des canons de fonte de fer, 88. C'est une mauvaise pratique que de leur enlever leur première écorce, & de les travailler au Tour, cela diminue considérablement leur résistance, Ibidem. Raisons pour & contre les deux pratiques de couler les canons pleins ou creux; il est difficile de décider laquelle seroit la meilleure, 92 & suiv. Raisons pourquoi la fonte de fer de nos canons de la marine n'a pas la résistance qu'elle devroit avoir. - Expériences à ce sujet, qui démontrent qu'on a coulé des fontes tendres pour les canons, uniquement par la raison de pouvoir les forer plus aisément, 95 & suiv. Examen de la fonte, & travail pour refondre les canons envoyés de la forge de la Nouée en Bretagne, 96 & suiv. Les épreuves de la résistance des canons par la surcharge de la poudre, sont non-seulemeut fautives, mais même très-désavantageuses, & l'on gâte une pièce toutes les fois qu'on l'éprouve avec une plus forte charge que la charge ordinaire.—Preuve de cette vérité, 99 & suiv. Moyen simple & sûr de s'assurer de leur résistance, 100. Machine à forer les canons, par

M. le marquis de Montalembert, bien préférable à celle de M. Mariz; expositions de leurs dissérences, 103 & suiv. Précautions à prendre pour qu'il ne tombe dans le moule du canon que de la sonte pure, 106. Il n'est pas impossible de purisser la sonte de ser au degré qui seroit nécessaire, pour que les canons de cette matière ne sissent que se sendre au lieu d'éclater par l'explosion de la poudre.—Ce seroit une très-grande découverte par son utilité & pour le salut de la vie des marins, 110.

CASTINE. Gros gravier calcaire & fans mélange de terre, dont on doit faire usage dans les fourneaux à fondre la mine de fer, lorsque ce sont des mines mêlées de mauières vitrescibles, & dont on ne doit pas se servir lorsque les mines se trouvent mêlées de matières calcaires, 60. On pèche presque par-tout par l'excès de castine qu'on met dans les fourneaux, 61.

CHALEUR. Voyez FEU, 2. La chaleur est une matière qui ne dissere pas beaucoup de celle de la lumière elle-même, qui, quand elle est trèsforte ou réunie en grande quantité, change de forme, diminue de vîtesse, & au lieu d'agir sur le sens de la vue, affecte les organes du toucher, 3. Elle produit dans tous

les corps une dilatation, c'est-à-dire, une séparation entre leurs parties constituantes, 3. La diminution du seu ou de la très-grande chaleur se fait toujours à très-peu près en raison de l'épaisseur des corps, ou des diamètres des globes de même matière, 363. La dépendition de la chaleur de quelque degré qu'elle soit, se fait en même raison que l'écoulement du temps, 368.

CHALEUR du fer rouge (la) & du verre en incandescence, est huit fois plus grande que la chaleur de l'eau bouillante, & vingt quatre sois plus grande que celle du Soleil en été, 373. Cette chaleur du ser rouge doit être estimée à très-peu près vingt-cinq, relativement à la chaleur propre & actuelle du globe terrestre. — Ainsi le globe terrestre dans le temps de l'incandescence étoit vingt-cinq sois plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui, 374.

CHALEUR du globe terrestre. Dans l'hypothèse que le globe terrestre a été originairement dans un état de liquéfaction causée par le feu, & que ce même globe est principalement composé de trois matières, savoir, les substances ferrugineuses, calcaires & vitrescibles; il auroit fallu 2905 ans pour le consolider jusqu'au centre, 33911 ans pour

le refroidir au point d'en toucher la surface, & 74047 ans pour le refroidir au point de la température áctuelle, 362. Exposition des différens états & degrés de chaleur par où le globe terestre a passé avant d'arriver à la température actuelle, 368 & suiv. Le refroidissement du globe a été retardé & en partie compensé par la chaleur du Soleil, & même par celle de la Lune.-Recherches sur ces deux espèces de compensation, 370 & suivantes. Estimation de la chaleur qui émane actuellement de la Terre, & de celle qui lui vient du Soleil, 371. La chaleur qui émane du globe de la Terre, est en tout temps & en toutes saisons bien plus grande que celle qu'il reçoit du Soleil, Ibid. Cette chaleur qui appartient en propre au globe terrestre, & qui en émane à sa surface, est cinquante fois plus grande que celle qui lui vient du Soleil, 372. Comparaison des différens degrés de chaleur, depuis la température actuelle jusqu'à l'incandescence, 373. Estimation de la compensation qu'a faite la chaleur du Soleil & celle de la Lune, à la perte de la chaleur propre du globe de la Terre, depuis son incandescence jusqu'à ce jour, 374. Recherches de la compensation qu'a pu faire la chaleur

envoyée par la Lune à la perte de la chaleur de la Terre, 376. Temps auquel la Lune a pu envoyer de la chaleur à la Terre, 377. On doit regarder comme nulle la chaleur que toutes les Planètes, à l'exception de la Lune, ont pu envoyer à la Terre. - Le temps qui s'est écoulé depuis celui de l'incandescence de la Terre, toute perte & compensation évaluées, est réellement de 74832 ans, 379. Idée que l'on doit avoir d'une chaleur vingt-cinq fois plus grande ou vingt - cinq fois plus petite que la chaleur actuelle du globe de la Terre, 387 & Juiv. Raisons pourquoi l'Auteur a pris pour terme de la plus petite chaleur 1 de la chaleur actuelle de la Terre, 388. Recherches de la perte de la chaleur propre du globe terrestre, & des compensations à cette perte, 389 & suiv. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à la Terre, sera égale à la chaleur propre du globe, ne se trouvera que dans l'année 154018 de la formation des Planètes, 390. La chaleur intérieure de la Terre, est le vrai feu qui nous anime, auquel la chaleur du Soleil ne fait qu'un accessoire, 527. La chaleur propre du globe terrestre est beaucoup plus forte que celle qui lui vient du Soleil. - Raisons qui pa-

roissent décider que cette chaleur qui nous vient du Soleil, n'est que : de la chaleur propre de la Terre. Si l'on supposoit cette chaleur du Soleil beaucoup plus grande à proportion, cela ne feroit que reculer la date de la formation des Planètes, & alonger le temps de leur refroidissement, 534. La déperdition de la chaleur propre du globe terrestre a dû être plus grande sous les pôles que sous l'équateur: à peuprès dans la raison de 230 à 231, 540. Exposition des faits & des observations par lesquelles on s'est assuré que la chaleur du Soleil n'est qu'un accessoire, un petit complément à la chaleur réelle qui émane continuellement du globe de la Terre, 550. La postérité pourra, en partant de nos observations, reconnoître dans quelques siècles, la diminution réelle de la chaleur sur le globe terrestre, 558. Deux causes particulières de chaleur dans le globe terrestre; la première, l'inflammation des matières combustibles, ce qui ne peut produire qu'une très-petite augmentation à - la chaleur totale; la seconde, le frottement occasionné dans le globe terrestre par la pression & le mouvement de la Lune autour de la Terre, & cette seconde cause peut produire une augmentation affez

considérable à la chaleur propre du globe terrestre, 559 & Suiv.

CHARBON. On doit préférer le charbon de bois de chêne pour les grands fourneaux à fondre les mines de fer, & employer le charbon des bois plus doux à la forge & aux assineries, 65.

CHÂTAIGNERS. Le bois de chêne blanc a souvent été pris pour du bois de châtaigner, 302.

CHAUD. Les limites du plus grand chaud de l'été au plus grand froid de l'hiver, sont comprises dans un intervalle qui n'est qu'un trentedeuxième de la chaleur réelle totale, 532.

CHAUMES. Différence des chaumes & des friches, 298.

CHÊNES. Companison de l'accroissement des chênes semés & cultivés dans un jardin, & des chênes semés en pleine campagne & abandonnés sans culture, 279. Différentes espèces de chênes; observations utiles | COAGULATION de la fonte de fer, à ce sujet, 301. Comparaisons du bois de chêne à gros glands au bois de chêne à petits glands, 302. Les chênes sont souvent endommagés ·par la gelée du printemps dans les forêts, tandis que ceux qui sont dans les haies & dans les autres lieux découverts, ne le sont point du tout.—Cause de cet effet, 345.

CIEUX. Tableau physique des cieux, 516 & suiv.

CLIMATS. Dans tous les climats de la Terre, les étés sont égaux, tandis que les hivers sont prodigieusement inégaux. - Examen & réfutation de l'explication que feu M. de Mairan a donnée de ce fait.-Cause réelle de cet effet démontrée par l'Auteur.-Les hivers sont d'autant plus inégaux qu'on s'avance plus vers les zones froides, 533 & suiv. Raison pourquoi les plantes végètent plus vîte, & que les récoltes se font en beaucoup moins de temps dans les climats du nord, & pourquoi l'on y ressent souvent au commencement de l'été des chaleurs infoutenables, 543.

CLOCHES (les) faites de fonte de fer, font d'autant plus sonores que la fonte est plus cassante, & par cette raison il faut leur donner plus d'épaisseur qu'aux cloches faites du métal ordinaire, 78.

expériences sur ce sujet, 22 & suivantes.

COMÈTES. Il existe probablement dans le système solaire quatre ou cinq cents Comètes qui parcourent en tous sens les différentes régions de cette vaste sphère, 518. Quand même il existeroit des Comètes, dont la période de révolution feroit double, triple & même décuple de la période de 575 ans, la plus longue qui nous soit connue, & qu'en conséquence ces Comètes s'ensonceroient à une prosondeur dix sois plus grande, il y auroit encore un espace soixante-quatorze ou soixante-quinze sois plus prosond pour arriver aux confins du système du Soleil & du système de Sirius, 520. Raisons qui semblent prouver que les Comètes ne peuvent passer d'un système dans un autre, 523.

CONSOLIDATION. Les temps nécessaires pour consolider le métal fluide (le fer), sont en même raison que celle de son épaisseur.—Preuve de cette vérité par l'expérience, 25.

COUCHE ligneuse. Expérience qui démontre la vraie cause de la dissérente épaisseur, & de l'excentricité des couches ligneuses dans les arbres. — Cela dépend de la force & de la position des racines & des branches, 309.

COUPES de bois. Voyez BOIS.

#### D

DILATATION (la) respective dans les différens corps, est en même raison que leur fusibilité, & la promptitude du progrès de la chaleur dans ces mêmes corps est en même raison que leur fusibilité.—
Preuve par l'expérience, 4.

#### F.

É MANATIONS (les) de la chaleur du globe terrestre sont supprimées par la gelée & par les vents froids qui descendent du haut de l'air, & c'est cette cause qui produit la trèsgrande inégalité qui se trouve entre les hivers des différens climats, 542 & suiv.

É QUATEUR. Dans le climat de l'Équateur, l'intensité de la chaleur en été, est à très-peu près égale à l'intensité de la chaleur en hiver.— Et dans ce même climat la chaleur qui émane de la Terre est cinquante fois plus grande que celle qui arrive du Soleil, 372.

ÉTOILES fixes; ce qui arriveroit fi une étoile fixe, qu'on doit regarder comme un Soleil, changeoit de lieu & venoit à s'approcher d'un autre Soleil, 524.

## F

Fer. Ses qualités, 47 & suivantes. Véritable raison pourquoi l'on ne fabrique que du mauvais ser presque par-tout en France, 50. Le ser, comme tout autre métal, est un dans la Nature.—Démonstration de cette vérité, 52. Dissérence de ce qu'il coûte & de ce qu'on le vend, par laquelle il est démontré qu'il est de l'intérêt de tous les

maîtres de forge, de faire du mauvais fer, 75. Manière de tirer le fer immédiatement de sa mine sans le faire couler en fonte, 79 & suiv. Le fer soudé avec d'autre fer, par le moyen du sousre, est une mauvaise pratique, 102.

FER chaud (le) transporté dans un lieu obscur, jette de la lumière & même des étincelles pendant un plus long temps qu'on ne l'imagineroit, 9. Le fer chaussé à blanc, & qui n'a été malléé que deux fois avant d'être chaussé, perd en se refroidissant \frac{\tau}{428} de sa masse, 13. Étant parfaitement malléé quatre fois, & parfaitement forgé, ensuite chaussé à blanc, perd en se refroidissant environ \frac{\tau}{425} de son poids, 14.

les matières ferrugineuses. Toutes les matières ferrugineuses qui ont subi l'action du feu, sont attirables par l'aimant, & la plupart des mines de fer en grains, quoique contenant beaucoup de matières ferrugineuses, ne sont point attirables par l'aimant, à moins qu'on ne leur fasse auparavant subir l'action du feu, 38 & suiv.

FEU (le) ne peut guère exister sans lumière & jamais sans chaleur, tandis que la lumière existe souvent sans chaleur sensible, comme la chaleur existe encore plus souvent sans lumière, 2. La chaleur & la lumière sont les deux élémens matériels du feu; ces deux élémens réunis ne sont que le seu même, & ces deux matières nous affectent chacune sous leur forme propre; c'est-à-dire, d'une manière différente, 7. Poids réel du feu; manière de s'en assuret par l'expérience, 11 & suiv. Le feu a comme toute autre matière, une pesanteur réelle dont on peut connoître le rapport à la balance, dans les substances, qui, comme le verre, ne peuvent être altérées par son action. - La quantité de seu nécessaire pour rougir une masse quelconque, pèse 179, ou si l'on veut une six centième partie de cette masse, en sorte que si elle pèse froide six cents livres, elle pèsera chaude fix cents une livres lorsqu'elle sera rouge couleur de feu. - Et sur les matières qui, comme le fer, sont susceptibles d'un plus grand degré de feu & chauffées à blanc, la quantité de feu est d'environ  $\frac{1}{500}$  au lieu de  $\frac{1}{600}$ , 17 & 18.

FLUIDITÉ. Toute fluidité a la chaleur pour cause; & toute dilatation dans les corps, doit être regardée comme une fluidité commençante, 4.

FONTE de fer, (la) pelée chaude couleur de cerife, perd en se refroidissant environ  $\frac{r}{5.14}$  de son poids, ce qui fait une moindre diminution

que celle du fer forgé; raison de cette différence, 15. Les mauvaises fontes de fer coulent plus aisément à l'affinerie que les bonnes, 75. Description de la bonne fonte de fer & de la mauvaise, 77. Sa définition physique; ce n'est point encore un métal, mais un mélange de fer & de verre, &c. - Examen des différentes espèces de fontes de fer, 79. Expériences qui démontrent qu'on peut tenir la fonte de fer très-long temps en fusion & en très-grand volume dans le creuset du fourneau sans aucun danger, & même avec avantage, 86. La fonte de fer coulée en masse, comme canons, enclumes, boulets, &c. se trouve toujours être plus pure à la circonférence qu'au centre de ces masses, 89. Cette même fonte en masse est toujours plus dure à l'extérieur qu'à l'intérieur, Ibid. La fonte de fer de bonne qualité est ordinairement plus difficile à forer que la mauvaile, 94.

FORÊTS. Âge auquel on doit abattre les forêts, suivant les différens terreins, pour en tirer du bois du meilleur service, 254.

FOURNEAU. Grand fourneau à fondre les mines de fer; sa forme & ses proportions les plus avantageuses, 63 & suiv. Manière de charger ce fourneau, qu'on doit

présérer à toutes les autres, 64

FOURNEAU pour obtenir du fer par coagulation & de l'acier naturel, avec moins de dépense que dans les grands fourneaux, 44 & fuiv.

FROID. Pourquoi la plus grande chaleur étant égale en été dans tous les climats, le plus grand froid est au contraire très-inégal, & d'autant plus inégal, qu'on approche davantage du climat des pôles, 560 & Juiv. Pourquoi le froid de Sibérie est bien plus grand que celui des autres contrées du nord qui sont sous la même latitude, 561 & Juiv.

G

GELÉES. Dommage considérable qu'elles portent au jeune bois; moyens de prévenir en partie ces dommages, 256. La gelée du printemps agit fur les bois taillis bien plus vivement à l'exposition du midi, qu'à l'exposition du nord: elle fait tout périr à l'abri du vent, tandis qu'elle épargne tout dans les endroits où il peut passer librement, 256. Différence des effets de la gelée d'hiver & de la gelée du printemps, 327. Vices produits par la grande gelée d'hiver, qui se reconnoissent dans l'intérieur des arbres, 329. Expériences qui prouvent

prouvent démonstrativement que la gelée du printemps fait beaucoup plus de mal à l'exposition du midi qu'à l'exposition du nord, 342. Il y a peu de pays où il gèle dans. les plaines au-delà du 35. me degré, sur-tout dans l'hémisphère boréal, 544-

GELIVURE dans l'intérieur des arbres; origine de ce défaut, 335. GÉODES, (les) ou pierres d'aigle, font de très-gros grains de mines de fer, dont la cavité est fort grande, 70.

GLANDS germés. Expériences sur l'amputation de leur pédicule, 266 & fuiv.

GLOBE terrestre. Voyez CHALEUR du Globe terrestre.

GLOBE terrestre (ie) n'a pu prendre sa forme élevée sous l'équateur & abaissée sous les pôles, qu'en vertu de la force centrifuge combinée avec celle de la pesanteur; il a par conséquent dû tourner sur son axe pendant un petit temps avant que sa surface ait pris sa consistance, & ensuite la matière intérieure s'est consolidée dans les mêmes rapports de temps indiqués par les expériences précédentes, 33 & 34. Le Globe terrestre a été la sepsième terre habitable, & la Nature vivante a commencé à s'y établir dans l'année 34771, pour durer jusqu'à l'année Supplément. Tome II.

168123 de la formation des planètes, 505 & 506.

GLOBES. Dans des globes de différentes grosseurs, la chaleur ou le feu du plus haut degré, pendant tout le temps de leur incandescence, s'y conserve & y dure en raison de leur diamètre. Preuve de cette vérité par l'expérience, 31.

GRÈS. La plupart des espèces de grès s'égrénant au feu, on ne peut guère leur donner un très-grand degré de chaleur tel qu'il le faudroit pour l'incandescence. — Ils ne gagnent rien au seu & n'y perdent que très-peu de leur poids, 17.

## H

HÉTRE. (le) La graine de hêtre ne peut pas soruir dans les terres fortes, parce qu'elle pousse audehors son enveloppe, au-dessus de la tige naissante; ainsi il lui faut une terre meuble & facile à diviser, sans quoi elle reste & pourrit, 288.

## 1

INCANDESCENCE. Il faut une livre de matière ignée, c'est-à-dire une livre réelle de seu, pour donner à six cents livres de toute autre matière, l'état d'incandescence jusqu'au rouge couleur de seu; & environ une livre sur cinq cents, pour que

l'incandescence soit jusqu'au blanc ou jusqu'à la fusion, 20. Expériences sur la durée de l'incandescence dans le fer, 27 & Juiv. La durée de l'incandescence est comme celle de la prise de consistance de la matière, en même raison que l'épaisseur des masses. Preuve de cette vérité par l'expérience, 30 & suiv. Durée de l'incandescence; la plus forte compression qu'on puisse donner à la matière pénétrée de feu autant qu'elle peut l'être, ne diminue que de 1 partie la durée de son incandescence, & dans la matière qui ne reçoit point de compression extérieure, cette durée est en même raison que son épaisseur, 33.

J

JUPITER. (Planète de) Si Jupiter étoit de même densité que la Terre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 31955 ans; restroidi à pouvoir en toucher la surface en 373021 ans; & à la température actuelle de la Terre en 814514 ans; mais comme sa densité n'est à celle de la Terre que :: 292: 1000, il s'est consolidé jusqu'au centre en 9331 ans ½; restroidi au point d'en pouvoir toucher la surface en 108922 ans; & ensin ne se restroidira à la température actuelle de la

Terre qu'en 237838 ans, 366 & suiv. Recherches sur la perte de la chaleur propre de cette planète, & sur la compensation à cette perte, 398. Cette planète ne jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, que dans l'année 240451 de la formation des planètes, 399. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à Jupiter, se trouvera égale à la chaleur propre de cette planète, n'arrivera que dans l'année 740303 de la formation des planètes, 400. La surface que présente Jupiter à son premier Satellite, est 39032 = fois plus grande que celle que lui présente le Soleil; ainsi dans le temps de l'incandescence, cette grosse planète étoit pour son premier Satellite un astre de feu 39032 fois plus grand que le Soleil, 408. Cette planète est la dernière sur laquelle la Nature vivante pourra s'établir, & elle n'a pu encore le faire, à cause de la trop grande chaleur qui subsiste encore aujourd'hui sur cette planète, 508 & 509. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, n'est donc point encore née dans Jupiter, dont la chaleur est encore trop grande pour pouvoir en toucher la surface, 513.

JUPITER, Satellites de Jupiter.

Grandeur relative des quatre Satellites de Jupiter, 405. Recherches de la compensation faite par la chaleur de Jupiter à la perte de la chaleur propre de ses Satellites, 406 & suiv.

1.er Satellite. Recherches fur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & fur la compensation à cette perte, 407 & suiv. Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dès le temps de l'incandescence, 410. Comparaison de la chaleur envoyée à ce Satellite par Jupiter, & de la chaleur envoyée par le Soleil, 411. Ce Satellite ne jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, que dans l'année 222120 de la formation des planètes, 412. Et ce ne sera que dans l'année 444406 de la formation des planètes qu'il sera refroidi à 1 de la température actuelle de la Terre, 4 1 6. Ce Satellite a été la seizième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 71166, & y durera jusqu'à l'année 311973 de la formation des planètes, 508. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est dans sa première vigueur sur ce premier Satellite de Jupiter, 514.

2.d Satellite. Recherches sur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & fur la compensation à cette perte, 416. Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, s'est trouvée égale à sa chaleur propre, est arrivé dès l'année 639 de la formation des planètes, 419. Il ne jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, que dans l'année 193090 de la formation des planètes, 423. Et ce ne sera que dans l'année 386180 de la formation des planètes qu'il sera refroidi à 1 de la température actuelle de la Terre, 424. Ce Satellite a été la quinzième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 61425, & y durera jusqu'à l'année 271098 de la formation des planètes, 508. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est dans sa première vigueur sur ce Satellite, 514.

3.° Satellite. Recherches sur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & sur la compensation à cette perte, 424. Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, s'est trouvée égale

Satellites de Jupiter

à sa chaleur propre, est arrivé dès l'année 2400 de la formation des planètes, 427. Il ne jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, que dans l'année 176212 de la formation des planètes. Et ce ne sera que dans l'année 352425 de la formátion des planètes, qu'il sera refroidi à 💤 de la température actuelle de la Terre, 432. Ce Satellice a été la treizième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 56651,& y durera jusqu'à l'année 247401 de la formation des planètes, 507 & 508. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur ce troisièm**e** Satellite de Jupiter, 514.

4.° Satellite. Recherches sur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & sur la compensation à cette perte, 432 & suivantes. Le moment où la chaleur envoyée par Jupiter à ce Satellite, s'est trouvée égale à sa chaleur propre, est arrivé dans l'année 15279 de la formation des planètes, 436. Il a joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, dans l'année 70296 de la formation des planètes.—Et ce ne sera que dans l'année 140592 de la

formation des planètes qu'il sera refroidi à  $\frac{1}{25}$  de la température actuelle de la Terre, 440. Ce Satellite a été la cinquième Terre habitable, la Nature vivante y a duré depuis l'année 22600, & y durera jusqu'à l'année 98696 de la formation des planètes, 505. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est foible dans ce quatrième Satellite de Jupiter, 514.

 $\boldsymbol{L}$ 

du laitier sont les plus sûrs indices de la bonne ou mauvaite allure d'un fourneau, & de la bonne ou mauvaite proportion de la quantité de mine & de charbon, & du mélange proportionnel de la matière calcaire & de la matière vitrescible. — Description de la couleur & de la consistance d'un bon laitier.—Différence entre le laitier & la mine brûlée, 62 & suiv.

LAVOIRS. Différentes espèces de lavoirs pour les mines de ser en grains, & les usages que l'on en doit faire suivant les différentes espèces de mines, 56 & suiv.

LUMIÈRE. Voyez FEU.

LUMIÈRE (la) est une matière mobile, élastique & pesante comme

uellites de Yupite

toutes les autres matières. — Démonstration de cette vérité, 2.

LUNE. Si la Lune étoit de même densité que la Terre, elle se seroit consolidée jusqu'au centre en 792 ans environ; refroidie à pouvoir la toucher, en 9248 ans environ; & à la température actuelle de la Terre, en 2019+ ans; mais comme sa densité n'est à celle de la Terre que :: 702 : 1000, elle s'est consolide jusqu'au centre en 556 ans; refroidie à pouvoir en toucher la furface, en 6492 ans; & enfin refroidie à la température actuelle de la Terre, en 14176 ans, 363 & 364. Évaluation de la compensation que la chaleur du Soleil a faite à la perte de la chaleur propre de la Lune, & aussi de la compensation que la chaleur du Globe terrestre a pu faire à la perte de cette même chaleur de la Lune, 380 & suiv. Ce que c'est que cette couleur terne qu'on voit sur la surface de la Lune lorsqu'elle n'est pas éclairée du Soleil, 381. Expériences par le moyen des miroirs d'Archimède, pour se procurer une lumière seize fois plus forte que celle de la Lune, lumière qui est égale à celle de la Terre envoyée à la Lune, 382. Une lumière seize fois plus forte que celle de la Lune, équivaut & au-delà à la lumière du jour lorsque

le Ciel est couvert de nuages, Ibid. La lumière n'est pas la seule émanation bénigne que la Lune ait reçue de la Terre; car elle en a reçu autrefois beaucoup de chaleur & en reçoit encore actuellement, Ibid. Estimation du feu que la Terre envoyoit à la Lune dans le temps de l'incandescence, Ibid. Le temps qui s'est écoulé depuis l'incandescence de la Lune jusqu'à son refroidissement à la température actuelle de la Terre, est réellement de 16409 ans, 385. Recherches fur la perte de la chaleur propre de la Lune & de la compensation à cette perte, depuis le temps où la Lune étoit refroidie à la température actuelle de la Terre, jusqu'au temps où elle s'est trouvée refroidie vingt-cinq fois davantage, Ibid. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à la Lune a été égale à la chaleur propre de cette planète, s'est trouvé dans l'année 29792 de la formation des planètes, 387. Cette planète a été la seconde Terre habitable, & la Nature vivante n'y a duré que depuis l'année 7515 jusqu'à l'année 72514 de la formation des planètes, 503 & 504. La Nature organisée telle que nous la connoissons, est éteinte dans la Lune depuis 2318 ans, 514.

## M

MARS. (Planète de) Si Mars étoit de même densité que la Terre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 1510 ans 3; refroidi à pouvoir en toucher la surface en 17634 ans, & à la température actuelle de la Terre en 38504 ans; mais comme sa densité n'est à celle de la Terre que :: 730: 1000, il s'est consolidé jusqu'au centre en 1102 ans, refroidi au point d'en pouvoir toucher la surface en 12873 ans, & enfin à la température actuelle de ia Terre en 28108 ans, 364 & 365. Recherches sur la perte de la chaleur propre de Mars, & sur la compensation à cette perte, 395. Cette planète a joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre dans l'année 28538 de la formation des planètes, 396. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à cette planète s'est trouvée égale à sa chaleur propre, a été dans l'année 42609 de la formation des planètes, 397. Mars a été la troissème Terre habitable, & la Nature vivante n'y a duré que depuis l'année 13034 jusqu'à l'année 60326 de la formation des planètes, 504. La Nature organisée telle que nous la connoissons, est éteinte dans la planète de Mars depuis 14506 ans, 514.

MARTELAGE. Inconvéniens du martelage dans les bois, 300.

MERCURE (le) perd sa fluidité à 187 degrés de froid au-dessous de la congélation de l'eau, & pourroit la perdre à un degré de froid beaucoup moindre si on le réduisoit en vapeurs, 6.

MERCURE. (Planète de) Si Mercure étoit de même densité que la rre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 968 ans 1, refroidi à pouvoir en toucher la surface en 11301 ans, & à la température actuelle de la Terre en 24682 ans; mais comme sa densité est à celle de la Terre :: 2040 : 1000, il ne s'est consolidé jusqu'au centre qu'en 1976 ans 3, refroidi au point d'en pouvoir toucher la surface en 23054 ans, & enfin à la température actuelle de la Terre en 50351 ans, 364. Recherches sur la perte de la chaleur propre de cette planète, & sur la compensation à cette perte, 390 & suiv. Cette planète jouissoit de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, dans l'année 54192 de la formation des planètes, 392. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à Mercure s'est trouvée égale à la chaleur propre de cette planète, a été dans l'année 67167 de la formation des planètes, Ibid. Mercure a été la fixième Terre habitable, & la Nature vivante a commencé de s'y établir en l'année 24813, pour y durer jusqu'à l'année 187765 de la formation des planètes, 505. La Nature organisée telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur cette planète, 514.

MÉTAUX. Tous les métaux & toutes les substances métalliques perdent quelque chose de leur substance par l'application du feu. Preuve de cette vérité par des expériences, 18. Explication de la manière dont les métaux, & particulièrement l'Or & l'Argent, se sont formés dans le sein de la Terre par sublimation, 19. Les métaux & les minéraux métalliques, si l'on en excepte le ser & les matières ferrugineus, ne sont pour ainsi dire qu'une partie insiniment petite du volume du globe de la Terre, 362.

MÉTHODE que l'Auteur a suivie dans toutes ses recherches sur la Nature; c'est de voir les extrêmes avant de considérer les milieux, 40 & suiv.

MINES de fer. Il y a deux espèces principales de mines de fer; les unes en roches, les autres en grains, 37 & 38. Expériences sur la fusion des mines de fer très-différentes des procédés ordinaires, par un ventilateur au lieu de soufflets, 40 & suiv. Toutes les mines de fer en général peuvent donner de l'acier naturel sans avoir passé par les états précédens de fonte & de fer, 47. La qualité du fer ne dépend pas de la mine, mais de la manière dont on la traite, Ibid. D'où vient le préjugé que toutes les mines de fer contiennent beaucoup de soufre, 48. Avec toutes fortes de mines on peut toujours obtenir du fer de même qualité. Preuve par l'expérience, 51 & suiv. Le lavage des mines dans des lavoirs foncés de fer, percés de petits trous, est utile pour certaines espèces de mines, 55. La mine de fer peut se fondre seule & sans aucune addition ou mélange de castine ni d'aubuë, lorsque cette mine est nette & pure.-Il en résulte cependant un inconvénient, c'est qu'une partie de la mine se brûle; moyens de prévenir cette perte, 61. Fusion des mines de fer, avec la plus grande économie à laquelle l'Auteur ait pu parvenir, est d'une livre & demie de charbon pour une livre de bonne fonte de fer, 63. Les mines de fer qui contiennent du cuivre ne donnent que du fer aigre & cassant, 68. Les très-petits grains de mine de ser sont spécifiquement plus pesans que les gros grains, & contiennent par conséquent plus de fer, 69. Difficultés des essais en grand des mines de fer.—Manière de faire ces essais, 73. Désaut dans la façon ordinaire de fondre les mines de fer, & dans la manière de conduire le fourneau, 74. Description des mines de fer qu'on emploie à Ruelle en Angoumois, pour saire les canons de la Marine, 107 & suiv. Dans quel cas le grillage des mines est nécessaire, 110.

MINES de fer cristallisées (les) doivent la plupart leur origine à l'élément de l'eau, 39. Celle que l'Auteur a trouvée en Bourgogne, est semblable à celle de Sibérie, qui est une mine cristallisée. Examen de cette mine, 72.

MINES de fer en grain (les) qui ne font point attirables par l'aimant ont été formées par l'élément de l'eau.-Leur origine. — Chauffées à un grand feu dans des vaisseaux clos. elles n'acquièrent point la venu magnétique, tandis que chauffées à un moindre feu dans des vaisseaux ouverts, elles acquièrent cette vertu, 39. Elles ne contiennent point de soufre pour la plupart, & par cette raison n'ont pas besoin d'être grillées avant d'être miles au fourneau, 48. Eiles valent mieux & sont plus aisées à traiter que les mines de ser en roche.—On peut

faire en France avec toutes nos mines de fer en grain, d'aussi bons fers que ceux de Suède, 49. Expériences & observations à faire sur les mines de fer en grains avant de les employer pour en faire du fer, 52 & suiv. Dans quel cas on doit cribler & vanner les mines en grain; avantages de cette méthode.—Il y a très-peu de matières qui retiennent l'humidité aussi long-temps que les mines de fer en grain.—Difficulés de les sécher, &c. 58 & suivantes. Comparaison du produit en ser des mines en grain & en roche, 70.

MINES de fer en roche, (les) se trouvent presque toutes dans les hautes montagnes. - Leur différence par la couleur, & leurs variétés.-Toutes les mines de fer en roche de quelque couleur qu'elles soient, deviennent noires par une assez légère calcination, 37 & 38. Elles doivent pour la plupart leur origine à l'élément du feu, 39. Celles de Suède renferment souvent de l'asbeste, Ibid. Courte description des grands travaux nécessaires à leur extraction & préparation avant d'être mises au fourneau de fulion, 49 & Suiv. Quoique généralement parlant, les mines de fer en roche, & qui se trouvent en grandes masses solides, doivent leur origine à l'clément du feu, néanmoins

néanmoins il se trouve aussi plusieurs mines de ser en assez grosses masses qui se sont formées par le mouvement & l'intermède de l'eau. Manière de reconnoître leur dissérente origine, 109 & suiv.

## N

NATURE organisce. Voyez les Tables, pages 404, 496, 497, 499, 500, 502 & 513.

NATURE vivante. Il y a des espèces dans la Nature vivante qui peuvent fupporter 45, 50 & jusqu'à 60 degrés de chaleur dans les eaux chaudes, 564. On connoît des plantes, des insectes & des poissons qui supportent cette chaleur & vivent dans ces eaux, Ibid.

NÈGRES. Leur race, d'après notre hypothèse, pourroît être plus ancienne que celle des hommes blancs, 564.

## 0

OISEAUX. On s'est souvent trompé en attribuant à la migration & au long voyage des oiseaux, les est-pèces de l'Europe qu'on trouve en Amérique ou dans l'orient de l'Asse, tandis que ces oiseaux d'Amérique & d'Asse, tout-à-fait semblables à ceux de l'Europe, sont nés dans leurs pays, & ne viennent pas plus chez nous que les nôtres vont chez eux, 510.

Supplément. Tome II.

OR. Voyer ARGENT, 18.

O R. Origine des paillettes d'or que roulent les rivières, 19.

## P

PLANÈTES. Recherches sur le refroidissement des planètes, 361 & fuiv. Jupiter & Saturne, quoique les plus éloignées du Soleil, doivent être beaucoup plus chaudes que la Terre, qui néanmoins à l'exception de Vénus, est de toutes les autres planètes celle qui est actuellement la moins froide, 367. Toutes les planètes, sans même en excepter Mercure, seroient & auroient toujours été des volumes aussi grands qu'inutiles, d'une matière plus que brute, profondément gelée, & par conféquent des lieux inhabités de tout temps, inhabitables à jamais, si elles ne renfermoient pas au dedans d'elles-mêmes des trésors d'un seu bien supérieur à celui qu'elles reçoivent du Soleil, 527. Nouvelles preuves que les planètes ont été formées de la matière du Soleil & projetées en même temps hors du corps de cet astre, 528.

PLANÈTES. Densité des planètes relativement à celle de la Terre.

Saturne & ses Satellites sont composés d'une matière un peu plus dense que la pierre ponce, 548.

Jupiter & ses Satellites sont composés d'une matière plus dense que la pierre ponce, mais moins dense que la craie, 549.

La Lune est composée d'une matière, dont la densité n'est pas tout-à-fait si grande que celle de la pierre calcaire dure, mais plus grande que celle de la pierre calcaire tendre, *Ibid*.

Mars est composé d'une matière, dont la densité est un peu plus grande que celle du grès, & moins grande que celle du marbre blanc, Ibid.

Vénus est composée d'une matière plus dense que l'éméril, & moins dense que le zinc, Ibid:

Enfin, Mercure est composé d'une matière un peu moins dense que le fer, mais plus dense que l'étain.—Comment il est possible que toutes ces matières aient pu former des couches de terres végétales, Ibidem & suivantes.

- PLANÈTES. Tables du refroidissement des Planètes, &c.
- r. Table des temps du refroidiffement de la Terre & des planètes, par laquelle on voit que la Lune & Mars sont actuellement les planètes les plus froides; que Saturne & Jupiter sont les plus chaudes; que Vénus est encore bien plus chaude que la Terre; & que Mercure qui

a commencé depuis long-temps à jouir d'une température égale à celle dont jouit aujourd'hui la Terre, est encore actuellement, & sera pour long-temps au degré de chaleur qui est nécessaire pour le maintien de la Nature vivante, tandis que la Lune & Mars sont gelés depuis long-temps, 404.

- 2.de Table sur le refroidissement des planètes, 496.
- 3. Table qui représente l'ordre des temps de seur consolidation & de seur refroidissement au point de pouvoirles toucher; abstraction faite de toute compensation, 497.
- 4.º Table qui représente l'ordre des temps de seur consolidation; de seur refroidissement au point de pouvoir les toucher; de seur refroidissement à la température actuelle; & encore de seur refroidissement au plus grand degré de froid que puisse supporter la Nature vivante, c'est-àdire à ½; de la température actuelle; 499 & 500.
- refroidissement des planètes, & de leurs satellites, 502 & 503.
- 6. Table du commencement, de la fin & de la durée de l'existence de la Nature organisée dans chaque planète, 513.
- PLANÈTES. Température des planètes. Voyez CHALEUR du globe serrespre.

comparée à la chaleur de Jupiter, la Lune, Mars, Mercure, Saturne & Vénus.

Pluies (les) diminuent l'intensité de la chaleur des émanations de la Terre, 545.

## R

RÉSERVES. Quart de réserve.

S

SATELLITES. Il est plus que probable que les satellites les plus éloignés de leur planète principale, sont récllement les plus grands, de la même manière que les planètes les plus éloignées du Soleil sont aussi les plus grosses, 405.

SATURNE. (Planète de) Si Saturne étoit de même densité que la Terre, il se seroit consolidé jusqu'au centre en 27597 ans, refroidi à pouvoir en toucher la surface en 322154 ans =, & à la température actuelle en 703446 ans 1; mais comme sa densité n'est à celle de la Terre que :: 184: 1000, il s'est consolidé jusqu'au centre en 5078 ans, refroidi à pouvoir en toucher la surface en 59276 ans, & enfin ne se refroidira à la température actuelle de la Terre qu'en 129434 ans, 366. Recherches sur la perte de la chaleur propre de cette planète, & sur la compensation à cette perte,

401. Cette planète ne jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre que dans l'année 130821 de la formation des planètes, 402. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à Saturne se trouvera égale à la chaleur propre de cette planète, n'arrivera que dans l'année 430195 de la formation des planètes, 404. Saturne a une vîtesse de rotation plus grande que celle de Jupiter, puisque dans l'état de liquéfaction, sa force centrifuge a projeté des parties de sa masse à plus du double de distance, à laquelle la force centrifuge de Jupiter a projeté celles qui forment le Satellite le plus éloigné.-Et puisqu'il est environné d'un Anneau, dont la quantité de matière est encore beaucoup plus considérable que la quantité de matière de ses cinq Satellites pris ensemble, 442. Cette planète a été la quatorzième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 59911, & y durera jusqu'à l'année 262020 de la formation des planètes, 508. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est dans sa première vigueur sur la planète de Saturne, 514.

SATURNE. Anneau de Saturne. Voyez ANNEAU.

SATURNE. Satellites de Saturne. La d ij

grandeur relative des Satellites de Saturne n'est pas bien constatée; mais par analogie, l'Auteur suppose ici comme il l'a fait pour Jupiter, que les plus voisins sont les plus petits, & que les plus éloignés sont les plus gros, 440. Distance des Satellites de Satellites de Jupiter, 441.

1.er Satellite. Recherches fur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & fur la compensation à cette perte, 453 & Suiv. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce premier Satellite, a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dans le temps de l'incandetcence, 457. Ce ne sera que dans l'année 124490 de la formation des planetes que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre.—Et il ne sera refroidi à 💤 de cette température, que dans l'année 248980 de la formation des planètes, 462. Ce Satellite a été la dixième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 40020, & y durera julqu'à l'année 174784 de la formation des planètes, 506. La Nature organisée, telle que nous connoissons, est en pleine

existence sur ce premier Satessie, 5'14.

2.d Satellite. Recherches sur La perte de la chaleur propre de ce Satellite, & sur la compensation à cette perte, 363 & Juiv. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite s'est trouvée égale à sa chaleur propre, a été dans la huitième année après l'incandescence, 466. Et ce ne sera que dans l'année 119607 de la formation des planètes, que ce Satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre. - Et il ne fera refroidi à T de cette température que dans l'année 239214 de la formation des planètes, 471. Ce Satellite a été la neuvième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 38451,& y durera juiqu'à l'année 167928 de la formation des planètes, 506. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur ce second Satellite, 514.

3.° Satellite. Recherches sur la perte de la chaleur propre de ce tatellite, & sur la compensation à cette perte, 471. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dans l'année

intellites de Suturi

111580 de la formation des planètes, que ce satellite jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre. — Et il ne sera refroidi à 1/2 de cette température que dans l'année 223160 de la formation des planètes, 479. Ce Satellite a été la huitième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 35878, & y durera julqu'à l'année 156658 de la formation des planètes, 506. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur le troisième Satellite de Saturne, 514.

631 de la formation des planètes, 475. Ce ne sera que dans l'année

4. Satellite. Recherches sur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & fur la compensation à cette perte, 480. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite a été égale à sa chaleur propre, s'est trouvé dans l'année 6132 de la formation des planètes, 483. C'a été dans l'année 54505 de la formation des planètes, que ce Satellite a joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre. - Mais ce ne sera que dans l'année 109010 de la formation des planètes, qu'il sera refroidi à 1/25 de la température

actuelle de la Terre, 488. Ce Satellite a été la quatrième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 17523, & y durera jusqu'à l'année 76526 de la formation des planètes, 504. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est prête à s'éteindre dans ce quatrième Satellite, °514.

3.° Satellite. Recherches fur la perte de la chaleur propre de ce Satellite, & sur la compensation à cette perre, 488. Ce Satellite a joui de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, dans l'année 1 5 2 9 8 de la formation des planètes, 490. Le moment où la chaleur envoyée par Saturne à ce Satellite s'est trouvée égale à sa chaleur propre, est arrivé dans l'année 15946 de la formation des planètes, 491. Et il a été refroidi à 1/4 de la température actuelle de ia Terre, dans l'année 67747 de la formation des planètes, 495. Ce Satellite a été la première Terre habitable, & la Nature vivante n'y a duré que depuis l'année 4916 jusqu'à l'année 47558 de la formation des planètes, 503. La Nature vivante, telle que nous la connoissons, est éteinte dans ce cinquième Satellite, 514.

Satellites de Saturne,

SCIENCES. L'un des plus grands moyens d'avancer les Sciences, c'est d'en perfectionner les instrumens, o.

SEMIS de bois. Détail des différentes manières dont on peut semer les glands, & les raisons de préférence pour telle ou telle autre manière; le tout prouvé par l'expérience, 265 & suiv. Dans quelle espèce de terrein on doit semer de l'avoine avec les glands, 268. Manière de semer & planter dans les terreins secs & graveleux, 269 & suiv. Expériences pour reconnoître quelles . Sont les terres les plus contraires à ¿ la végétation, 270. Le gland peut venir dans tous les terreins, 271. Manière de semer & de planter du bois en imitant la Nature, qui est aussi la moins dispendieuse & la plus sure de toutes. - Preuve par l'observation & par l'expérience, 274 fuiv. L'abri est l'une des choses les plus nécessaires à la conservation des jeunes plants, 276 & suiv. Arbres · & arbrisseaux qu'il faut planter pour faire des abris aux jeunes chênes venus de glands dans les premières années, 277. Détail des inconvéniens de la culture des bois semés ou plantés, 281 & suiv. Moyen simple & facile qui équivaut . à toute culture, & qu'on doit toujours employer dans tous les cas,

233. Il y a des terreins où il suffit de receper une fois, d'autres où il faut receper deux & même trois fois les jeunes chênes qui proviennent des glands semés, 285 & fuiv. Manière de rétablir les jeunes plants frappés de la gelée, 288. La meilleure manière est de les receper en les coupant au pied, on perd deux ou trois ans pour en gagner dix ou douze, Ibid. Le chêne, le hêtre & le pin, sont les seuls arbres qu'on puisse semer avec succès dans les terreins en friche, & sans culture précédente, Ibid. Le pin dans les terreins les plus arides, & où la terre n'a que peu ou point de liaison; le hêtre dans les terreins mêlés de gravier ou de sable, où la terre est encore aisée à diviser; & le chêne dans presque tous les terreins, Ibid. & suiv. Toutes les autres espèces d'arbres veulent être semées en pépinière, & ensuite transplantés à l'âge de deux ou trois ans, Ibidem. Lorsqu'on yeut semer du bois, il faut attendre une année abondante en glands. -Dans les années où le gland n'est pas abondant, les oiseaux, les fangliers, & fur - tout les mulots détruisent le semis. - Le nombre des mulots qui viennent emporer les glands semés nouvellement est prodigieux, & le dégât qu'ils font

est incroyable; exemple à ce sujet, 289 & suiv.

Sève. Ce qui arrive lorsqu'on intercepte la sève en enlevant une ceinture d'écorce à l'arbre, 197. L'interception de la sève hâte la production des fruits, & fait durcir le bois, 200.

SIRIUS. Étoile de Sirius. Son énorme distance de notre Soleil, 519. Idée de comparaison entre le système de Sirius & celui du Soleil, Ibid. & Suivantes.

SOLEIL. La chaleur du Soleil peut être regardée comme une quantité constante, qui n'a que très-peu varié depuis la formation des planètes, 374. Considération sur la nature du Soleil, & sur l'origine du seu dont sa masse est pénétrée, 524. La chaleur du Soleil n'est pas assez forte pour maintenir seule la Nature organisée dans la planète de Mereure, quoique cette chaleur du Soleil y soit beaucoup plus grande que sur aucune autre planète, 526. Démonstration que la chaleur seule du Soleil ne suffiroit pas pour maintenir la Nature vivante sur la Ferre. ni sur aucune autre planète, 527. SOUFRE. Lorsqu'on fait couler le fer rouge par le moyen du soufre, on change la nature du ser; ce n'est plus du métal, mais une espèce de matière pyriteule, 102.

SYSTÈME du Soleil & des Étoiles fixes. Comment il se pourroit faire qu'il-y eût communication d'un système à l'autre, 523 & suiv.

#### 7

TAILLIS. Voyez BOIS taillis & SEMIS.

TEMPÉRATURE. Dans tous les lieux où la température est la même, on trouve non - seulement les mêmes espèces de plantes, les mêmes espèces d'insectes, les mêmes espèces de reptiles, sans les y avoir portées, mais aussi les mêmes espèces de poissons, les mêmes espèces de quadrupèdes, les mêmes espèces d'oileaux, sans qu'ils y soient alles, 509. La même température nourrit, produit par - tout les mêmes êtres -5.10. De la même manière qu'on a trouvé, par l'observation de cinquante- six années successives, la chaleur de l'été à Paris, de 1026, c'est-à-dire, de vingt-six degrés au - dessus de la congélation; on a aussi trouvé avec les mêmes thermomètres, que cette chaleur de l'été étoit 1026 dans tous les autres climats de la Terre, depuis l'Équateur jusque vers le Cercle polaire; nombre d'exemples à ce sujet, 255: & fuiv. De ces observations, résulte le fait incontestable de l'égalité de

la plus grande chaleur en été dans tous les climats de la Terre, 556. Pourquoi la chaleur est plus grande au Sénégal qu'en aucun climat de la Terre! Explication de la cause particulière qui produit cette exception, 557 & 558. L'excès de la chaleur produit par les causes locales, n'étant que de 6 ou 7 degrés audessus de la plus grande chaleur du reste de la zone torride; & l'excès du froid produit de même par les causes locales, étant de plus de 40 degrés au - dessus du plus grand froid, sous la même latitude au nord, il en résulte que ces mêmes causes locales ont bien plus d'influence dans les climats froids que dans les climats chauds; raisons de cette différence d'effets, 563 & suiv.

TEMPÉRATURE des Planètes. Degrés de chaleur où elles ont passé fuccessivement. Voyez CHALEUR du globe terrestre, comparée à celle de Jupiter, la Lune, Mars, Mercure, Saturne & Vénus.

TERREINS ingrats & stériles. Lorsqu'on aura des terres tout-à-fait ingrates & stériles où le bois refuse de croître, & des parties de terreins situées dans des petits vallons en montagnes, où la gelée supprime les rejetons des chênes & des autres arbres qui quittent leurs seuilles, la

manière la plus sûre & la moins coûteuse de peupler ces terreins, est d'y planter des jeunes pins à vingt ou vingt - cinq pas les uns des autres, 291. Un bois de pins exploité convenablement peut devenir un fonds non - seulement aussi fructueux, mais aussi durable qu'aucun autre fonds de bois, 292 & suiv.

THÉORIE. Discussion de la théorie sur la formation des planètes, & solution des objections qu'on peut faire contre cette théorie, 530 & suiv. Autres objections contre la théorie de l'Auteur sur le resroidissement de la Terre. Réponses satisfaisantes à ces objections, 547 & suiv.

THERMOMÈTRE. Le degré de la congélation de l'eau, que les constructeurs de thermomètres ont regardé comme la limite de la chaleur, & comme un terme où l'on doit la supposer égale à zéro, est au contraire un degré réel de la chaleur. - Puisque c'est à peuprès le point milieu entre le degré de la congélation du mercure, & celui de la chaleur nécessaire pour fondre le bismut qui est de 190 degrés au - dessus de celui de la congélation, 6. Les thermomètres observés pendant cinquante-six années de suite, ont démontré que la plus grande chaleur en été est

de 26 degrés au - dessus de la congélation, & le plus grand froid de 6 degrés au - dessous, année commune, 554. Défaut dans la construction du thermomètre de Reaumur, Ibid.

TREMPE. Différens effets de la trempe sur la fonte, le ser & l'acier, selon les différentes nuances & les différens degrés de cette trempe, 90. Expériences à ce sujet, 91 & suiv.

UNIVERS. L'étendue de l'Univers paroît être sans borne, & le système solaire ne fait qu'une province de l'empire universel du Créateur, empire infini comme lui, 519.

# V

Vaisseaux. Mâtures des vaisseaux. Il faudroit faire écorcer & sécher sur pied les sapins que l'on emploie à la mâture des vaisseaux. — Et à l'égard des pièces courbes qu'on emploie à la construction des vaisseaux, il vaut mieux les prendre d'arbres de brins de la grosseur nécessaire pour faire une seule pièce courbe, que de scier ces courbes dans de plus grosses pièces. Preuve par l'expérience, 300.

Supplémens. Tome II.

VENT des soufflets. Conduite du vent dans les grands fourneaux à fondre les mines de fer, 66 & suiv.

VÉNUS. (Planète de) Si Vénus étoit de même densité que la Terre, elle se seroit consolidée jusqu'au centre en 2744 ans, refroidie à pouvoir en toucher la surface en 32027 ans, & à la température actuelle de la Terre en 69933 ans; mais comme sa densité est à celle de la Terre :: 1270 : 1000, elle ne s'est consolidée jusqu'au centre qu'en 3 4 8 4 ans 23, refroidie au point d'en pouvoir toucher la surface en 40674 ans, & enfin à la température actuelle de la Terre en 88815 ans, 365. Recherches sur la perte de la chaleur propre de cette planète, & sur la compensation à cette perie, 393 & suiv. Cette planète jouira de la même température dont jouit aujourd'hui la Terre, dans l'année 91643 de la formation des planètes, 394. Le moment où la chaleur envoyée par le Soleil à Vénus se trouvera égale à la chaleur propre de cette planète, ne se trouvera que dans l'année 175924 de la formation des planètes, 395. Cette planète a été la onzième Terre habitable, & la Nature vivante y a duré depuis l'année 41969, & y durera jusqu'à l'année 228540 de la formation

#### TABLE DES MATIÈRES.

des planètes, 507. La Nature organisée, telle que nous la connoissons, est en pleine existence sur la planète de Vénus, 514.

VERRE (le) pelé chaud couleur de feu, perd en se refroidissant 170 de son poids, 16. Expériences sur le

temps de la consolidation du verre, 26. Il se consolide plus promptement que la fonte de fer, *Ibid.* & suiv.

VIGNES. Quelques moyens d'y prévenir & tempérer les effets de la gelée, 358 & suiv.

FIN de la Table des Matières.



Fautes à corriger dans ce Volume.

PAGE 16, ligne 24, le terme des résultats, lisez le terme moyen des résultats.

Page 438, ligne 11,  $\frac{25}{176}$ , life  $\frac{25}{676}$ .

Faute essentielle à corriger.

Dans la Table des Matières de l'Histoire Naturelle, Volume XV, page clxxxviij, seconde colonne, ligne 23, où le mot de Vache ne doit pas se trouver, lisez Jument au lieu de Vache.

e menjaki s N

--

·

•

•

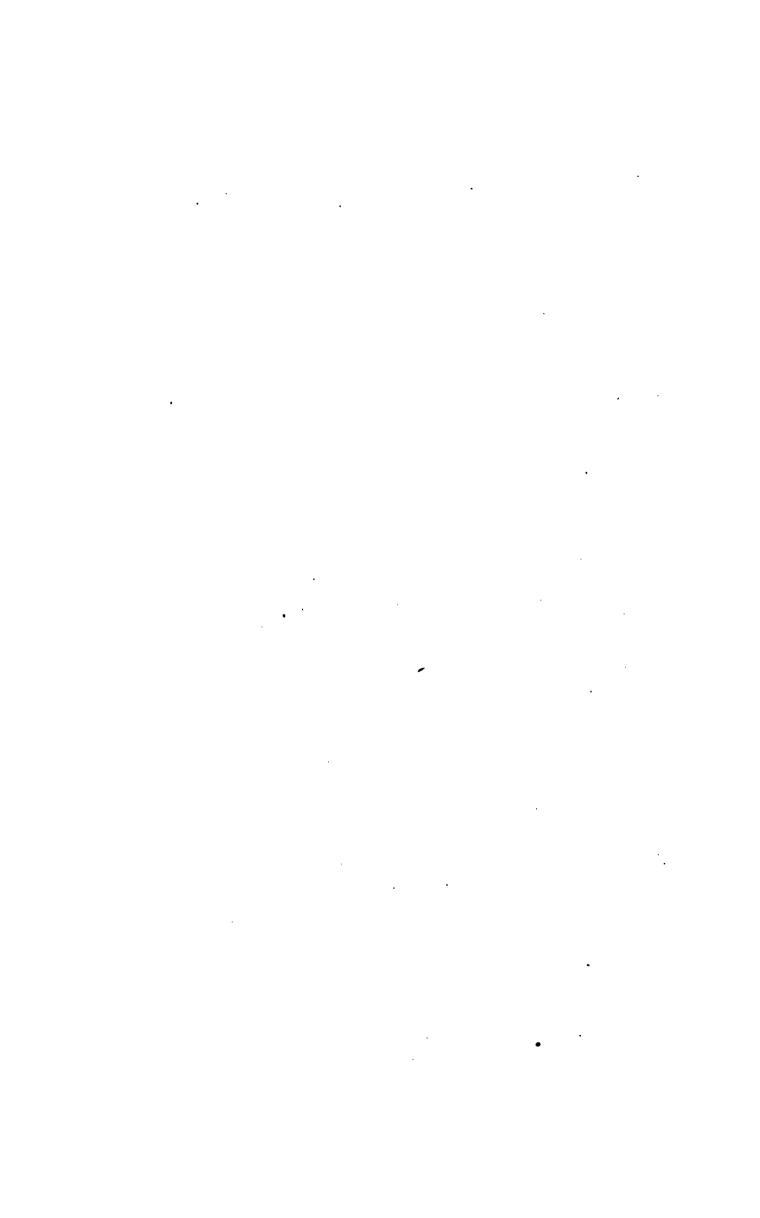

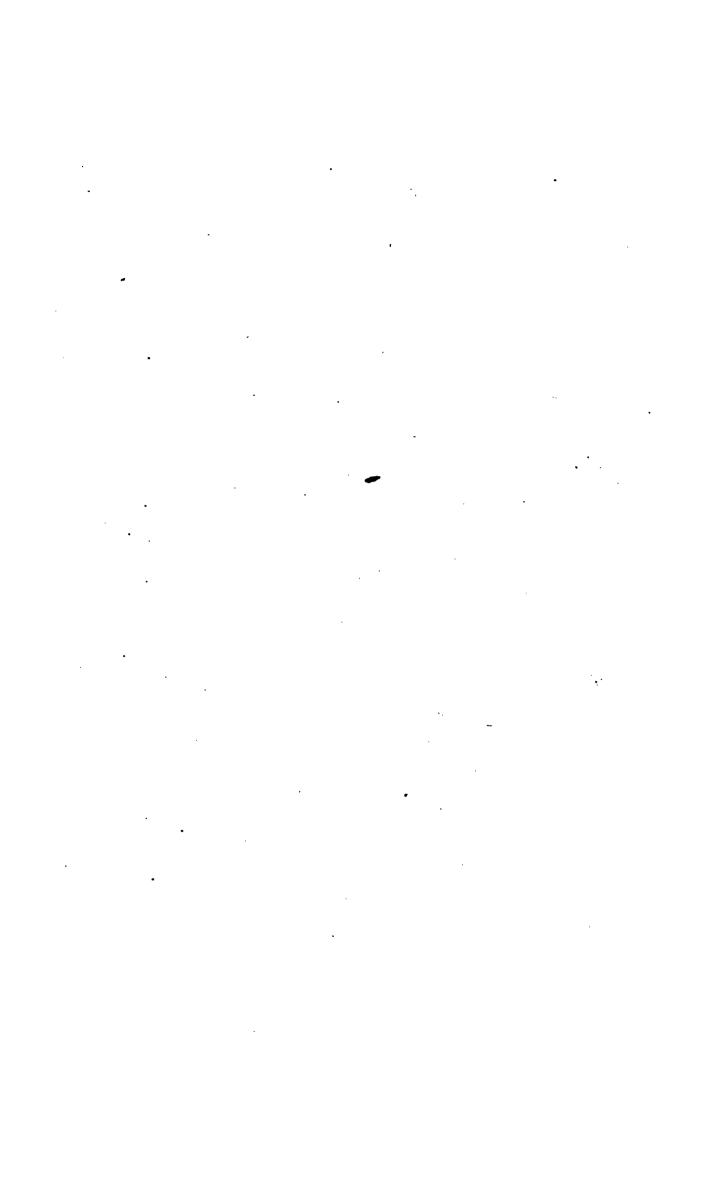

· • . . • . 



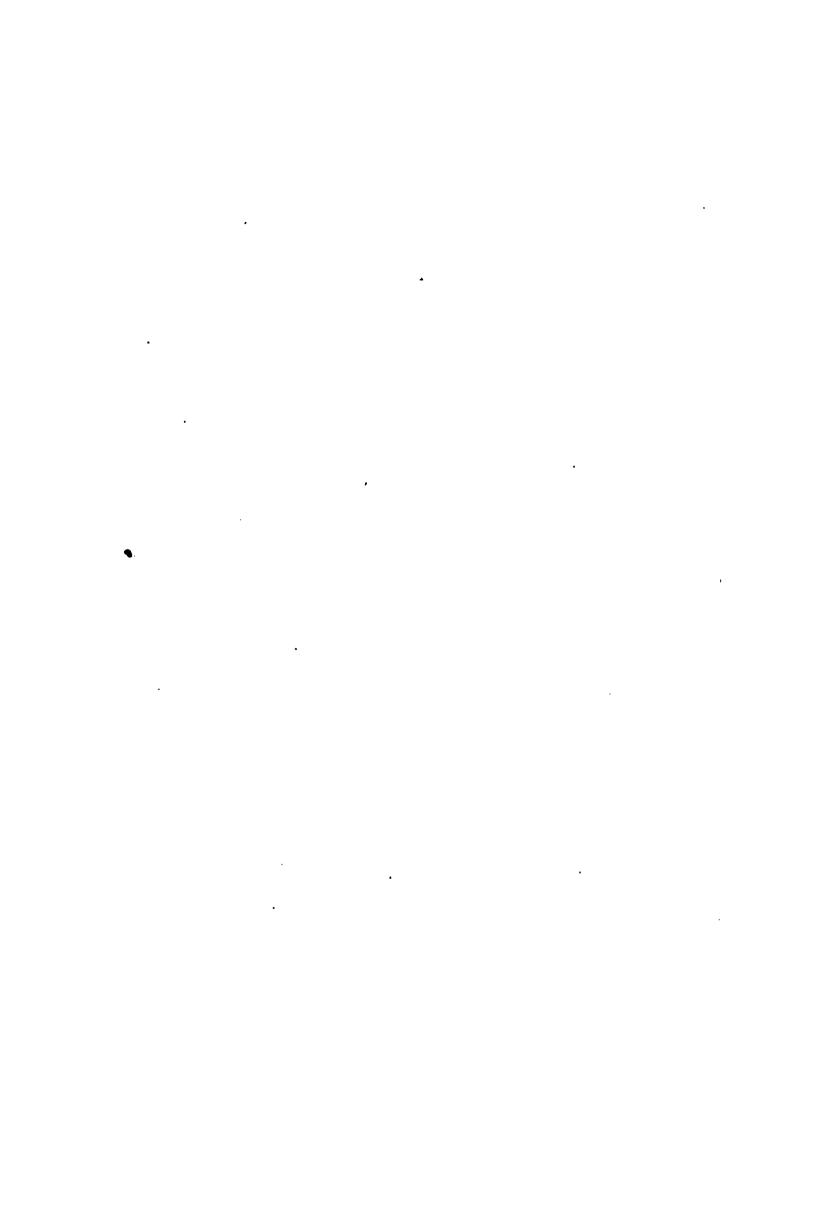



